

## HISTOIRE NATURELLE

## ANIMAUX SANS VERTÈBRES,

PRÉSENTANT

LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS DE CES ANIMAUX, LEUN DISTRIBUTION, LEURS CLASSES, LEURS FAMILLES, LEURS GENNES, ET LA CITATION DES PRINCIPALES ESPÈCES QUI S'Y RAPPORTENT:

#### paérénée

D'UNE INTRODUCTION

Offe pt le détermination des essectères essentiels de l'Animal; sa distinction du regeral et du

PAR J. B. P. A. DE LAMARCK,

Nell exten naturam durantume acts

## DEUXIÈME ÉDITION,

REVUE ET AUGMENTÉE DE NOTES PRÉSENTANT LES FAITS NOUVEAUX DONT LA SCIENCE S'EST ENRICHIE JUSQU'A CE JOUR;

G. P. DESHAYES ET H. MILNE EDWARDS.

TOME SIXIÈME.

## PARIS.

J. B. BAILLIÈRE, LIBRAIRE,

A LONDRES, MEME MAISON, 219, REGENT STREET.

1855



# HISTOIRE NATURELLE

# ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

TOME SIXIÈME.

IMPRIMERIE D'HIPPOLYTE TILLIARD, BUE SAINT-HYACINTHE, Io.

## HISTOIRE NATURELLE

DES

# ANIMAUX SANS VERTÈBRES,

#### PRÉSENTANT

LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS DE CES ANIMAUX, LEUR DISTRIBUTION, LEURS CLASSES, LEURS FAMILLES, LEURS GENRES, ET LA CITATION DES PRINCIPALES ESPÈCES QUI S'Y RAPPONTENT;

#### PRÉCÉDÉE

D'UNE INTRODUCTION

Offrant la détermination des caractères essentiels de l'Animal; sa distinction du végital et d autres corps naturels; anfin , l'exposition des principes fondamentant de la Zoologie.

#### PAR J. B. P. A. DE LAMARCK,

REBRY OF L'INSTITUT OR PRANCE, PROFESSION AT MUSICUM D'EMPOURS NATURALS

Nihll sætrå naturam observations notus

#### DEUXIÈME ÉDITION.

REVUE ET AUGMENTÉE DE HOTES PRÉSENTANT LES FAITS NOUVEAUX DON'T LA SCIENCE S'EST RHRICRIE JUSQU'A CE JOUR;

P. DESHAYES ET H. MILNE EDWARDS.

TOME SIXIÈME.

PARIS.

J. B. BAILLIÈRE, LIBRAIRE,

A LONDRES, MEME MAISON, 219, REGENT STREET.

1835.

### AVERTISSEMENT.

En me chargeant de revoir la partie de l'ouvrage de Lamarck, qui traite des mollusques, je n'ignorais pas que j'aurais quelques difficultés à vaincre; mais j'avais pris la résolution de n'épargner ni travail ni recherches pour les surmonter autant que cela dépendrait de moi.

Plusieurs choses importantes étaient à faire pour rendre mon travail utile à côté de celui du célèbre auteur de l'Histoire des animaux sans vertebres: des additions devenaient indispensables aux généralités sur les groupes de divers degrés, ordres, familles, genres, etc., pour indiquer les changements, les améliorations que les progrès de la science y ont rendus nécessaires.

Des genres nouveaux ont été proposés par divers zoologistes : je n'ai pas eu la prétention de les introduire tous dans cet ouvrage ; il fallait choisir les plus utiles , les plus importants , pour les intercaler à la place où les aurait sans doute mis Lamarck dans sa méthode, s'il les avait connus ou s'il eût jugé convenable de les adopter. Les coquilles qui ont servi de type à la plupart de ces genres n'ont pas été inconnues à Lamarck; mais leur trouvant des caractères à peu près en rapport avec ceux des genres déjà créés, , il les confondit parmi les espèces qu'ils renferment.

Puisque Lamarck rangeait telle espèce dans tel genre, à plus forte raison aurait-il placé le genre fait pour cette espèce dans le voisinage de celui où elle était d'abord confondue. Ceci a déterminé l'ordre des intercallations des nouveaux genres, et cela se comprendra mieux par un exemple. Je trouvé parmi les Anatines une coquille dont M. Schimacher a fait son genre Périplome. Je m'assure qu'en effet ce genre est fondé sur de bons caractèrés, et dès lors je le mentionne à la suite des Anatines, et ainsi des autres.

Une autre partie de mon travail devait me présenter beaucoup plus de difficulté, o'est celle relative aux espèces. Après les avoir reconnues, il a fallu vérifier toute leur synonymie, pour celles qui en out une, et la completer par la citation des ouvrages principaux qui ont été publiés depuis celui de Lamarck; et j'espère que ces additions puisées sur-tout dans lés auteurs allemainds et anglais, rendront l'ouvrage utilé en présentant dans la synonymie une concordance plus complete qu'autréfois. Un assez grand nombre d'espèces nouvelles très intéressantes, fant vivantes que fossiles, ont été publiées', soit dans des traités particuliers, soit dans des recueils académiques ou des journaux scientifiques. J'ai pensé qu'il ne serait point inutile de les ajouter à celles de Lamarck, lorsque leur description est accompagnée de bonnes figures. Ces espèces indiquées par un signe particulier sont placées à la fin des genres. Lamarck avait négligé d'indiquer à la suite de l'espèce le nom de l'auteur qui le premier l'a fait connaître. J'ai réparé ces omissions, et j'ai indiqué dans des notes les changements qu'il faudra faire subir à cette partie de la nomenclature.

Parmi les espèces inscrites par Lamarck dans cet ouvrage, un certain nombre ne peut être reconnu parce qu'elles manquent de synonymie. J'avais l'espérance en commençant cette nouvelle édition de pouvoir les examiner toutes, soit dans la collection du Muséum, soit même dans celle de Lamarck. Je voulais donner sur elles des renseignements utiles, ou y ajouter en synonymie la citation des ouvrages dans lesquels elles ont été figurées depuis quelques années sous des noms nouveaux. Peu s'en est fallu qu'il me fût impossible de faire l'examen nécessaire dans l'une et l'autre de ces collections. Cependant celle du Muséum a été mise à ma disposition ; et comme presque toutes les espèces de la classe des conchifères ont été nommées par Lamarck et les noms écrits de sa main, cette collection m'a été d'un très grand secours, et je me plais à témoigner ici à MM. les professeurs administrateurs de ce bel établissement, la juste reconnaissance que j'éprouve des facilités qu'ils ont bien voulu m'accorder pour favoriser ce travail.

Je n'ai pu obtenir la même faveur pour l'examen de la collection de Lamarck; ce qui me fait vivement regretter qu'elle n'appartienne pas à l'un des établissements scientifiques de Paris. Comme les étrangers qui s'occupent d'histoire naturelle et qui viennent à Paris sont accueillis avec distinction dans le magnifique cabinet du possesseur actuel de la collection de Lamarck, comme il leur a été possible d'y prendre des notes, d'examiner et de comparer les objets de leur étude ; en supposant que les mêmes facilités m'ont été accordées, ils pourraient peutêtre espérer trouver dans mes observations relatives aux espèces dont il est question, des renseignements qui ne peuvent malheureusement se trouver dans cet ouvrage. Mais ne voulant pas que cette imperfection de mon travail soit attribuée à une négligence qui de ma part eût été inexcusable, je dois déclarer que j'ai vainement sollicité la faveur d'examiner dans la collection de Lamarck les espèces qu'il est impossible de connaître autrement.

DESHAYES.

Paris, 22 février 1835.

## HISTOIRE NATURELLE

DES

## ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

## CLASSE ONZIÈME.

## LES COMCHIFÈRES. (Conchifere.)

Animaux mollasses, inarticulés, toujours fixés dans une coquille bivalve; sans tête et sans yeux; ayant la bouche nue, cachée, dépourvue de parties dures, et un manteau ample, enveloppant tout le corps, formant deux lobes laminiformes: à lames souvent libres, quelquefois réunies par-devant. Génération ovo-vivipare; point d'accouplement.

Branchies externés, situées de chaque côté entre le corps et le manteau. Girculation simple; le cœur à un seul ventricule. Quelques ganglions rares; des nerfs divers, mais point de cordon médullaire ganglionné.

Coquille toujours bivalve, enveloppant entièrement ou en partie l'animal; tantôt libre, tantôt fixée; à yalves le plus souvent réunies d'un côté par une charnière ou un ligament. Quelquefois des pièces testacées, accessoires et étrangères aux valves, augmentent la coquille.

Animalia mollia, inarticulata, in testá bivalvi perpetuò affixa; capite oculisque nullis; ore nudo, abs-

TOME V.

condito, partibus solidis destituto; pallio amplo, corpus totum amplectante, lobos duos laminiformes formante: laminis vel liberis vel anticè coadunatis. Generatio ovo-vivipara; copulatio nulfa.

Bra chiæ externæ, intrà corpus et pallium reconditæ. Circulatio simplex; cor uniloculare. Gangliones aliquot rari; nervi varii; at chorda medullaris nodosa nulla.

Testa semper bivalvis, animal penitus vel partim recondens, modò libera, modò affixa: valvis scepisimè cardine vel ligamento marginali unitis. Partes testacee, accessoriæ, valvis alienæ, testam interdum amplificant.

Observations. Lorsqu'on a commencé à instituer des classes pour diviser les animaux, particulièrement ceux qui sont sans vertèbres, on a d'abord considéré nécessairement les plus grandes généralites qui les distinguent; et nos premières coupes, quoique justement limitées par les caractères choisis pour les circonscrire, ont embrassé des plans d'organisation vraiment différents. C'est ainsi que, pour déterminer la classe des insectes, on n'a d'abord considéré, parmi les animaux sans vertèbres, que ceux qui out des pattes articulées. Dès lors, les arachnides et les crustacés se trouvèrent rangés parmi les insectes. Linné porta même singulièrement loin la généralisation ; car ayant déterminé les insectes, comme je viens de le dire, tous les antres animaux sans squelette et privés de pattes articulées furent considérés, par lui, comme ne formant qu'une seule classe, celle des vers : classe énorme, qu'il partagea en cinq sections : les intestinaux , les mollusques , les testaces, les lithophytes et les zoophytes. Comme section des vers, les mollusques de Linné embrassaient effectivement de vrais mollusques, toutes les radiaires, des annelides, des cirrhipèdes; tandis que d'autres vrais mollusques en étaient séparés, parce qu'ils ont une coquille. Cette mauvaise détermination est encore celle qu'on trouve dans le Systema nature.

Trouvant cet ordre de closes stabili, Jen commençai le changement dans mon premier cours au Muséum; je plaçai les mollusques avant les insectes, après en avoir écarté les radiaires et les polypes; et, peu d'années après, profitant des observations anatomiques de M. Cuvier, pour les caractériser convenablement, les mollusques furent nettement distingués, parmi les autres animaix sans vertèbres, comme étant les seuls qui sont à la fois instituciés, douds d'un système de circulation et d'un système nerveux dépourvu de cordon médullaire ganglionné dans sa longueur. De cette détermination, résulta une rectification qui partu suffire, parce que les animaux qu'elle associait, tensient réellement les uns aux autres par des rapports au moins très généraux.

Gependant, le caractère cloisi pour déterminer les mollusques, porte encore sur une généralité si grande, qu'elle embraue deux plans d'organisation tout-à-fait différents; car celui des conchifèrers, donn je vals parlers, n'est assurément pas le même que celui des vrais mollusques-la, je m'étais borné à les distinguer comme un ordre parmi les mollusques; mais considérant enfin les particularités importantes de l'organisation de ces animanx, je les en séparai entirement dans mon cours de 18:16, et les présentais, comme classe particulière, sous la dénomination que je couserve cis. (1)

<sup>(</sup>i) Il n'ya qu'un très petit nombre de zoologistes, qui agient admis la séparation établic cie par Lamparch, entre les conchifères et les mollusques. Sans revenir à l'opinion de Linné, sans adopter celle de Cuvier qui nous semble moins heureuse, nous pensons que le grand type des animaus, mollusques, doit constituer une des grandes classes durègne animal, et qu'il peut être ensuite diviséen deux embranchements dont la jonction se fait a l'aide de quelques genere réellement intermédiaires. Ces geners au furent pas assec complètement consus de Lamarck pour qu'il en appreciat bien la valeur si lest à présumer qu'il en appreciat bien la valeur si lest à présumer qu'il serait receuu à sa première opinion, s'il avait pu examiner les animans dont il s'agit.

Cette coupe était déjà exposéo conme classe, par M. Cavier, sous la dénomination d'acéphales ou de mollusques acéphales; dénomination subordonnée que je ne pus adopter, parce qu'elle est contraire aux principes convenables et de tout temps admis, sur la manière de divier les productions de la nature.

En effet, ce savant n'attache plus au mot classe, l'idée qu'on en avait ue généralement avant et depuis Linné, celle de réunir toutes les races d'un groupe naturel sous une dénomination générale et commune; puisque maintenant le groupe d'animaux auxquels il donne le nom commun de mollusques, est divisé, par lui, en sis classes, qui ne sont que des coupes secondaires. Aussi es accéphales se trouvent-ils être la quatrième division de ses mollusques (Cuvign; Règne animal, Paris 187, vol. 2, p. 633).

Loraçu'on ne veut pas bouleverser tout ce qui a été fait en histoire naturelle, ni détruire l'ordre si simple, établi dans la manière de subordonner les divisions, on ne forme point des classes dans une classe. Si quelqu'un avait la fantaisie de donner le nom de classe à chacun des ordres des insectes, et conservait néammoins le nom d'insectes aux animaux de toutes ces coupes, je diraisi que, dans le fait, les insectes seraient encore une véritable classe pour luit; et je pense la même chore des mollusques de M. Cavier. Pour moi les conchières sont tout-à-fait cirangers aux mollusques.

Ces animaux, véritablement particuliers, n'out effectivement point de tête distincte; jamai d'yeux, jamis de vrais tentscules. Leur bouche, toujours cachée sous le manteau entre les points de réunion de ses deux lobes, n'offre ni trompe, ni máchoires, ni dents cornées, en un mot, aucune partie dure, et ne paraît propre qu'à donner entrée aux aliments, dans l'organe de la digestion. Cette bouche, qu'i n'est que l'orifice d'un exophage court, est assez grande, et présente quatre feuillets minces, triangulaires, qu'i paraissent tenir lieu de lèvres, mais qu'i ne sont point des tentreules. (1)

<sup>(1)</sup> Ces quatre feuillets sont trop constants pour qu'ils

Ces mêmes auimaux ont un cœur placé vers le dos ; der vaisseaux artériels et des vaisseaux veineux; par conséquent, la circulation en eux est complétement établie. Néammoins leur cœur est petit, caché, plus difficile à apercevoir que celui des mollusques. (1)

Il n'y a pas de doute que les animaux dont il s'agit, n'aient réellement un cerveau, et qu'ils ne jouissent du sentiment. Mais ce cerveau, qui paraît ici très imparfait, est dans sa nature essentiellement unique et indivisé; ce qui est évident pour ceux qui se sont fait une juste idée de sa fonctiou. Cependant M. Cuvier le dit formé de deux ganglions séparés, savoir, un sur la bouche et un autre vers la partio opposée; ajoutant que ces deux ganglions sont reunis par deux cordons nerveux qui embrassent un grand espace (Anat. comp. Paris, an vitt, vol. 2. p. 309). Il me paraît probable qu'un seul de cesganglions, celui qui est audessus de la bouche, est le véritable cerveau, et qu'il contient le fayer ou centre de rapport pour les sensations. Si ce cerveau est si peu développé, c'est qu'en effet, dans les animaux dont il est question , le sentiment est encore très obscur, ce que l'obscryation d'une huitre, d'une moule, etc., atteste suffisamment. Au reste, il n'y a dans ces animaux, non plus que dans tous ceux de la série à laquelle ils appartiennent, ni cordon medullaire ganglionné, ni moelle épinière. (2)

soient sans usage; leur unface interne est striée on foliacé, et lis reçoivent de nombreux filets nerveux. Il est très probable qu'ils goûtent les matières alimentaires: on leur donne le nom de palpes labiales; elles se distinguent bien des lèvres dont elles sont cependant la continuation.

(t) Le cœur dans le plus grand nombre de ces animaux est symétrique : le ventricule placé sur la ligne dorsale et médiane, correspond au bord cardinal de la coquille : il embrasse si complétement le rectum, que cet intestin semble passer à travers.

(2) Eu conservant les définitions rigoureuses, exactes des anatomistes, on reconnaîtra facilement que les mollusques



Tous les conchifères paraissent privés de seus particuliers, et réduits à très peu près au seus général du toucher. Dans beaucoup d'entre eux néanmoins, ce seus paraît se particulariser dans les filets tentaculaires qui bordent les lobes du manteau, ou seulement certains endreits de leur bord. Ces filets tentaculaires, qui paraissent très seusibles, qui sont au moins très-irritables, sont nombreux en général, courts, très-fins, et s'agitent quelquefois avec une vitesse extrême.

Il résulte toujours de cette réduction des sens à un seul, que les conchifères sont inférieurs en perfectionnement et en facultés aux vrais mollusques; mais ils sont les seuls qui s'en rapprochent par leurs rapports généraux.

Les conchifères semblent aussi avoir certains rapports avec les tuniciers, et néanmoins ils en sont éminemment distingués par leurs caractères, par le plan même de leur organisation. J'ose dire plus, les conchifères sont moins rapprochés des tuniciers qu'on ne l'a pensé; car, outre leur forme tout-à-fait particulière, la nature et la situation de leur organe respiratoire, n'offrent rien d'analogue ni de comparable dans les tuniciers; et, quelque faible que soit le sentiment en eux, on ne saurait douter qu'ils en jouissent, tandis qu'il est plus que probable que les tuniciers en sont privés.

Tous les conchifères se reproduisent sans accouplement et paraissent être hermaphrodites. Sans doute ils se suffisent à eux-mêmes, ou bien ils se fécondent les uns les autres par la voie du fluide environnant qui sert de véhicule aux matières fécondantes.

Leur corps, enveloppé dans un ample manteau, n'a pu

ni aucun autre animal invertébré, n'ont de cerveau; mais seulement des ganglions diversement disposés. Dans un certain nombre de ces animaux, quelques ganglions rapprochés à la partie autérieure du corps, servent probablement de centre de sensation, sans cependant remplacer un véritable cerveau et en remplir les fonctions.

développer sa tête, et des yeux, nécessairement sans usage, n'ont pu s'y former. L'ample manteau de ces conchifères nous offre quelques particularités remarquables, qui caractérisent certaines familles de ces animaux. Tantôt il est ouvert par devant, et offre deux grands lobes bien séparés, et tantôt il l'est seulement aux deux extrémités, imitant un fourreau cylindracé, ouvert aux deux bouts, ce même manteau fournit, dans pluseurs familles, des replis prolongés, conformés en tubes, plus ou moins saillants au-dehors, et auxquels on a donné le nom de trachées ou de siphons. De ces trachées, qui sont au nombre de deux, l'une conduit l'eau aux branchies et à la bouche de l'animal, l'autre lui sert pour ses déjections.

Les conchifères ont un foie volumineux, qui embrasse l'estomac et une grande partie du canal alimentaire. En général, on peut dire que le système des parties paires semblables est presque aussi marqué à l'intérieur qu'à

l'extérieur ; dans ces animaux.

Leurs branchies sont externes: elles paraissent plus particulièrement telles dans ceux qui ont le manteau ouvert par-devant; car étant placées au-dehors, sous le manteau, ou peut les observet sans détruire aucune partie de l'animal, en soulevant les lobes qui les recouvrent. Ces branchies sont opposées, plus grandes que celles des mollusques, et offrent, dans leur situation et leur forme. des caractères qui leur sont particuliers. Ce sont de grands feuillets vasculeux; ordinairement taillés en croissant . placés de chaque côté sous le manteau, et qui recouvrent le ventre de l'animal, sur les côtés duquel ils sont le plus souvent attachés deux à deux. Ces feuillets, dont souvent la largeur égale presque celle du corps, sont formés par un tissu de petits vaisseaux repliés, serrés les uns contre les autres, et disposés à-peu-près comme des tuvaux d'orgue.

Tous les conchifères sont des animaux testacés. Ils sont revêtus d'une enveloppe solide, qui est toujours formée de deux pièces, soit uniques, soit principales. Ces pièces sont opposées l'une à l'autre, et constituent la caquille

tout-à-fait particulière de ces animaux.

Ainsi, la coquille des conchifèrer est essentiellement bivalre. Elle est composée de deux pièces opposées, preque toujours jointes ensemble, près de leur base, par un ligament coriace, un peu corré, qui, par son élasticité, tend assu cesse à faire ouvril les valves. Le point d'union des deux valves s lieu sur une partie de leur bord, représente une charoirer, et le plus souvent se trouve, en outre, affermi par les dents ou protubérances testacées qui sont à extet charnière.

Les deux valves d'un conchière sont tantôt inégales entre elles : elles forment alors une coquille dite inéquivalve; et tantôt, au contraire, ces valves se ressemblent entièrement par leur forme générale et leur grandeur : on dit, dans ce second cas, que la coquille est équivalve.

Parmi les coquilles équivalves, on en trouve qui, lorsque les deux valves son férmécs, offreut néaumoins, vers leurs extrémités latérales, une ouverture ou un bâillement plus ou moins cousidérable. Dans celles où le bâillement est considérable, on a observé que l'animal a presque toujours le manteau fermé par-devant.

La coquille des conchifèrer est si particulière aux animaux de cette classe, que, lorsqu'on en observe une dont l'animal n'est pas connu et de quelque pays qu'elle nous soit apportée, on peut toujours déterminer, en la voyant, non-seulement la classe à laquelle appartient l'animal qui l'a formée, mais même quelle est celle des principales familles de cette classe à laquelle cet animal doit être rapporté.

Le ligament des valves est tanôt extérieur et tanôt intérieur. Dans les deux cas, il sert non-euelment à coutenir les valves, mais en outre à les entr'ouvrir, Lorsque ce ligiment est extérieur, si la coquille est fermée, il est alors tendu. Dans ce cas, si le moscle qui tient les valves fermées se relâche, l'élasticité soule du ligament suffit pour les ouvrir. Lorsqu'au contrair le ligament est intérieur, il se ttouve comprimé tant que la coquille est fermée; mais des que le muscle qui tient les valves fermées se relâche, l'élasticité du ligament comprimé suffit encore pour ouvrir ces valves. Les conchifères ne rampent jamais sur uu disque ventral, comme beaucoup de mollusques (1); mais, parmi eux, il yen a qui possèdent un corps musculeux, contractile, souvent comprimé et lamelliforme, que l'animal fait sortir et rentrer à sou gré. Ce corps leurs etr à so déplacer avec leur coquille, quelquefois à exécuter une espèco de saut (2), quelquefois eucore à attacher des flis tendineux, pour se faire aux corps marins.

Comme leurs moyens de monvement se trouvent à peu près réduits à ceux de leurs muscles d'attache et de leur manteau musculeux, ces deux sortes de parties ont obtenu chez eux un grand développement. L'épaisseur du muscle qui attache l'huitre à sa coquille, et l'ampleur du manteau de tous les conchières, sout assez connues. Considérons d'abord les muscles qui attachent ces animaux à leurs coquille, parce qu'ils fouroissent des caractères utiles à employer dans la détermination des rapports.

Il y a des conchifères qui, comme l'hultre, n'out qu'un seul muscle qui leur traverse en quelque sorte le corps, pour s'attacher aux valves de la coquille, ce qu'Adanson a observé.

D'autres en ont deux, tels que les rénus, les tellines, etc.; et ces mucles, écartés entre eux, traverent les deux extrémités du corps de l'animal, pour s'attacher aux extrémités latérales de la coquille. Il y en a même parmi ces derniers, comme dans les mulettes, les annodentes, qui semblent se diviser et paraissent avoir trois ou quatre muscles d'attache. (3)

<sup>(</sup>i) Il paralt cependant qu'il existe quelques exceptions; à en croire quelques observateurs les nucules auraient un pied propre à ramper: nous n'avons pu jusqu'à présent vérifier le fait.

<sup>(2)</sup> D'ou vient la dénomination de Molusca subsilientia que le célèbre anatomiste Poli a donné à toute cette classe des conchifères de Lamarck.

<sup>(3)</sup> Il est nécessaire d'observer que tous les mollusques

Ces muscles ont ordinairement beaucoup d'épaisseur. Ils sont composés de fibres droites, verticales, et, à l'endroit où ils s'unissent à la coquille, ils acquièrent une dureté remarquable. Leur usage est de farmer les valves en se contractant; lorsqu'ils se relâcient, le ligament de ces valves suffit, par son élasticité, pour les ouvrir.

Pendant la vie de l'animal, ces muscles changent réellement de place, sans cesser un instant d'attacher l'animal à sa coquille. Ils s'oblièrent, se desachent et se détachent insensiblement et successivement d'un côté, tandis qu'ils s'accroisent ou se multiplient de l'autre côté, par l'addition de nouvelles fibres, de manière à garder todjours la même position, relativement aux parties de la coquille à meure qu'elle accroît son volume. Lorsque l'animal est ealevé, ces muscles d'attache laissent, sur la face interne de la coquille, des impressions qui font connaître leur situation, leur nombre et les déplacements qu'ils ont éprouvés. (1)

Dans les conchifères, l'animal n'a jamais de coquille,

conchifères, nese rangent pas toujours facilement dans ces deux catégories. On conteste encore si certains gentes sont monomyaires ou dimyaires: on remarque, en effet, que le muscle antérieur diminue successivement de volume, devient rudimentaire dans les moules, les modioles, etc. et finit par disparaitre entièrement. Cette disparition par degré insensibles de l'un des muscles, rend difficile la séparation des deux ordres, et ôte beaucoup de la valeur attribuée par Lamarck à ce caractère; cependant il peut être utilement conservé, en l'appuyant sur d'autres caractères tirés de l'organisation des animaux envisagée d'une manière plus profonde.

(1) Ce déplacement est des plus remarquables dans certaines coquilles; c'est ainsi que dans les grandes hultres, par exemple, l'animal s'est avancé dans sa coquille de sept à huit pouces, depuis son jeune âge juaqu'à l'instant de la mort: l'examen attentif de l'une de ces coquilles en apprendra plus à cet égard que toutes les descriptions. ni de pàrties dures à l'intérieur. Son corps est toujours molasse, toujours enveloppé, souvent ovale, plus ou moins comprimé, et se bouche est ordinairement située vers la partie la plus basse de la coquille, au côté gauche de sa charnière.

Tous les conchiffers sont aquatiques : aucun ne aurait vivre habituellement à l'air libre, comme beaucoup de mollusques. Quelques races vivent dans les eaux douces; toutes les autres vivent dans les eaux marines. La plupart sont libres, d'autres sont fixes sur les corps marins par leur coquille, et d'autres encore s'y attachent par des filaments cornés, auxquels on a donné le nom de byssus.

Comme la coquille n'est pas le propre d'animaux d'une seule classe; que beaucoup de mollusques, d'annelides et tous les cirrhipèdes en sont munis; que d'ailleurs, je suis obligé, par mon plan, de me resserrer considérablement dans cet ouvrege, je n'en ferri pas le l'éxposition, non plus qu'en traitant des mollusques. Le renvoie, pour tout ce qui concerne la coquille, aux articles conchifères, conchyliologie et coquille, que j'ai publiés dans le Dictionaire d'Histoire Naturelle, édition dernière de Deterville (r).

Maintenant que nous savons que les conchifères appartiennent à la branche des animaux inarticulés; qu'ils sont en quelque sorte intermédiaires entre les molinaques et les tuniciers, quoique très différents des uns et des autres; qu'ils ne se lient point aux circhipèdes, majer des apparences de rapports qu'offrent les brachiopodes et les circhipèdes pédonculés; seña, que les conchières sont

<sup>(1)</sup> Nous devous prévenir que Lamarck, à l'exemple de Linné et de Bruguière, place la coquille renversée pour en déterminer les parties, ce qui n'est pas rationnel: la manière de M. de Blainville doit être préférée. Ce savant zoologiste en éffet détermine les parties de la coquille d'après la position que lui donne l'animal marchant devant l'observateur.

les seuls qui offrent généralement une coquille bivalve, presque toujours articulée en charnière, nous allous faire Perposition de ceux de leurs genres qui nous sont counus, ainsi que des principales espèces qui appartiennent à ces genres, auns les déctrie.

Nous divisons cette classe en dix-neuf familles, que nous partageons en deux ordres, de la manière suivante.

#### DIVISION DES CONCHIFÈRES.

Ondre 1er. Conchifères dimyaires.

Ils ont au moins deux muscles d'attache. Leur coquille offre intérieurement deux impressions musculaires séparées et latérales.

(1) Coquille régulière, le plus souvent équivalve.

(a) Coquille en général béante aux extrémités latérales, ses valves étant rapprochées.

(\*) Conchiferes crassipèdes. Leur manteau a ses lobes réunis par-devant, entièrement ou en partie; leur pied est épais, postérieur; le báillement de leur coquille est toujours remarquable, souvent considérable.

> Les Tubicolées. Les Pholadaires. Les Solénacées. Les Myaires.

- (\*\*) Conchiféres ténuipèdes. Leur manteau n'a plus ou presque plus ses lobes réunis par-devant; leur pied est petit, eomprimé; le baillement de leur coquille est souvent peu considérable.
- (+) Ligament intérieur, avec ou sans complication de ligament externe.

Les Mactracées. Les Corbulées.

(++) Ligament uniquement extérieur.

Les Lithophages. Les Nymphacées. (b) Coquille close aux extrémités latérales , lorsque les valves sont fermées.

Conchifères lamellipèdes. Leur pied est aplati, lamelliforme, non postérieur.

Les Conques.

Les Arcacées.

Les Nayades.
(2) Coquille irrégulière, tonjours inéquivalve.

Les Camacées.

ORDRE II'. Conchiferes monomyaires.

Ils n'out qu'un muscle d'attache. Leur coquille offre intérieurement une seule impression musculaire subcentrale.

(1) Coquille transverse et équivalve.

Les Bénitiers.

(a) Coquille, soit longitudinale, soit inéquivalve.

(a) Ligament marginal, alongé sur le bord, sublinéaire.

Les Mytilacées. Les Malléacées.

(b) Ligament resserré dans un espace court sous les crochets, toujours connu et point conformé en tube.

> Les Pectinides. Les Ostracées.

(c) Ligament, soit inconnu, soit formant un tube tendineux sous la coquille.

Les Rudistes. Les Brachiopodes (1).

<sup>(1)</sup> Cette distribution méthodique des conchifères, pro-

#### ORDRE PREMIER.

#### CONCHIFÉRES DIMYAIRES.

Leur coquille offre intérieurement deux impressions musculaires séparées et latérales.

Cet ordre embrasse la principale et la plus grande portion des conchifères, et comprend des animaux testacés, attachés à leur coquille par deux muscles au moins, qui sont fort écartés, et s'insèrent vers les extrémités latérales des valves. Lorsque l'animal n'est plus dans sa coquille, ces muscles laissent à l'intérieur des valves, des impressions plus ou moins marquées,

posée par Lamarck depuis bientôt seize années, ne peut plus être adoptée sans modifications. De nombreuses observations ont été faiter; des genres nouveaux sont connus; des genres établis d'après la coquille seule doivent être supprimés depuis que les animaux ont été étudiés avec plus de soin. La même étude des animaux a conduit à perfectionner les rapports généraux des familles et des genres, de sorte que tout en admettant les principes généraux per les des principes généraux des familles et des genres, de sorte que tout en admettant les principes généraux per les des principes généraux des familles et des genres de soin que de la science exige, la méthode devra subir des changements assez considérables. Nous ne pouvons ici faire l'histoire de ces perfectionnemens, mais on en sentita l'importance à mesure que l'on prendre connaissance des annotations que nous mettons à chacune des grandes divisions de la methode.

qui font reconnaître leurs points d'attache et l'ordre de la coquille.

Je rapporte à cet ordre treize familles toutes assez distinctes, auxquelles appartiennent les plus belles coquilles bivalves connues. Sauf la dernière de ces familles, toutes les autres offrent des coquilles régulières dont les valves sont parfaitement égales et semblables entre elles.

Pour en faciliter l'étude, je partage les conchifères dimyaires ou à deux muscles, en quatre sections; savoir:

I'e Section. Conchifères crassipèdes.

II SECTION. Conchiseres ténuipedes.

III. SECTION. Conchifères lamellipèdes.

IV SECTION. Conchifères ambigus, ou les Camacées (1).

Les quatre sections que Lamarck établit dans ce groupe d'après la forme du pied, sont peu naturelles et fort difficiles à circonscrire, parce que l'organe locomoteur est un des plus variables et celui dont les variations, quant à la forme, ont le moins d'influence sur le reste de l'organisation.

<sup>(1)</sup> Nous avons yn dans une note précédente, qu'il était difficile de séparer nettement les dimyaires des monomyaires, et qu'il ne fallait pas s'en rapporter seulement à la présence bien évidente des deux impressions musculaires sur la coquille; les doutes sur certains genres sont levés par l'examen du système nerveux; il est dans toutes ses parties parfaitement symétrique dans les dimyaires, même dans les dimyaires irréguliers; il n'est pas complétement symétrique dans les vrais monomyaires. C'est d'après ces considérations, que nous avons cru nécessaire d'introduire la famille des tridacnées dans l'ordre des dimyaires.

#### CONCHIFÈRES CRASSIPÈDES.

Leur manteau est entièrement ou en partie fermé par devant; leur pied est épais, postérieur; leur coquille fermée est báillante par les cótés.

Par les rapports qui semblent les lier entre eux, les conchigènes crassipèdes me paraissent constituer une coupe asser naturelle, dont je forme la première section des dimyaires. Ces animaux ne se déplacent point on presque point, quoiqu'ils ne soient pas figés, ils vivent habituellement dans le même lieu où ils se sont enfoncés, les uns dans la pierre ou dans le bois qu'ils ont percé, les autres dans leasble. Ceux qui ont téc observés ont les deux lobes du manteau plus ou moins complétement réunis par-devant. Les deux siphons qui sont saillants à l'opposé du pied, sont réunis dans ceux que l'on connsît, sous une enveloppe commune que fournit le manteau.

Dans ceux encore dont on connaît le pied, il est épais, gros ou petit, subcylindrique, plus généralement postérieur et plus propre à des mouvements verticaux ou en avant de la coquille, qu'à ceux de translation ou de locomotion ordinaires. Ce pied ne présente poiat un corps aplati sur les côtés en forme de lame, comme dans les conchières ténuipédes et lamellipédes, où il sort par l'ouverture des valves pour se fixer sur les corps marins, afin de déplacer la coquille en se contractant. Je divisces sonchières en quatre familles, de la manière suivante.

#### DIVISION DES CONCHIFÈRES CRASSIPÈDES.

 Coquille, soit contenue dans un fourreau tubuleux distinct de ses valves, soit entièrement ou en partie incrustée dans la paroi de ce fourreau, soit saillante au dehors.

#### Les Tubicolées.

- (2) Coquille sans fourreau tubuleux.
- (a) Ligament extérieur.
  - (\*) Coquille, soit munie de pièces accessoires, étrangères à ses valves, soit très bhillante antérieurement.

### Les Pholadaires.

(\*\*) Coquille sans pièces accessoires, et báiliante seulement aux extrémités latérales.

## Les Solénacées.

(b) Ligament intérieur.

Les Myaires.

#### LES TUBICOLÉES.

Coquille, soit contenue dans un fourreau testacé, distinet de ses valves, soit incrustée, entièrement ou en partie, dans la paroi de ce fourreau, soit saillante en dehors.

D'après la manière dont la nature procède dans ses productions, l'on doit toujours trouver à l'entrée, comme à la fin de chaque classe, des objets plus différents, et en quelque sorte plus singuliers que ceux qui forment la masse principale de la classe même; et ici, comme dans les autres classes que nous avons établies, ces différences sont três marquées, puisque nous commençons nos conchifères par les arrosoirs, et que nous

TOME V.

les terminons par la lingule, dernier genre des brachiopodes.

Les tubicolées, dont il s'agit ici, sont assurément des conchifères, mais d'une singularité si grande, que certaines d'entre elles ont été rapportées d'autres classes par des naturalistes modernes, quoique très éclairés. Il est en effet bien singulier de trouver une coquille bivalve enférmée dans un tube testacé, et bien plus singulier encore, de la voir inorustée dans la paroi de ce tube concourant à compléter cette paroi.

La singularité des tubicolées, ainsi que celle des pholades, a fait méconnaître ce que les coquilles qui y appartiennent ont récllement d'essentiel; savoir; deux valves semblables, égales, régulières et articulées en charnière. Comme parmi les coquilles des tubicolées, il y en a qui ont des pièces accessoires, étrangères à leurs valves, ainsi qu'on en voit dans les pholades, on les a prises pour des coquilles multivalves; ce qui a donné lieu à des associations birarres, comme nous le montrerons en traitant des pholadaires.

Ici, les doutes, relativement aux rapports classiques des tubicolées, et à ceux qu'elles ont avec les phola-daires, sont évidenment levés par les caractères de trânsition qui lient les arresoirs aux clavagelles, cellesci aux fistulaires, et bientôt ensuite aux tarets qui, eux-mêmes, tiennent aux pholades.

Les coquillages de cette famille sont térébrants, s'enfoncent dans la pierre, dans le bois, et mêne dans les coquilles à test épais; quel ques-uns cependant restent dans le sable. Voici les six genres que nous rapportons à cette famille (1).

<sup>(</sup>f) La famille des tubicolées, proposée depuis long-temps par Lamarck, est une preuve de la sagacité profonde de ce savant zoologiste: il sut deviner avec une grande justesse,

#### ARROSOIR. (Aspergillum.)

Fourreau tubuleux, testacé, se rétrécissant insensiblement vers sa partie antérieure, où il est touert, et grossissant en massue vers l'autre extrémité. La massue ayant, d'an côté, deux valves incrustées dans sá pároi. Disque terminal de fa massue cohvere, percé de trous épars, subtubuleux, ayant une fissure au centre. Animal incomun.

Vagina tubulosa, testacea, antice sensim attenuata; apice pervia, versis atteram extremitatem in clavam ampliata cilcurá uno latere, valois dados in pariete incrustatis. Clavæ discus terminalis convexus, foramiribus sparsis subtubulosis instructus, centro fissurá notatus.

Animal ignotum (1).

OBSERVATIONS. L'arrosoir, connu depuis long-temps dans les collections, toujours assez rare et recherché, est sans

dans un temps où il sétaient rejetés, les rapports qui lient incontestablement les différents geares de cette famille. Il nous s' paru possible; depuis long-temps, de l'amélitorer en la simplifant. Les geures arrosoir, clavagelle, fistulane, doivent la former à eux seuls, taudis que les trois autres geures doisonnaire, trédine et taret, jont la plus grande analogie avec les pholades par l'eusemble des caráctères; les coquilles sont de formes analogues; elles ont un appendice dans les crochets, ce qui se voit aussi dans les pholades; elles n'ont point de véritable ligament. Ces trois dernièrs genres passent donc dans la familles des pholadeirs.

<sup>(1)</sup> M. Ruppel a rapporté un animal de ce geare; c'est. celui de l'Aspergillum vaginiferum, qui vit dans la mer rouge; il paraît qu'il a beaucoup d'analogie avec celui des pholades.

contrehit le fourreau testace d'un conchière, mais des plus singuliers. Il constitue un geure remarquable, qui a, jusqu'à présent, fort embarrasse les naturalistes pour le classer et assigner son véritable rang parmi les animaux testacés. Linnel le rangeait parmi les serpules, c'est s'dite, parmi les annelides testacés et j'ai été moi-même fort indécis à cet égard, le considérant néanmoins comme appartenant à la classe des mollusques.

Depuis, j'ai enfin reconnu que ce genre est très voisin des fizulanes, et que sa coquille, véritablement bivalve et équivalve, existe toujours, mais se trouve adhérente au fourreau, complétant, par ses dens valves ouvertes et enchânsées, une partie du tube qui contient l'animal. Le genre qui suit, n'offrant plus qu'une valve enchânsée dans la paroi du fourreau, fournit une preuve en faveur du rapport attribué à l'arrosoir.

C'est sans doute par erreur qu'on a dit et représenté l'arrotoir, comme étant fix ét sur les rochers, par son extrémité la plus petite. Il est nécessairement ouvert à cette extrémité, comme les clavagelles et les fistulanes, et ne doit pas être plus fixé que ces coquillages.

## ESPECES (1).

1. Arrosoir de Java. Aspergillum Javanum, Lamk.

A. vagina levi; disco postico, fimbrio, radiato, circumdato.

Serpula penis. Idn. Syst. nat. p. 1267.

\* Schroter Einl. in Conch. t. 2. pag. 554, nº 16.

\* Rumph. amb. 1ab. 41. fig. 7.

<sup>(1)</sup> Voulant ajouter quelques espèces intéressantes à celles de Lamarck, nous les indiquerons par ce signe +.

Plusieurs ouvrages importants ayant été publiés depuis celui-ci, tant en France qu'en Allemagne et en Augleterre, nous ajouterons à la synonymie l'indication des meilleures ligures. Ces additions seront indiquées par ce siene \*.

- " Valentyn. Amb. t. 10. fig. 89. Gualt. Conch. tab. 10. fig. M.
- Martin. Conch. 1, t. 1, fig. 7.
- \* Penicillus Javanus. Brug. Encyc. meth. p. 128. Syno, plerisque exclusis.
- \* Serpula aquaria. Dilwin. Cat. t. 2. p. to83. nº 35.
- \* S. Brookes intr. to the stud. of Conch. pl. 9. fig. 130.
- \* Bla., Malac. pl. 81, fig. 2.
- \* Aspergillum sparsum, Sow. Genera of Shells. nº 27. fig. 3.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mus. n. Mon cabinet.

### Arrosoir à manchettes. Aspergillum vaginiferum. Lamk.

- A. vagind longissimd, subarticulatd, ad articulos vaginis foliaceis auctd; fimbrid disci postici brevissimd.
- An phallus testaceus marinus? List, Conch. t. 548. f. 3.

  Savigny. Grand onvrage d'Égypte. Part. d'hist.nat. Pl. 70.
  - \* Desh. Eucycl. meth, vers. t. 2. pag. 72. n. 1.
- Sow. Gener. of Shells. n. 27. fig. 1. 2.

  Habite la mer Rouge. Mon cabinet. M. Savigny en a receuilli
  de grandes portions de la partieantérieure du tube. Il doit
  avoir plusieurs pieds de longueur. Le deraier article postérieur que ie posabée est long de 22 centimètres.
- Arrosoir de la Nouvelle Zélande. Aspergillum Novæ Zelandiæ. Lamk.
  - A. vaginá nudd, posticè clavata; clavæ disco terminali parvo, fimbriá destituto.
  - Favan. Conch. pl. 79. fig. E.
  - Habite la Nouvelle Zélande. Espèce très rare, moins grande et plus en massue que les précédentes. Son disque postérieur est aussi poreux, mais n'est plus entonré par une fraise rayonante.
- Arrosoir agglutinant. Aspergillum agglutinans. Lamk.
  - A. vaginà variè curvà, subclavatà, corpora aliena agglutiname; clavœ disco nudo, tubulis distinctis echinato.
  - Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. pag. 73. n.º 2. Mus. n.º



Habite les mers de la Nouvelle Hollande. Péron et Lessuer. Plus gréle et à masue moins grous que dans l'espèce précédente, son disque postérien est aussi sans fraise rayonnante, mais ce disque, au lieu d'être simplement percé de pores, offre des tubes sillantes, séparés, inégau, et une fissure au centre. Partout au dehors, à l'exception de diaque; ce tusya estanée est recoveret de fragments de sable, de cognilles et de madrépores. Longueur, es millimètres ; mais ce tuvan etc pas enfice.

† 5. Arrosoir de Leognan. Aspergillum Leognanum. Hæning.

A. ragind subclavatá; corpora aliena agglutinante; disco tubulis frequentibus echinato, etiam corpora aliena agglutinante, fimbrid et fissard destituto.

Homing. Descr. d'une arr. foss. fig. 1, 2. Desh. Encycl., méth. vers. t. 2, pag. 74, n 3.

## CLAVAGELLE. (Clavagella.)

Fourreau tubuleux, testacé, atténué et ouvert antérieurement, et terminée na rrière par une massue ovale, sub-comprimée, hérissée de tubes spiniformes. Massue offrant d'un côté une valve découverte enchâssée dans sa paroi; l'autre valve libre dans le fourreau.

Vagina tubulosa, testacea, anlicè attenuata et aperta, posticè in clavam ovatam, subcompressam, tubulis spiniformibus echinatam terminata: clavd hinc valvam detectam in pariete fixam prodiente; altera in tubo libera.

OBSENTATIONS. Les clavagelles sont évidemment moyennes, par leurs rapports, entre les arrosoirs et les fistulanes. Dans les arrosoirs, les deux valves de la coquille sont ouvertes, fixées et enchâssées dans la paroi de la partie postérieure du fourreau, et paraissent au-d-chors; dans les

clavagelles, une seule des deux valves est enchâssée dans la paroi du fourreau, et se montre aussi au-dehors, tandis que l'autre valve est libre dans l'intérieur du foureau; enfin dans les fistulanes, aucune valve n'est fixée : la coquille est tout-à-fait libre au fond du fourreau. Si la massue des arrosoirs offre de petits tubes disposés en frange circulaire autour du disque postérieur, la massue des clavagelles présente aussi de petits tubes saillants qui la rendent hérissée et comme épineuse, soit sur un de ses côtés, soit à son sommet; et ces petits tubes, ni les pores tubuleux du disque, ne se retrouvent plus dans les fistulanes, Par-tout, c'est la nartie postérieur du fourreau qui est la plus large, et qui contient la coquille bivalve et équivalve, celle-ci n'enveloppant que la partie postérieure de l'animal, comme dans le taret ; tandis que la partie antérieure du fourreau va toujours en se rétrécissant, et se trouve ouverte pour le passage des deux siphons de l'auimal.

[ \* Le premier, nous avons fait counsitre une clavagelle qui établit hien plus intimement les rapports dece genre avec les arrossirs. Dans la clavagella coronata, en effet, le tube est terminé par un disque, » la circonférence duquel naissent des tubulures dichotomes, distantes et beaucoup moins nombreuses que celles des arrosoiss; le cente du disque n'est point criblé de trous, mais il offre une fente qui desceud vers les cochets des valves, en se bifurquant.

Lamarch ne connut que des septees fossiles de clavagelles. M. Sowerby, dans son Genera, en décrit une vivante fort remarquable, dont le tube est oeur et largement évasé. M. Rang, dans son Manuel de conchyliologie, en a indiqué une seconde espèce qui, comme la première, vit enfoncée dans l'epaisseur des corps sous-marins.]

#### ESPÈCES.

† 1. Clavagelle couronnée. Clavagella coronata. Desh.

C. tubo recto, elongato, clavato, spinis furcatis coronato; disco

minimo; valva inclusa subundulata, ovata, altera majore; cardine augusto, subuni-dentato.

Desh. Desc. des Coq. foss, des env. de Paris. t. 1. p. 8. nº 1. pl. 3. fig. 9. 10.

Idem. Encycl. meth. vers. t. 2. pag. 239. no 1.

Sow. Min. conch. pl. 480. fig. 1. 2. 3.

Rang et Desmoulins. Bull. de la Soc. d'hist. nat. de Bord. t. 3. 5° livr. fig. 1-5.

# + 2. Clavagelle bacillaire. Clavagella bacillaris. Desh.

C. tubo subrecto, elongato, angusto, postice vaginis foliaceis scepe terminato, antice disco plano, fisso spinis dichotomis coronato; valvá liberá ovato-elongatá, tenuissimá, depressá, margaritaceá; cardine edentulo.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 239, nº 2.

# 3. Clavagelle hérissée. Clavagella echinata. Lamk.

C. vagince clavd ventricosd, uno latere aculeis tubulosis undiquè echinatd.

Fistulana echinata, Annales du Mus. vol. 7. p. 429. nº 3. et vol. 12. pl. 43. f. g.

\* Desh. Desc. des Coq. foss, t. 1. pag. 9. nº 2. pl. 1. fig. 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. de Roissy.

# 4. Clavagelle à crête. Clavagella cristata (1).

C. vaginœ clavá utroque latere mutică; fimbrid verticali ê tubulis spiniformibus distinctis cristam œmulante.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet.

<sup>(1)</sup> Ces deux espèces de clavagelles doivent être réunies en une seule ; elles ne différent que par la taille et par l'âge.

La valve libre de cette clavagelle, ou de la tibiale, a été placée parmi les glycimères par Lamarck, sous le nom de glycimère nacrée.

## 5. Glavagelle tibiale. Clavagella tibialis. Lamk.

- C. vaginæ clavá muticá, subcompressá, valvam testæ detectam hine prodiente.
- Fistulana tibialis, Annales du Mus. vol 7. p. 428. nº 2. et vol. 12. pl. 43. f. 8.
- \* Desb. Desc. des Coq. foss. t. 1. p. 11. n. 5. pl. 1. f. 6 et 10.
- Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. de France. Sa massue a'syant plus de tubes spinuliformes, cette espèce fait le passage aux fistulanes.

## 6. Glavagelle de Brocchi. Clavagella Brocchii. Lamk.

- C. vagind pyriformi; clavd hinc tubulis brevibus inæqualibus subprominulis asperatá. Teredo echinata. Brocch. Conch. vol. 2, p. 270. t. 15. f. 1.
- † 7. Clavagelle ouverte. Clavagella aperta. Sow.

Habite ... Fossile d'Italie.

C. vagind abbreviatd, valilė clavatd, postice latissimė aperta; apertura vaginis foliaceis, undulosis, in fundibuliformibus instructd; testa valvis triangularibus hiantissimis, margaritaceis, valva liberė, crassa, transversim rugost.

Sow. Gener. of Shells. n. 13. fig. 1. 2. 3. 4. Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. pag. 240. nº 5.

### FISTULAME. (Fistulana.)

Fourreau tubuleux, le plus souvent testacé, plus renßé et fermé postérieurement, atténué vers son extrémité antérieure, ouvert à son sommet, contenant une coquille libre et bivalve. Les valves de la coquille égales et bàllantes lorsqu'elles sont fermées.

Animal . . . . ayant, à sa partie antérieure, deux calamules cyathifères.

Vagina tubulosa, sæpiùs testacea, posticè turgidior et clausa, versus extremitatem anticam attenuata, apice aperta, testam liberam bivalvem includens; valvis testœ æqualibus, in conjugatione hiamibus.

Animal. . . . anticá parte calamulis duobus cyathiferis instructd.

Obsenvations. J'ai exposé, dans les Annales du Muscum, à l'article fixulane (vol. 7, p. 455), les difficultés (que j'avais rencontrées pour caractériser convenablement ce genre de coquillage, parce que je prenais, comme tous les naturalises, le fourreau tubuleux qui renferme l'animal et as coquille, pour la coquille elle-même. Mais apercevant enfin que le fourreau dont il s'agit est une pièce tout-à-fait étrangère à la coquille, je reconnus bientôt les rapports qui lient entre eux les divers genres de la famille des tubicolées à celle des pholadaires; j'exposai ces rapports dans mon cours de l'au X, tels qu'ils me paraissent encore actuellement, et j'en insérai, à l'article cité des Annales, quelques-unes des principalesconsidérations auxquelles je renvoie le lectuer.

Les fistulanes, voisines des clavagelles et des arrosoirs, out leur coquille libre dans l'intérieur de leur fourreau, et aucune des valves de cette coquille ne se trouve plus enchâssée dans la paroi de ce tube, comme dans les deux genres précédents. Dans quelque-sunes, le fourreau offre à l'intérieur, des cloisons commencées, en quart de voûte, et à l'ouverture antérieure, deux petits tubes non saillants audehors, et qui sout formés par une cloison longitudinale peu prolongée. Ces fistulanes indiquent leur voisinage de notre geure chaugelle.

On me connaissait aucune partie de l'animal des futulanes, et l'on supposait seulement sa grande analogie avec celui du taret. Mais, d'après des observations récemment communiquées par M. Lessueur, pendant son voyage en Amérique, aous savors que l'animal d'une fistulane qu'il a observée, quoique daus l'état sec, est muni de deux calamules qui font saillie en ayant, par la partie qu' verte du fourreau testacé qui le contient, c'est-à-dire, par l'extrémité grêle de ce fourreau-Ges calamules sont de longs appendices filiformes, fistuleux, calcaires, terminés chacun par cinq à huit godets-infundibuliformes, semi-correé ou calcaires, empilés les uns au-dessus des autres, et qui peuvent s'écarter, puisqu'ils se séparent dans l'état sec. Ils font paraître la partie supérieure de chaque calamule comme verticillée. (1)

Ces appendices ou calamules, que M. Lexueur n'a observéa que su une espèce, existent sans doute dans toutes les autres, avec les modifications qui tiennent aux différences spécifiques. Ce sont pour nous, les branchies ou plutôt les supports des branchies de l'animal. Ils sont sualogues aux deux palmules observées par M. Curier, dans un taret. Ce ne sont point des bras articulés, aulogues à ceux des cirrhipèdes, puisque leur pédicule fillforme, fistuleux et calcaire, est sans articulations; ce ne sont pas non plus les deux palettes pierreuses des tarets ici changées, car la fistulane, munie des calamules citées, n'en a pas moins ces deux palettes: elles sont demi-circulaires, striées, avec une dent triangulaire.

Il était nécessaire que, dans les fistulanes, les calamules (comme branchiales) fussent transportées vers l'extrémité ouverte du fourreau testacé, puisque ce fourreau est fermé à l'autre extrémité. Mais dans les tarets, où le four-

<sup>(1)</sup> Cette observation faite par M. Leuteur, ne s'applique pas à une fiatulare, mais à un véritable tarct. Ce qui fait l'erreur de la plupart des conchyliologues, c'est qu'il supposent gratuitement que tous les tarets vivent dans le hois; que leur tube n'est jamais libre, et toutefois qu'il sobservent un tube libre, jis l'attribuent aux fistulanes. Une autre source de leur erreur provient de ce que l'on donne pour caractère aux tarets, d'avoir le tube ouvertaux deux extrémités; il n'en est rien cependant. Tous les tarets ferment leur tube du côté le plus élargi, lorsqu'ils ont pris tout leur accroissement.

reau calcaire est onvert aux deux bouts, cette nécessité n'a point lieu. (1)

Les fittulance vivent dans le sable, dans le bois, dans les pierce et même dans l'épaiseur de quelques autres coquilles qu'elles savent percer. On prétend qu'il y en a dont l'auimal, après avoir percé une coquille étrangère, y vit sans autre fourreau que les parois du trou qu'il a creusé. Peut-être qu'alors son fourreau, très mince et appliqué contre les pàrois du trou, n'a pu être remarqué. Les valves de certaines de ces coquilles ressemblent un peu à celles des modioles.

[Quoique Lamarck ait rendu le genre fistulane plus naturel, il a laissé cependant plus d'une erreur qu'il est nécessaire de rectifier. Nous avons observé depuis longtemps, que le genre gastrochène de Spengler, était le même que celui nommé fistulane par Lamarck, avec cette différence cependant, que ce genre de Spengler était plus naturel. Lamarck a conservé un genere gastrochène dans la famille des pholadaires, mais il ne peut être maintenu, et voici pourquoi : il existe certaines fistulanes (fistulana clava) qui se font un tube complet et toujours libre comme celui des arrosoirs; d'autres espèces vivent tantôt dans le sable, et se font un tube complet; tantôt s'enfoncent dans l'épaisseur des corps sous-mairt, su elleur tube sert d'en-

<sup>(1)</sup> Il est évident que Lamarck s'est complétement mépris en supposant que les calamules, qu'il croit exister dans les fistulanes, sont destinées à porter les organes de la respiration; cette erreur est rendue certaine par deux moyens; 1º Cest que les vraies fistulanes, quoique fermées d'un coté n'ont jamais de calamules; 2º Cest que ces calamules appartiennent exclusivement aux tartes, et les tarets ont leurs branchies disposées comme dans tous les conchifères et non dépendantes de ces calamules. Il est donc certain que ces parties n'ont pas l'usage que Lamarck suppose; elles sont destinées à clore l'entrée du tube, comme une sorte d'opercule.

duit à la cavité qu'elles habitent (fistulana amputlaria); enfin, il existe une roisième sorte de fistulaner: elles s'enfoncent toujours dans l'épaisseur des madrépores, des grosses coquilles ou des rochers calcaires tendres; leur tube revêt la cavité qu'elles occupent: mais comme ce n'est qu'en briant ces corps que l'on obtient les coquilles, des observateurs peu attentifs ont cru qu'elles étaient dépourvues de tube, et c'est pour ces espèces incomplétement connues que Lamarck a conservé le genre gastrochène. Pour nous qui avons observé avec beaucoup de soin toutes les espèces des deux genres, et qui avons rooma l'identité de leurs caractères génériques, quelle que soit leur manière de vivre dans un tube libre ou inclus, nous croyons que l'un des deux genres doit être supprimé.

A ces observations générales, nous en ajouterons quelques autres relatives à plusieurs espèces admises par Lamarck au nombre des fistulanes:

1º Fittulane comiforme: les tubes calcaires, qui, dans la collection de Lamarck portent ce nom, appartienuent sans exception au genre taret, el l'un d'eux se rapproche beaucoup de la figure citée de Favanne. Quant la figure de l'Encyclopédie ajoutes ha synonymie de cette espèce, sous se asvons comment Lamarck a pu tomber dans une pareille erreur : cette figure en effet, représente l'auimal complet de la fistulane en paquet sorti de son tube avec sa coquille et se calamules, laquelle, comme nous le verrons, appartient au genre taret.

"S' Fittulane en paquet: si la structure de la coquille doit l'emporter sur celle du tube qui la contient, pour décider de son genre, il est bien certain que cette espèce doit appartenir aux tarets. Lorsque l'on retire de son tube contourné, la coquille de cette espèce, on la trouve très courte, sans ligament et offrant dans les crochets, comme cela a lieu dans les tertes et les pholades, un grand cuilleron recourbé: avec cette coquille tout-à-fait analogue à celle des tarets, on trouve quelquefois les deux calamules, qui, au lieu d'être simples et en palettes, comme dans le taret commun, sont alongées, dentelées et striées; ces calamules n'existent jamais dans le varei estitant en mais dans le varei estitant es missi dans les varies fistulanes; elles appar-

tiennent exclusivement au genre taret et le caractérisent de la manière la moins équivoque . Quant au véritable genre de l'espèce qui nous occupe, sou animal représenté entier dans l'Encyclopédie (pl. 167), fig. 167) ne hisse aucuu doute à cet égard; c'est celui d'un taret; et cependant Lamarch, comme nous venons de voir, le cite comme le tube calcaire de la fatulane corniforme.

- 3º Fistulane lagénule: nous n'avons point vu la coquille intérieure de cette espèce; elle pourrait bien aussi appartenir au genre taret, mais cela est encore douteux.
- 4" Firtulane ampullaire: cette espèce est une vraie fistahne; misi remaiquable en cela, que belon lés circonstances, elle fait un tube libre enfoncé dans le sable, où perfore les crips a calacires, et son tubé bert d'enduit à la cavité qu'elle labité; cette espèce appartiendrait donc àux fistulanes dans le premier cas et au genre gastrochène dans le sectond, si ce genre était conservé.
- 5º Fistulane poire: nous ne connaissons pas complétement cette espèce; mais d'après la forme de son tube, elle ajigartient très probablement aux fistulanes; il serait possible que ce fait la même espèce accidentellement libre, que celle nommé Pholas lyant par Brocchi, elle serait alors comme la précédente, un exemple de plus de l'inutilité du génire gastrochène.]

## ESPÈCES.

## 1. Pistulane massue, Fistulana clava. Lamk.

F. vagind tereti-clavată, recui ; testos valvis clongatis, extremitatibus subfornicatis.

Encyclop. pl. 167. f. 17-22.

Favan. Couch. pl. 5. fig. K.

\* Gastrochena, Spezigler, Nov. Act. Dani. t, 2. pag. 174. fig. 1-7.

Blainv. Malac. pl. 81. f. 3.

\* Sow. Genera. n° 27. f. 1-5, \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2 pag. 140. n° 1.

Habite l'Océan des Grandes Indes. Mus. nº. Mon cabinet:

#### 2. Fistulane corniforme. Fistulana corniformis. Lamk.

F. vagind tereti-clavatd, undato-tortuosd; aperturd antica tubulis duobus inclusis divisd.

Encyclop. pl. 167. f. 16.

Favan. Conch. pl. 5. fig. N.

(b) Var. vagin4 longiore, magis contorth; postice septis aliquot fornicatis.

Habite l'Océan des Grandes Indias Mon cebinet. D'après un dessin envoyé, il paralt que c'est l'animal de cette espèce que M. Lesucur a observé, et dont il a vu et fait passer les deux calamules. Nous les avons maintenant sous les yeux.

## 3. Fistulane en paquet. Fistulana gregata. Lamk.

F. vaginis pluribus clavatis, aggregatis; testos valvis angustis areaatis; aliis duabus unguieulatis, serrulatis.

\* Teredo clava. Gmel. p. 3748.
Teredo, Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 574, t. 6, f. 20.

Encycl. pl. 167. f. 6-16. Guetard: Mem. vol. 3, t. 70. f. 6-9.

\* Teredo clava, Dilw. Cat. p. 1090. nº 4.

Habite... Mus. nº. Mon cabinet. Cette fistulane a les palettes dentelées, munies d'une dent subulce.

## 4. Fistulane lagénule. Fistulana lagenula. Lamk.

F. nand, latere affixá; vagind lagenteformi, segmentis trâns.

Encyclop, pl. 167, f. 23.

Habite... Mus. nº. Sur une valve d'anomie, où il s'en trouve deux individus. Elle est représentée, sur une valve de peigne, dans l'Encyclopédie.

## 5. Fistulane ampullaire. Fistulana ampullaria. Lamk.

F. arenulis obduesd; vagind ampullaced cominad; aperturd intis bicarinatd.

Fistulane ampullaire. Annales du Mus. vol. 7. p. 428. Faujas. Géologie. vol. 1. p. 93. pl. 3. f. 1-5.

\* Desh. Descript. des Coq. foss. t. 1. pag. 15. nº 2. pl. 1. f. 17.

Habite... Fossile de Grignon et Beynes.

6. Fistulane poire. Fistulana pyrum. Lamk.

F. vagind pyriformi nudd. Mus. no.

Habite ... Fossile de Sienpe en Italie. Cur. (1)

#### CLOISONMAIRE. (Septaria. )

Animal. . . .

Tube testacé très long, insensiblement atténué vers sa partie antérieure, et comme divisé intérieurement par des cloisons voûtées, la plupart incomplètes. Extrémité antérieure du tube terminée par deux autres tubes grêles, non divisés intérieurement.

Animal. . . .

Tubus testaceus longissimus, antice sensim attenuatus, septis fornicatis plerisque, incompletis interne subdivisus. Tubi extremitas anterior tubulis duobus aliis gracilibus, intus indivisis terminata.

OBENYATIONS. Quoique l'animal et la coquille de la colosomaire ne me soient pas connus, les grandes portions de son fourreau testacé que j'si vues, m'ont convaincu que l'animal est analogue à celui des fistulanes, qu'il n'en diffree principalement que par sa taille, et parce que ses deux siphons antérieurs sont fort longs et se sont formés chacun un fourreau particulieir testacé. Cet animal doit dônc avoir postérieurement une coquillo bivalve, qui a échappé à ceux qui ont recueilli le grand tube ou les por-

<sup>(1)</sup> Ajoutez ici les trois espèces du genre Gastrochêne; ajoutez aussi celles que nous avons décrites dans notre ouvrage sur les fossiles des environs de Paris.

tions qu'on en voit dans les cabinets. Je n'ai vu que des cloisons rares, inégalement distantes et toutes incomplètes. Quelques fistulanes ont aussi des cloisons en voâte dans la partie postérieure de leur fourreau ; mais la partie menue ou autérieure de ce fourreau n'offre point de tubes particuliers saillans au-dehors. Au reste, la Cloisonnaire n'est guères qu'une fistulane exagérée, et mérite à peine d'être distinguée comme genne. (1)

#### ESPÈCE.

1. Cloisonnaire des sables. Septaria arenaria. Lamk.

Serpula polythalamia. Lin. Syst. nat. p. 1269.

\* Teredo gigantea. Dilw. Catal. t. 2. p. 1087. nº 1. \* Serpula gigantea. Schroter Einl. t. 2. p. 557. nº 4.

Solen arenarius. Rumph. Mus. tah, 41. fig. D. E. Seba Mus. 3. tah. 94. (tubi duo majores).

Martini. Conch. 1. tab. 1. f. 6 et 11.

\* Teredo gigantea, Sir Eve. Home. Trans. Phil. 1806. p. 276. pl. 10. 12. f. 1 à 7. Habite l'Oréan des Grandes Indes, dans le sable. Mas, no

(1) Si, à la place du mot fistulane, on substitue celui de tarets, dans les observations relatives aux cloisonnaires elles seront parfaitement justes. Ce genre que l'on croyait propre à la mer des Indes, a été trouvé, il y a quelques années dans la Méditerrance. M. Mathéron a publié sur l'animal de la cloisonnaire méditerranéenne, une notice dans les Annales des sciences et de l'industrie du médi de la France. (Marseille 1832, tom. 2. pag. 312), dans laquelle il prouve que cet animal ett semblable a celui des tarets; cette ressemblance que nous avions supposée depuis long-tems, confirme l'opinion que nous avons sur la nécessité de réunir les Gloisonnaires aux tarets.

TOME V.

#### TEREDINE. (Teredina. )

Fourreau testacé, tubuleux, cylindrique, à extrémité postérieure fermée, montrant les deux valves de la coquille; à extrémité antérjeure ouverte.

Vagina testacea, tubulosa, cylindrica; extremitate posticá testæ valvas duas prodiente; anticá extremitale apertá.

Ossawarior. Comme il s'agit ici d'une modification particulière, différente de celles qu'offrent les genres précédents, j'ai cru devoir distinguer, comme genre, les deux coquillages que j'y rapporte, quoiqu'on ne les connaisse que dans l'état fossile. (1)

#### ESPECES

- 1. Térédine masquée. Tercdina personata. Lamk.
  - T. tubo recto terest-clavato; clavd sinubus lobulisque larvam simulante.
- (1) Le genre curieux des téredines, n'a pas dét bien conus de Launext, sans cela il lui aurait donné der caractères plus complets. La térédine est une véritable pholades globuleuse fixée à l'extrémité d'un tube; cette coquille a en effet, les caractères extérieurs des pholades, elle porte un écusson sur les crochets, et à l'intérieur elle est pourvue de ces appendices qui distinguent si facilement los turets et les pholades des autres genres. La coquille est toujours extérieure et soudée par l'extrémité postrieure de ses valves, à la partie autérieure du tube. Ce tube est fort épais et terminé par une partie noirâtre d'une apparence cornée dont la surface intérieure est quelquefois divisée en huit carbens réquières.

Pistulana personata, Annales du Mus. 7. p. 429. nº 4. Ibid. vol. 12. pl. 43. f. 6-7.

- \* Teredo antenautæ. Sow. Min. Conch. tab. 102. fig. 3.
- \* An eadem spec.? Sow. tab. 102. fig. 1. 2. 2", 4.
- \* Desh. Dese. des Foss. t. 1. p. 18. n. 1. pl. 1. f. 23. 26. 28.
- \* Idem. Encycl. méth. vers. t. 3. pag. 1031. n. 1.
- \* Blainy, Malac. pl. 81. f. 5.
- \* Sow, Genera of Shells. n. 29. fig. 1. 2. 3. 4.
- Habite... Fossile de Courtagnon, de Champagne.

## 2. Térédine bàton. Teredina bacillum. Lamk.

T. testa solida; tubo recto tereti, vix inferne crassiore.

Teredo bacillum. Brocch. Conch. 2. p. 273. tab. 15. f. 6.

Habito... Fossile des environs de Plaisance, en Italie.

[Cette coquille n'est pas de ce genre: d'après la description et la figure de Brocchi ee ne peut être qu'une clavagelle on une fistulane; ce n'est pas cependant la clavagelle tibiale, comme l'a cru M. de Blainville. ]

## TABET. (Teredo.)

Animal fort alongé, vermiforme, couvert d'un tube testacé, perçant le bois; faisant saillir antérieurement deux tubes courts et deux corps operculifères adhérents aux côtés des tubes, et faisant sortir postérieurement un muscle court, reçu dans une coquille bivalve à laquelle il est attaché.

Tube testacé, cylindrique, tortueux, ouvertaux deux extrémités, étranger à la coquille et recouvrant l'animal. Coquille bivalve, située postérieurement en dehors du tube.

Animal prælongum, vermiforme, tubo testaceo vestitum, lignum terebrans; anticè tubulos duos breves exerens, corporaque duo operculifera lateribus tubulorum adhærentia; postice musculum breve testá bivalvi receptum et affixum emittens.

Tubus testaceus, cylindricus, flexuosus, utráque extremitate pervius, à testá alienus, animal vestiens. Testa bivalvis, postice extrà tubum disposita.

OBSERVATIONS. Les tarets sont de véritables conchifères, qui appartiennent, comme les ciuq genres qui précèdent, à la famille des tubicolées. Ils ont encore, comme les animaux de ces genres, un fourreau testacé qui les enveloppe, qui est étranger à leur coquille, et qu'on ne retrouve plus dans les pholades. Mais ici, le fourreau est ouvert aux deux extrémités; et non-seulement la coquille, au lieu d'être intérieure, se montre au-dehors, mais elle n'est plus immobile, adhérente, fermant le fourreau postérieurement. (1)

<sup>(1)</sup> Nous pensons que l'on a donné trop d'importance à ce caractère, de percer le bois, que l'on attribue aux tarets : les pholades ont la même faculté, et il pourrait se faire que certains tarets vécussent dans le sable, ou s'appuyassent sur des corps mous comme des éponges, ou pussent, comme certaines fistulanes, vivre, selon les circonstances, dans un tube libre ou dans un tube inclus. L'observation confirme ce que nous disons: la fistulane coroiforme est un tarct. la fistulane en paquet appartient également à ce genre: la cloisonnaire n'est elle-même qu'un taret gigantesque, de sorte que sous ce rapport de la manière de vivre, les caractères du genre doivent être réformés. Nous trouvons dans ces caractères génériques un autre sujet d'observations : il est dit que la coquille bivalve est située postérieurement au dehors du tube. Cette assertion n'a rien de bien fondé; cela est juste pour les individus jeunes des tarets, car les vieux, ceux qui ont atteint tout leur développement, ferment leur tube postérieurement, et dès lors la coquille y est entièrement contenue, comme cela a lieu dans les fistulanes.

La coquille des tarets se compose de deux valves qui, dans l'espèce commune, sont presque en losange, concaves, munies chacune d'une pièce subulée en dedans, et qui portent sur leur dos l'empreinte bien marquée de deux palettes pinnées, tout à fait semblables à celles mentionnées dans la deuxième espèce. Ces palettes existent donc dans les deux espèces, et toujours à l'extrémité postérieure de l'animal. La coquille dont il s'agit n'est pas sans doute proportionnée à la grandeur de l'animal; mais c'est le propre des coquilles de cette famille, d'être incapables de renfermer complétement le corps auguel elles adhèrent. A l'orifice antérieur du fourreau, l'animal présente deux petits tubes ou siphons qu'il tient à l'entrée du trou qu'il habite, et deux corps particuliers opposés qui semblent operculiferes. Les palmules ou palettes pinnées, nous paraissent branchiales. (1)

Il nous semble que de toutes les observations qui précèdent, sur les différens genres de la famille des tubicoles, on peut conclure avec nous, que cette famille caractérisée trop exclusivement, dans le but d'y rassembler tous les acéphalés vivant dans un tube, contient en effet deux sortes de genres qui se distinguent très nettement d'après la coquille: dans les uns, la coquille a un ligament extérieur, et n'a jamais d'appendices dans l'intérieur des crochets; dans les seconds, il n'y a point de ligament, et les crochets à l'intérieur, sont pourvus d'appendices recourbés : ces derfniers genres se lient aux pholades et doivent faire partie d'une même famille.

<sup>(1)</sup> D'après cela il semblerait que les tarets ont à la fois des palettes operculifères et des palmules pinnées, mais il n'en est rieu: tous les tarets ont des palettes simples, striées, piunées ou infundibulifòrmes selon les espèces, lesquelles sont destinées à former l'extrémité posterieure du tube. Quant à la supposition que les palmules sont brachiales, elle n'a rieu de fondé, et pour la faire, il a fallu que Lamarck, oubliât entièrement les travaux de Séllius, d'Adauson; et de plusieurs autres, qui ont donné la destinées.

Les tarcts font beaucoup de tort en perçant les bois des vaisseaux, les pieux qui sont sous l'eau dans les ports, en ruinant les digues, etc.

#### ESPÈCES.

- 1. Taret commun. Teredo navalis. Lin.
  - T. antice palmulis duabus brevibus , simplicibus , callo oper
    - culiformi terminatis. Teredo navalis. Lin. Syst. nat. p. 1267.
    - \* Schroter Einl. in Couch. t. 2. pag. 572. no 7,
    - \* Sellius Hist, nat. Teredinis, tab. 1 et tab. 2, f. 1-9.
    - \* Blainv. Malac, pl. 81, fig. 6, a, b.
    - \* Sow. Genera of Shells. nº 29.
    - \* Fossile. Brocchi Conch. subapp. t. 2. pag. 269, no 1. foss.
      - \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1003. no 1.
      - \* Sow. Min. Connh. tab. 102. fig. 5. 6. 7. 8. Fossile du Crag,
    - Angleterre. Le Taret, Adans. Sénég, p. 264. pl. 19.
    - Le Taret, Adams. Seneg, p. 204. pt. 1
    - Encycl. pl. 167. f. 1-5.
  - Dilw. Cat. t. 2. p. 1089. nº 2.
    Habite en Europe, dans les bois enfoncés sous les eaux marines.
- 2. Taret des Indes. Teredo palmulatus, Lamk.
  - T. palmulis longiuseulis, pinnato-ciliatis, subarticulatis. Adans. Act. de l'Acad. des Sciences, 1759, pl. 9. f. 12. Teredo bipalmulata. Syst. des anim, sans vert. p. 129.
  - Cuv. Règn. anim. vol. 2. p. 494.
  - \* Blainv. Malac, pl. 80. fig. 8. a. b.

    Habite l'Océan des Grandes Indes, les mers des pays chauds.

    Ce taret, dont nous n'avons vu ni le tube ni la coquille, ne

cription de l'organe branchial des tarets, organe placé de chaque côté du corps comme dans tous les autres acéphalés de cet ordre.

difière peut-être du précédent que par sa taille plus grande, et parce que ses palmules, plus longues, ont été facilement observées. (1)

Obs. Le ropan d'Adanson (Sénég. pl. 19. f. 2.) appartient à cette famille. Sa coquille est enfermée deus un fourreau mince qui reste attaché au corps pierreux dans lequel il est enfoncé. Nous ne le connaissons pas (2).

#### LES PHOLADAIRES. (3)

Coquille sans fourreau tubuleux, soit munie de pièces accessoires, étrangères à ses valves, soit très báillante antérieurement.

Nous ne rapportons que deux genres à cette famille; mais l'un d'entre eux, fort nombreux en espèces, est

- (1) D'après les observations précédentes sur les fistulanes et les cloisonnaires, on peut ajouter à ces espèces:
- 1º Taret corniforme, Teredo corniformis, Nob.; Fistulana corniformis, Lamarck.
- 2º Taret en paquet, Teredo gregatus, Nob.; Fistulana gregrata, Lamarck. (voyez le genre Fistulane.)
- 3º Taret des sables, Teredo arenarius, Nob.; Septaria arenaria, Lamarck. (voyez le genre Cloisonnaire.)
- (a) M. Rang, habile conchyliologue, de retour d'un voyage au Sénégal, où il put observer le ropan d'Adanson, reconnut que cette coquille curieuse n'appartenait ni aux tarett, comme le croit Lamarck, ni aux pholades, comme le dit Bose, et encore moins aux gastrochiens, comme le suppose M. de Blaiuville: c'est une modiole déjà connue, modiola caudiges.
- (3) La famille des pholadaires ne peut plus actuellement rester telle que Lamarck l'a faite. Les gastrochènes sont, comme nous l'avons vu, de véritables fistulanes, et, soit que l'on adopte de préférence l'un de ces geures, l'au-

extrêmement singulier, en ce que la coquille est munie de pièces accessoires, étrangères à ses valyes; c'est le genre des pholades.

Il est, en efiet, fort singulier de trouver en dehors, sur la charnière des pholades, des pièces particulères attachées, couvrant et cachant le ligament, et d'en observer d'autres en dedans, facées sous les crochets. Dans un temps où l'on donnait fort peu d'attention à l'importance des rapports, on n'a considéré, dans la coquille des pholades, que le nombre des pièces qu'elle présentait; on l'a regardée comme une coquille multi-valve, et, lui associant celle des anatifes, des balance et des oscabrions, on en a formé une division à part parmi les coquilles. Cette association est assurément tellement disparate que maintenant personne n'oserait la reproduire.

On reconnaît actuellement que toutes les pholades sont descoquilles bivalves, équivalves, régulières; que leurs valves sont réunies ou articulées en charnière, et que toutes conséquemment sont des conchifères. Mais, outre ces deux valves toujours esistantes, ces coquilles présentent des pièces singulières, que l'on doit regarder comme accessoires, car leur nombre varie selon les espèces, et l'on sait que les deux valves esentielles se retrouvent toujours enveloppant immédiatement l'animal. Parmi ces pièces accessoires, quelque adhérence qu'aient, avec l'animal, les deux pièces isolées qui sont situées en dedans sous les crochets, ces pièces ne constituent nullement le ligament des valves, celli-ciétant

tre doit disparaître; le genre pholade resterait donc seul dans cette famille, si les rapports évidents qu'il elient aux genres taret et térédine, ne rendaient nécessaire la réuniou de ces trois geares en une seule famille naturelle.

TABET,

41

réellement extérieur, quoique caché par l'équipage des pièces testacées qui le recouvrent (1).

Les pholadaires sont térébrantes, s'enfoncent dans la pierre, le bois et les masses madréporiques, où elles vivent solitairement. Quoique leur famille soit peutètre assez nombreuse en genres divers, nous n'y rapportons encore que les genres pholade et gastrochène; ce dernier même paraissant déjà très différent des pholades.

(1) Il nous semble naturel de supposer, que ces pièces accessiores extérieures des pholades ne sout autre chose que des vestiges du tube complet des tarets : cette opinion pourrait s'appuyer sur ce fait, que les pièces accessior.res sont d'autant plus graudes, que la coquille est plus bàillante postérieurement et les parties extérieures de "Zao mina plus grandes, aussi volt-on que la coquille des arets, ne pouvant recouvrir qu'une très petite partie de l'anima, il y supplée par un grand tube : à mesure, au contraire, que la coquille des pholades est mieux close, le nombre et la grandeur des pièces diminueux.

Lamarck dit que ces pièces recouvrent le ligament qui est extérieur. Nous sommes convaincu, d'après les observations de Poli, aussi bien que d'après les mêtres, que les pholades n'out pes un véritable ligament : il en est de même dans les tarets. Une partie du muscle antérieur vieut s'insérer sur les callosités cardinales et remplace le ligament. Une expansion postérieure du manteau se glisse entre esc callosités, pénêtre dans le tissu poreux placé au-dessous des callosités, et vieut former au dehors une surface charnue plus ou moins grande, sur laquelle sont fixées les pièces postérieures. Quant aux appendices intérieurs, partant des crochets et qui out un peu la forme de cuillerons, ils s'enfoncent dans l'épaisseur de l'animale embrassent dans leur concavité une partie du foie, le cour et l'intestin.

#### PROLADE. ( Pholas. )

Animal habitant une coquille bivalve, dépourvu de fourreau tubuleux; faisant saillir antérieurement deux tubes réunis, souvent entourés d'une peau commune, et postérieurement faisant sortir un pied ou un muscle court, très épais, aplati à son extrémité.

Coquille bivalve, équivalve, transverse, bâillante de chaque côté; ayant des pièces accessoires diverses, soit sur la charnière, soit au-dessous. Bord inférieur ou postérieur des valves, recourbé en dehors.

Animal testam bivalvem inhabitans, vaginā tubulosā dostitutum; tubulos duos coalitos, tegumento communi sezpē vestitos, anticē exercus; posticē pedem vel musculum brevem crassissimum, apice retusum emittens.

Testa bivalvis, æquivalvis, transversa, utroque latere hians; accessoribus testaceis variis suprà vel infrà cardinem adjunctis. Margo inferior aut posterior valvarum supernè reflexus.

Ossavarnoss. Quelque singulière que paraisse la coquille des pholades par les pièces accessions qui se trouvent à as charaière, elle n'en est pas moins parfaitement conforme au caractère de toutes les coquilles bivalves dont l'essentiel est d'avoir les deux valves réunies en charuière, en un point de leur bord. Mais ici, outre les deux valves qui constituent la coquille, l'on voit des pièces particulières, diversement situes, en mombre variable, et toujours plus petites que les véritables valves. Dans les pholades, la coquille enveloppe clle-même, en grande partie, le corps de l'animal, et alors i li n'a pas besoin de fourrean pour le défendre ou le garantir; mais, dans les genres précédents, le corps de l'animal d'ant fort alongé genres précédents, le corps de l'animal d'ant fort alongé et n'ayant sa coquille bivalve qu'à son extrémité postérieure, il lui a fallu un fourreau pour le garantir des accidents, et c'est celui qu'on observe en effet.

Les pholades sont, la plupart, des coquillages térébrants. Elles percent les pierres, le bois, ou s'enfoncent dans le sable(1); elles vivent, comme stationnaires, dans les trous ou les conduits qu'elles so sont pratiqué. Leur coquille est en général mine, fragile, blanche, à côtes ou stries dentées, rudes au tact. Leur geure est assez nombreux en espéces; on en mange plusieurs.

## ESPÈCES.

## 1. Pholade dactyle. Pholas dactylus. Lin.

Ph. testá elongatá, postice angustato-rostratá; costis posticalibus dentato-muricatis; latere antico mutico por-

Pholas dactylus. Lin. Syst. nat. p. 1110. List. Conch. tab. 433. Pennant. Zool. brit. 4. tab. 39, f. 10. Chemn. Conch. 8, tab. 101. f. 859.

(1) Parmi les espèces qui vivent dans les bois, il en est une qui s'y enfonce profondément: elle est très courte, globuleuse et sa pièce postérieure est très petite. S'appuyant sur ces caractères peu importants, M. Turton a cru nécessaire d'établir pour elle, un genra Xylophaga qui, nous le pensons, doit être rejeté comme inutile.

Un autre genre proposé dans le Bulletin de la Soclinn. de Bordeaux par M. Desmoulius, sous le nom de Jouannetia, ne doit pas être conservé non plus; il a été établi, pour une ploisde très globuleuse: très courte, et ayant une s.ule pièce dorsale très grande. Si des genres aussi peu caractérisés que ceux-ci étaient adoptés, il y aurait autant de raison de faire de chacune des espèces de pholades un genre particulier.

- \* Poll. Test. des Deux-Siciles, t. 1. pl. 7, fig. 1-11, pl. 8.
  - fig. 1-11.
- \* Bonanni. Rect. part. 2. f. 252. \* Born, Mus. pl. 1. f. 7.
- Sow. Gener, of Shells, no 24. f. 1.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 35. no 1. \* Desh. Encycl. vers. t. 3. p. 753. no 1.
- Encycl. pl. 168. f. 2-4.

latere antico abbreviato.

Encycl. pl. 168. f. 2-4.

(b) Var. costis posticalibus crebrioribus plicato-sqummulosis;

Habite les mers d'Europe, dans les rochers marins. Mus. n°. Mon cabinet. La variété (b) est moins alongée, plus écailleuse postérieurement.

#### 2. Pholade orientale. Pholas orientalis. Gmel.

Ph. testá elongatá, postice rotundatá, non rostratá; costis posticalibus exquisité dentatis; latere amico mutico. List. Conch. tab. 431.

Encycl. pl. 168. f. 10.

- Chemn. Conch. 8, tab. 101. f. 860.

  \* An, Phol. Chiloensis, Lim. Gmel. p. 3217. n° 10?
  - \* Pholas orientalis. Gmel, p. 3216.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 36. nº 2.

Habite les mers orientales, celles de l'Inde. Mon cabinet. Elle ressemble un pen à la ph. dactyle; mais elle n'est point rostrée postérieurement.

#### 3. Pholade scabrelle, Pholas candida, Liu.

Ph. testd oblongd, posticè non rostratd; undiquè costis strusque transversis denticuliferis.

Pholas candidus. Lin. Syst. p. 1111.

Encycl. pl. 168. f. 11.

Gualt. Conch. tab. 105. fig. E.

Pennant. Zool. brit. tab. 39. f. 11.

Chemn. Conch. 8, tab. 101. f. 861.

\* Lister. Hist. anim, tab. 5. f. 39.

\* Schroter. Einl. in Conch. t. 3 p. 53g. n. 4.

\* Dilw. Cat. t. 1, p. 36. nº 4.

\* Desh. Encycl. vers. t. 3. p. 753. n. 2. \* Possile. Phol. cylindricus. Sow. Min. Conch. pl. 198. fig. 1. 2. super.

(b) Eadem minor et angustior.

Habite l'Océan d'Europe, les côtes de France, dans la Manche, et offre quelques variétés. On la trouve enfoucée dans la vase; quelquefois elle se loge dans le bois des bords de la mer. Sa taille est médiocre ou petite. Mon cabinet.

4. Pholade dactyloïde. Pholas dactyloides (1). Lamk.

Ph. testa parva. ovali-oblonga, postice sinuato-rostrata, viz costata; sulcis transversis denticulatis.

An Pennant. Zool. brit. 4. pl. 40, f. 13?

Habite l'Océan britannique, Mon cabinet. Communique par M. Leach, sous le nom de pholas parva, Montag.

5. Pholade silicule. Pholas silicula. Lamk.

Ph. testá oblongo-angustá, subpellucidá, costellis dentiferis radiatá; dente calloso in utráque valvá. Habite à l'îlo de France. Mon cabinet. Longueur, 24 millimètres.

6. Pholade grande taille. Pholas costata. Lin.

Ph. testd magnd, oblongo-ovatd, costis dentatis elevatis undique striatd; latere postico rotundo.

Pholas costatus. Lin. Syst, nat. p. 1111.

List. Conch. pl. 434.

Gualt. Conch. t. 105. fig. G.

Chemn. Conch. 8. tab. 101. f. 863.

\* Schrot. Einl. in Conch. t. 3. p. 537. no 2.

Encyel. pl, 169. f. 1, 2,

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 36. nº 3.

\* Blainv. Malac. pl. 99. fig. 6. \* Sow. Gen. of Shells. nº 23. pl. 1.

\* Desh. Encycl. vers. t. 3. pag. 754. n. 3.

Habite l'Europe australe, les mers d'Amérique, sur les rochers des côtes. Mon cabinet. Mus. nº. Grande espèce très distincte. Les côtes de son côté postérieur sont plus élevées et plus écartées que les autres.

<sup>(</sup>t) L'examen que nous avons fait de cette espèce dans la collection Lamarck, nous a convainçu qu'elle n'est qu'une variété peu importante de la Pholas dactylus, n° 1.

## 7. Pholade crêpue. Pholas crispata. Lin.

Ph. testa ovali, hinc obtusiore, hiantissima, crispato-striata; sulco longitudinali unico, submediano.

Pholas crispata. Lin. Syst. nat. p. 1111. \* Solen crispus, Gmel. p. 3228.

\* Lister. Hist. Conch. pl. 436.

\* Lister, Hist, anim, t. 5, fig. 38,

\* Sibaldt, Scotia, Illustr, tab. 20, f. 1, 2, 3,

\* Schrot. Einl. in Conch. t. 3. pag. 541. aº 6.

\* Dilw. Cat. t. r. p. 40. n. 11. Olaffsen, Isl. t. 11. fig. 4 à 6.

Pennant, Zool. brit. 4. pl. 40. f. 12.

Chemn. Conch. 8. tab. 102. f. 872-874.

Encycl. pl. 169. f. 5-7. Copiée de Chemnita, Habite l'Ocean d'Europe, les côtes de la Manche. Mus. no. Mon cabinet. L'animal devient fort gros , à siphons réunis ,

#### 8. Pholade calleuse. Pholas callosa. Lamk.

Ph. testa ovato-oblonga, sinuala, postice crispato-striata; latere antico lœvi; valvarum callo cardinali prominulo globoso.

\* Lister, Hist. Conch. tab. 433.

\* Pholas dactylus. Brookes, Introd. of Conch. pl. 1. fig. 7. 8. Mon cabinet. Habite aux environs de Bayonne.

longs, avancés.

## 9. Pholade en massue. Pholas clavata. Lamk.

Ph. testá posticé turgidá, obtusissimá, anticé elongato-compressa; striis clavce arcuato-divaricatis : partis posticalis decussato-denticulatis.

(a) Pholas clayata major. Pholas striata, Lin.

Gualt. Conch. tab. 105. fig. F. Chemn. Conch. 8. tab. 102. f. 867-869.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 37. nº 5. \* Sow. Gener. of Shells. nº 24. pl. 1. f. 2.

(b) Pholas clavata media.

Chemn. Conch. 8, tab. 102, f. 870, 871.

(c) Pholas clavata minima, Pholas pusillus. Lin. Brown. Jam. 417. tab. 40. f. 11.

Chemn. Conch. 8, tab. 102, f. 864-866.

Eneyel. pl. 169. f. 8-10. Habite les mers de l'Europe sustrale et d'Amérique. Mus. nº.

Mon eabinet (1).

Etc. Voyez la pholade julan. Adans. Sénég. pl. 19. f. 1. Encycl. p. 169. f. 3. 4. Elle serapproche de la ph. crépue.

## † 10. Pholade xilophage. Pholas xilophaga. Desh.

P. testal globulosal, lovigatal, luteo virescente, anticè hiante; margine cardinali parte anteriore producto; umbonibus turgidis, subcallosis zonudal interiore, incrassatal, tuberculo terminatal circumdante hiatu valvarum.

Xilophaga dorsalis, Turton.

Idem. Sow. Genera of Shells. nº 29. tab. 101.

Espète uté intéressante, courte et globuleure, à coquille mine, notenne à l'Iméricar par une cité dévarrente transverse, placée un pes au-dessous du bisillement des valves. L'écusson est très petis é divisée me deux parties. Cette coquillé fait le passage des turcts aux pholades, mais elle appartient à ce dernier genre, parce qu'elle n° pas de ube et qu'elle a un desson. Elle vit dans le boix ou s'y creassuit des galeries profondes et aimacesse, ce que ne font pas les autres pholades virant dans le boix.

## † 11. Pholade de Jouannet. Pholas Jouanneti. Desh.

Ph. testi sphæried, seuto magno, bipartito anticè elausd, posticè caudigera appendiculatd, intus appendice cardinali septiformi divista'; stris tenuibus, regularibus, crispatis, in medio angulatis; cardine calloso, cullo ditatato. Nob.

Jouannetia semi-catadata. C. Desmoulins. Bull. d'hist, nat. de la Soc. Bnu. de Bord. t. 2. p. 244. fig. 1-13.

Habite sossile dans les faluns de Mériguac, près Bordeaux, dans les pierres et les polypiers qu'elle perfore. Coquille

<sup>(1)</sup> N'ayant pas sous les yeux les trois coquilles que Lamarck réunit sous le nom de Pholas clausta et jugeant d'après les figures seulement, nous croyons qu'il a confonda au moins deux espèces, que Linné avait très bien distinguées, sous le nom de Pholas striata et Pholas pusillus. Il est nécessaire de les rétablir dans les Catalogues.

singulière; son écusson, très graod, recouvre, comme une calotte hémisphérique, tout le baillement antérieur des valves; celles-ci sont très courtes et terminées positrieurrement par un appendice caudiforme. Les cuillerons cardinaux sont sondés dans toute leur longueur et forment une sorte de cloison en arc-bontant.

#### GASTROCHÈNE. (Gastrochœna.)

Coquille bivalve, équivalve, presque cunéiforme, très bàillante, à ouverture antérieure très grande, ovale, oblique; la postérieure presque nulle. Charnière linéaire, marginale, sans dents.

Testa bivalvis, æquivalvis, subcuneiformis, hiantissima; aperturá anticá maximá, ovali, obliquá; posticá subnullá. Cardo linearis, marginalis, edentulus.

OSSENTATIONS, Le genre gestrochène de Spengler tient de très près aux pholades et semble néamouins appartenir à une famille différente. On dit que l'animal a les deux lobes du manteau libres et nou réunis par-devant, et qu'il fait saillir autérieurement, par la grande ouverture de la coquille, deux gros tubes ou siphons réunis. Son pied, qui est à l'opposé, paraît petit, et ue pouvoir sortir qu'en écartant un peu les valves. Quant à la coquille, elle n'a point de pièces accessoires, et elle est térébrante. (1)

<sup>(</sup>i) Il est évident que Lamarck a eu sur ce genre des renseignements très erroués. Lanimala deux siphons positérieurs très courts, lorsqu'îl est coutracté; les lobes du manteus sont réunis juuqu'au bâillement des valves et même un peu plus luaut; ce bâillement des valves ainsi que l'écartement des lobes du manteux, donneut prassge à un grou pied court et cylindrique comparable à celui des pholades : cette ouverture n'est pas du tout destinée au passage des alphons, comme les aupposait Lamarck.

#### ESPÈCES.

- Gastrochène cunciforme. Gastrochœna cunciformis. Lamk.
  - G. testd cuneiformi, tenui, subpellucidd; valvarum striis transversis arcuatis.
  - Gastrochana. Spengl. Nov. Act. Dan. 2. f. 8-11.
  - Cuv. Règn. anim. 2. p. 490.

    Pholas hians. Chemn. Conch. 10, p. 364. tab, 172. f. 1678—
    1681.
    - Gmel. p. 3217.
    - \* Pholas hians, Dilw, Cat. t. 1, p. 39. nº 10.
    - \* Blainv. Malac. pl. 79. fig. 5. 5. a.

      \* Pholas pusilla. An eadem species? Poli. Test. des Deux-Si-
    - ciles. t. 1. pl. 7. fig. 12. 13.

      \* Sow. Genera of Shells. no 11. fig. 3. 4. 5.
    - Habite à l'Île de France, aux îles d'Amérique, dans les rochers calcaires. Mus. n°. Couleur d'un blanc grisatre.
- Gastrochêne mytiloïde. Gastrochæna mytiloïdes. Lamk.
  - G, testé ovaté; valvis ared longitudinali pyramidaté distinctis : rugis transversis fuscis.
  - Mus. no. Habite à l'île de France.
- Gastrochêne modioline. Gastrochœna modiolina. Lamk.
  - G. testd parvuld; natibus ame basim prominulis. Mya dubia. Pennant. Zool. brit. 4. pl. 44. f. 19.
    - Encycl. pl. 219. f. 3. 4. Non bene.
      - Sow, Genera of Shells, nº 11. fig. 11. 2. Habite près de la Rochelle et sur les côtes d'Angleterre. Elle est petite, très fragile; ses valves séparées sont très difficiles à réunir, à cause da báillement considérable qui doit résulter de leur réunion. Mon cabinet.

TOME V.

#### LES SOLÉNACÉES.

Coquille alongée transversalement, sans pièces accessoires, et báillante seulement aux extrémités latérales. Ligament extérieur.

Les solénacées ne sont plus des coquillages térébrants, comme les pholadaires et les tubicolées qui percent les pierres et le bois, mais elles s'enfoncent dans le sable où elles vivent solitairement, ou du moins saus se déplacer. Par leur pied épais, subeylindrique, souvent fort long, et par les deux lobse de leur manteau réunis par devant et ouverts aux deux extrémités, ces coquillages présentent des rapports, d'une part, avec les pholadaires, et de l'autre, avec les myaires.

La plupart des solénacées sont fort renarquables par la singularité de forme que nous offre leur coquille. Ce sont des coquilles bivalves, équivalves, souvent très alongées transversalement, et qui chacune ressemblent à un bâton ou à un cylindre d'roit ou arqué, ouvert et bâillant aux extrémités latérales. Plusieurs cependant sont plus ou moins aplaties, élargies même, et néanmoins toujours transversales. En général, leurs erochets sont petits, peu saillants, à peine visibles.

Les dents cardinales des soténacées sont très variables, suivant les espèces. Il y en a qui en ont ancune; et dans celles qui en possèdent, on n'en trouve pas plus de cinq entre les deux valves. On en voit tantôt une seule sur chaque valve, tantôt une seu une valve et deux sur l'autre, tautôt enfin deux sur l'une et trois sur l'âutre valve. Le point de réunion des valves ou le lieu de la charnière varie aussi beaucoup, selon les espèces. Après en avoir séparé quelques genres que l'on

confondait pargui les solens, pous réduisons cette famille aux trois genres qui suivent : solen, panopée, glycimère. (1)

#### SOLEM. ( Solen. )

Coquille bivalve, équivalve, alongée transversalement, bâillante aux deux bouts; à crochets très petits, non saillants.

Dents cardinales petites, en nombre variable, quelquefois nulles, rarement divergentes, plus rarement s'insérant dans des fossettes. Ligament extérieur.

Testa bivalvis, cequivalvis, transversim elongata, utroque latere hians; natibus minimis, scepè vix perspicuis.

Dentes cardinales parvi, numero variabiles, interdùm nulli, rarò divaricati, in foveas rariùs intrantes. Ligamentum externum.

Animal à manteau fermé par devant, faisant sortir, par une extrémité de sa coquille, un pied subcylindrique, et par l'autre, un tube court contenant deux tubes réunis.

<sup>(1)</sup> Plusieurs autres genres doivent venir se ranger dans la famille des solúcacées; celui des Pholadomyes etabli par M. Sowerby et celui des Solécutes fait par M. de Blaioville aux dépendes solens, pour ceux qui, tels que le Sorigidatus, out dans la coquille et l'animal, des caractères distincifs suffisants. Un troisième genre pour rait encorevenir s' placardans des rapports plus naturels que ceux donnés par Lamarck. Les solémyes en effet, par l'animal, se rapprochent beaucoup ées solens. Nous donnerons icl en note les caractères des deux premiers genres cités tels qu'ils ont été établis par leurs auteus.

Ossavariors. Les soleus', vulgairem at aprelés manche à couteau, sont des coquilles biralves, marines, transversalement oblongues, c'est-à-dire, fort étendues en largeur, tandis que ce que l'on doit prendre pour leur longueur, est extrémement borné. Elles sont obsuses ou arrondies aux extrémités; et offreut, de chaque côté, une ouverture ou un bâillement plus ou moins considérable et représantant un tuyau un peu aplati, ayant quelquefois la figure d'un manche de couteau. Les unes sont droites et les autres un peu courbées.

Ces coquilles singulières sont composées de deux valves égales, réunies par une charaiter, plutôt la férine que située au milieu du bord inférienr. Souvent même cette charoière se trouve très près de l'une des extrémités. Les crochets sont ties petits, peu renifés, quelquefois à peine apparents. Eofin, le ligament est extérieur et situé près de la charaière.

En ouvraut les valves, ou aperçoit deux ou trois petites dents cardinales, qui ne sont point divergentes. Ces dents se joignent latéralement lorsque les valves sout fermées, et ne s'enfoncent point dans des cavités préparées pour les recevoir. (1)

<sup>(1)</sup> On remarque aussi deux impressions musculaires, dont forme doit être étudiée avec soin, parce qu'elle est d'un graud secours pour distinguer des espèces très voisines, et que l'ou pourrait prendre pour les variétés d'un seul type : ces impressions sont très rapprochées du bord cardinal; l'antérieure est presque toujours très étroite et fort longue; la postérieure est ovalaire. L'impression pal-léale à une échancrure postérieure peu profonde, mais placée assez haut dans la coquille. Poil dans son bel ouvrage: \*\*Estacté det Deux Sielles, a donné des détails très éten dus sur l'anatomie des solens auxquels nous renvoyons. Plusieurs conchyiologues ont pensé qu'il était nécessaire de démembre le geure solen de Lamarck. M. de Blainville dans son Traité de malacologie n'a admis dans les solens que la 1" section de Lamarck, et quelques es solens que la 1" section de Lamarck, et quelques es

Les solens vivent sur les bords de la mer, dans le sable, où ils s'eufoncent quelquefois jusqu'à deux pieds de profondeur, dans une position verticale.

Áinsi, lorsque l'animal est vivant, ce coquillage est toujours situé perpendiculairement sur un des châts des caquille, et présente supériourement, c'est-à-dire, vers l'entrée de son trou, le côté de la coquille où ses deux tuyaux peuvent sortir. Tonte la manœuvre de ce coquillage consiste à remonter, du fond de sou trou, jusqu'à la superficie du sable ou même au-dessus, et à rentre ensuite dans son trou, au moyen des extensions et contractions de son pied musculeux, qui se trouve à l'extrémité la plus enfoncée de sa coquille. Voyez les Mémoires de l'Académie des Sciences, année, 1712, p. 116.

#### ESPÉCES.

Dents cardinales contiguës au bord antérieur.

1. Solen gaîne. Solen vagina. Lin. (1)

S. testé lineari, recté; extremitate alteré marginaté; cardinibus unidentatis.

Solen vagina. Lin. Syst. nat. p. 1113. Gmel. nº 1. Lister. Conch. tab. 400. f. 255. et tab. 412. f. 1.

Lister. Conch. tab. 409. f. 255. et tab. 412. f. 1. Gualt. Conch. tab. 05. fig. D.

Encycl. pl. 222. f. 1. a. b. c?

\* Poli, Test, des Deux-Siciles. t. 1, pl. 10. f. 5-15, pl. 11, f. 1-11.

pèces des seconde et troisième sections: il a fait son genre solételline dont nous parlerons par la suite, et son genre solécurte qui doit être conservé.

(1) Quelques observations sont nécessaires à l'égard de cette espèce: nous navons vu autrefois les types dans la collection Lamarck: nous pouvons assurer que les trois variétés constituent trois espèces distinctes. Nous pouvons ajouter que, trompé par une ressemblance, dans la forme extérieure, Lamarch a douné comme analogue fossife de la



- " Blainy, Malac. pl. 79- f. 2.
- \* Brookes, Introd. of Conch. pl. 2, f. 13. " Sow. Genera of Shells. n. 32. f. 2.
- \* Fossile, Brocchi. Conch. subap. t. a. p. 496. no 1.
- (a) Solen vagina major, Chemn. Conch. t, 6. t. 4, f. 28. (b) Solen vagina abbreviata. Rumph. M. t. 45. f. M.
- Chemn, Couch. t. 4. f. 26. \* Lister. Conch. t. 410, 256.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 57. n. 1.
- \* Blajuy, Malac, pl. 70. f. 2.
- (c) Solen vagina minor, maculis variis picta. Mon cab.
- Habite l'Océan d'Europe, d'Amérique et de l'Inde. Commun dans les collections. Il offre différentes variétés de coloration et de taille. La var. B se trouve fossile à Grignon.
- 2. Solen corné. Solen corneus. Lamk.
  - S. testa parva, lineari, recta, immaculata; cardinibus unidentatis. Mus. no.
    - Habite à l'île de Java, Laichenau, Mon cabinet. Couleur de corne. Longueur, 50 millimètres.
- Solen vaginoïde. Solen vaginoides. Lamk.
  - S. testa lineari, subarcuata, rubella; cardinibus unidentatis. Mus, no.
  - Habite au canal d'Entrecastaux, et à toutes les îles de la Nouvelle Hollande, Très commun : il est un peu courbé. Largeur, 85 millimètres,

variété B, une espèce qui en est parfaitement distincte aussi bien que des autres. Ainsi, en réalité, quatre espèces, dont une fossile, se trouvent confondues et réunies sous la seule dénomination de Solen vagina. Nous devons ajouter qu'il serait injuste d'attribuer cette confusion à Lamarck; il l'a prise de Linné. Nous rétablissons la synonymie, de manière à ce que le nom de l'espèce demeure à celle qui vit si abondamment dans l'Océan d'Europe et la Méditerranée.

## 4. Solen silique. Solen siliqua. Lin.

S. testi lineari, recti; cardine altero bidentato. Solen siliqua. Lin. Syst. nat. p. 1113. Gmel. nº 2.

\* Lister, Anim. angl. t. 5. f. 37.

(a) Solen siliqua major. Pennant. Zool. brit. 4. pl. 45, f. 20. List. Concb. t. 413?

Chemn. Conch. 6. pl. 4. f. 29. et Litt. d.

Knorr. Verga. 6. t. 7. f. 1.

\* Oliv. Zool. Adriat. p. 97. n° 2. \* Dilw. Cat. t. 1. p. 58. n° 4.

Encycl. p. 222. f. 2. a. b. c.

(b) Solen siliqua minor, Mon cabinet.

Habite les mers d'Europe. Commun dans les collections. Schroeter en cite une var. de l'Inde, Einl. in Conch. 2. t. 7. f. 6. La coq. semble an peu conrbée. On confond aisément cette sapèce avec la première, lorsque les dents cardinales

# ne sont pas en bon état. 5. Solen sabre. Solen ensis. Lin.

S. testa lineari, subarcuata; cardine altero bidentato. Solen ensis. Lin. Syst. nat. p. 1114. Gmel. nº 3.

(a) Solen ensis major.

Lister. Anim. angl. App. t. 2, f. 9.

Schroet, Einl. Conch. 2. p. 626. t. 7. f. 6, 7. Chemn, Cench. 6. t. 4. f. 29. 30.

Encycl. p. 223. f. 3.

\* Dilw. Cat. pag. 59. n. 6. (b) Id. minor et angustior.

List. Conch. t. 411. f. 257.

\* Favanne. Couch. pl. 55. f. A. 3.

" Olivi. Zool. Adriat. pag. 97. n. 3. Encycl. pl. 223. f. 1. 2.

\* Poli, Test, des Deux-Siciles, t. 1, pl. 11. f. 14.

Pennant. Zool. br. 4. pl. 45. f. 22.

\* Donovan. Brit. Shells. t. 2. tab. 50.

\* Dorset. Cat. pag. 28. tab. 4. f. 3. \* Brocchi. Conch. subap. t. 2. pag. 497. n. 2. (Fossile.)

\* Payreaudau. Cat. pag. 27. nº 32.

\* Desh. Encyci. meth. vers. t. 3. p. 959. no 3.

Habite les mers d'Europe et d'Amérique. Très commun dans les collections. Dents cardinales un peu écartées du bord antérieur.

## 6. Solen nain, Solen pygmæus. Lamk.

S. testd minind, lineari, subarcuatd; cardinibus subbiden-

tatis. Solen pellucidus. Pennant. Zool. brit. 4. pl. 46. f. 23.

Solen minutus. Montag, ex. D. Leach.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 60, nº 7.

(b) Var. cardine altero unidentato.

Habite l'Océan d'Europe , sur les côtes de France et d'Angleterre. Mon cabinet.

## 7. Solen ambigu. Solen ambiguus. Lamk.

S. testá lineari, subrectá, pallidá, obscurè radiatá; cardinibus unidentatis.

\* Desh. Encycl, méthod. vers. t. 3. p. 960. nº 4.

Mon cabinet. Mus. no.

Habite... Je le crois des mers d'Amérique. On le prendrait pour le S. vagina; mais sa charnière est bien plus reculée, et il a des rayons blancs et obliques sur un fond fauve pâle. Longueur, un décimètre.

#### 8. Solen coutelet. Solen cultellus. Lin.

 testá tenui, ovali-oblongá, subarcuatá, maculosá; cardine altero bidentato.

Solen cultellus. Lin. Syst. nat. p. 1114. Gmel. nº 5.

\* Schroter, Einl. in Conch. t. 2. p. 628. nº 5.

\* Gualt. Ind. Test. tab. 90. f. E.
\* Favanne, Conch. pl. 55, f. O.?

\* Favanne, Coneh. pl. 55. 1. O.: Rumph. Mus. t. 45. fig. F..

Chemn. Conch. 6. t. 5. f. 36. 37.

Encycl. pl. 223. f. 4. a. b. (vulg. la gousse de pois.)

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 61. nº 9. \*

Blainv. Malac. pl. 79. f. 3.
 Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. pag. 960. n. 5.

Habite les mers de l'Inde. Espèce jolie , très distincte ; commune dans les collections.

## Solen plat. Solen planus. Lamk.

 testá planulatá, lineari, rectá; extremitatibus rotundatis; cardinibus bidentatis. Solen maximus. Gmel. nº 15. Chemn. Conch. 6. tab. 5. f. 35.

Encycl. pl. 223. f. 5.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 61. nº 11. \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. pag. 960. nº 6.

[Il scrait convenable de rendre à cette espèce le nom de Solen maximus que, long-temps avant Lamarck, Gwelin et Chemnitz lui avaient donné.]

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Espèce rare, plus aplatie que les autres. Les deux dents cardinales de la valve gauche sont obliques et divergentes.

## 10. Solen double côte. Solen minutus (1).

 testal minimal, transversim oblongal; latere antico costis duabus serratis; cardinibus unidentatis.

Solen minutus, Lin. Syst. nat. p. 1115.

\* Schroter Einl. in Conch. t. 2. p. 632. nº 10.

Montag. Test. Brit. 1. 53. t. 1. f. 4. Et D. Eesch. Chemn. Conch. 6. t. 6. f. 51. 52.

Habite l'Océan britannique. Mon cabinet. Communiqué par M. Leach, sous le nom de Biapholius spinosus.

## Dents cardinales (ou charnière) plus voisines du milieu que du bord antérieur.

## 11. Solen gousse. Solen legumen. Lin.

S. testá lineari-ovali, rectá; cardinibus mediis bulentatis; altero bifido.

Solen legumen. Lin. Syst. nat. p. 1114. Gmel. no 4. \* Schroter. Einl. in Conch. t. 2. p. 627. no 4.

Planc. Conch. tah. 3. f. 5. Born. Mus. p. 25. tah, 2. f. 1. 2.

(1) Cette coquille n'appartient point au genre solea; (2) Cette une axicave byssifère dont Lamarck a fait le type de son genre hyatelle. En consultant la synonymie de l'Hyatella arctica, on y trouvera le Solen minutus de Linnie et de Chemnitz; Lamarck ne s'étant pas aperçu sans doute de

cette répétition fâcheuse.

Chemn. Conch. 6. tab. 5. f. 32-34.

Encycl. pl. 225, f. 3.

\* Gualt. Ind. tab. 91. f. A.

- \* Olivi. Zool. Adriat. pag. no 4.
- \* Poli. Test. tab. 11. f. 15.
- \* Donov. Brit. Shells. tom. 2. t. 53.
- \* Dorset. Cat. p. 29. t. 4. f. 4.
- \* Dilw. Cat. t. 1. pag. 61. no 9.
- \* Solecurtus legumen. Blainv. Malac. pl. 80. f. 1.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 961. nº 7.
- (b) Var. testil transversim longiore; cardine altero tridentato.

Habite la Méditerranée, l'Océan atlantique. La variété b, que je spossède, me paraît être le chama subfusea de Lister Conch. tab. 420. s. 264.

# 12. Solen de Dombey. Solen Dombeii. Lamk.

S. testá lineari-ovali, rectá, radiatá; cardinibus mediis subbidentatis: dente altero breviore obsoleto.

Encycl. pl. 224. f. 1. a. b. c.

Habite les mers de l'Amérique méridionale, les côtes du Pérou. Dombey. Mus. n°.

Mon cabinet.

# 13. Solen de Java. Solen Javanicus. Lamk.

S. testá lineari, rectá, transversim angustá; alterius valve cardine bidentato, alterius unidentato: medio bifido.

\* An Solen bidentatus? Chem. Conch. t. 11. tab. 198.

\* An Solen fragilis ? Dilw. Cat. t. 1. p. 65. n. 19.

Mon cabinet.

Habite à l'île de Java, M. Laichenau. Largeur ou longueur transversale, 60 millimètres. Couleur jaune à épiderme rembruni.

# 14. Solen des Antilles. Solen caribœus. Lamk.

S. testá oblongo-ovali, rectá, pallide fulvá; alterius valvæ cardine bidentato, alterius dente unico bifido.

List. Conch. tab. 421, f. 265.

\* Solen Guineensis. Chemn. Conch. t. 11. tab. 198. f. 1937.

\* Klein. Ten. Ostr. pl. 11. f. 68. a. b.

\* Le Tagal. Adans. Seneg. p. 255. pl. 19. f. 1.

\* Solen guineensis. Dilw. Cat. t. 1. p. 62. nº 13.

Encycl. pl. 225. f. r.

Habite l'Océan des Antilles. Coq. non radiée; couleur fauve pâle; des stries d'accroissement ou transverses, et point d'autres. Mon cabinet.

# 15. Solen sublamelleux. Solen antiquatus. Lamk. (1).

 testá oblongo-ovali, sub epiderme albidá; strüs transversis, ad latera basimque sublamellosis; cardinibus bidentatis.

Solen cultellus. Pennant. Zool, brit. 4. pl. 46. f. 25.

Solen antiquatus. Montag. ex D. Leach.

Habite l'Océan britannique, la Méditerranée. Mon cabinet. Communiqué par M. Leach.

# 16. Solen resserré. Solen constrictus. Lamk.

S. testd albd, tenui, oblongd, subrectd, laviusculd, extremitatibus rotundatis; medio subconstricto.

Mus. no.

Habite les mers de la Chine ou du Japon. Péron.

# 17. Solen rétréci. Solen coarctatus. Gmel.

- S. testil ovali-oblongil, transverse striatil, medio coarctatil, utrinque rotundatil, cardine altero bidentato.
- \* Lin. Gmel. p. 3227. no 16.
- \* Cemn, Conch. t. 6. tab. 6. f. 45.
- \* Schroter. Flus. Conch. tab. 9. f. 17.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 64. no 18. Syn. plerisque exclusis.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. pag. 961. nº 9.
- \* Solen coarctatus. Brocch. Conch. 2. p. 497. nº 3.

Habite... Fossile d'Italie, envoyé par M. Bonelli. Mus. no. Largeur; 27 millimètres. Dents cardinales obliques; une sur une valve et deux sur l'autre, insérées dans une fossette.

<sup>(1)</sup> Cette espèce est la même que le Solen coarctatus de Gmelin, inscrite ici sous le n° 17; elle fait double emploi, et doit être retranchée. Il est donc nécessaire de réunir sous un seul nom toute la synonymie de ces deux Solen antiquatus et coarctatus.

### 18. Solen rose. Solen strigilatus. Lip.

S. testá ovali-oblongá, valdė convezá, roseá; radús binis albis; strüs obliquis insculptis.

Solen strigilatus. Lin. Syst. nat. p. 1115 Gmel. nº 7. List. Conch. t. 416. f. 260.

Gualt. Conch. t. 91. fig. c.

Bonanni, Conch. part. 2. f. 77.

\* Le Golar. Adans, Sénég. pl. 19. f. 2. Chemn. Conch. 6. tab. 6. f. 41. 42.

Encycl. pl. 224. f. 3.

\* Olivi. Zool, Adriat. pag. 97. nº 5.

Poli. Test. t. 1. pl. 12 et pl. 13.
 Dilw. Cat. f. 1. p. 64. no 17.

\* Solecurtus strigilatus, Blainv. Malac. pl. 79. f. 4.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3, pag. 962. n. 10. (b) Id. minor, cardinis dente unico recto.

Habite la Méditerranée, l'Océan atlantique. Mus. no. Mon cabinet. On le trouve fossile près de Bordeaux et à Dax.

#### 19. Solen radié. Solen radiatus. Lin.

S. testi oblongo-ovali, recti, violacei; radiis quatuor alhis.

Solen radiatus, Lin, Syst. nat. p. 1114. Gmel. nº 6. List. Conch. tab. 422, f. 266.

Gualt. test. tab. 91. fig. b.

\* Schroter Einl. in Conch. t. 2. p. 628. nº 6.

\* Rumph. Amh. tab. 45. f. E.

Chemn. Conch. 6. t. 5. f. 38. 39. Encycl. pl. 225. f. 2.

\* Dilw: Cat. t. 1. p. 63. nº 16.

\* Desh. Encycl, meth. vers. t. 3. pag. 962, nº 11. Habite l'Ocean asiatique et les Grandes Indes, Mus. nº. Mon cabinet.

### 20. Solen violet. Solen violaceus. Lamk.

- S. testa oblongo-ovali, extremitatibus rotundata, violaced; rudiis binis; cardinibus unidentatis; nymphis prominentibus.
- \* Psammobia violacea. Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. pag: 852. nº 6.

Mon eabinet:

Habite l'Océan des Grandes Indes. Je l'ai d'abord pris pour e le Solen diphos; mais il est moins grand, et n'est point rostré antérienrement. Il a l'épiderme vert, et deux vayons hlanchàtres au-dessous. Son test est violet en dedans comme en dehors.

## 21. Solen rostré. Solen rostratus. Lamk. (1).

 testá transversim oblongá, violaceá; radiis pluribus obscuris; latere antico attenuato rostrato; cardine altero bidentato.

Solen diphos. Chemn. Conch. 6. p. 68. t. 7. f. 53. 54. Gmel. nº 13. Encycl. pl. 226. f. r.

An solen virens ? Lin. Syst. nat. p. 1115.

\* Valentyn. Amb. pl. 13. fig. 5.

- \* Valentyn. Amb. pt. 15. ng. 5.

  \* Dilw, Cat. t. 1. p. 63. n\* 15. S. diphos.
- \* Soletellina radiata. Blainy. Malae. pl. 77. f. 5.
- \* Psammobia rostrata. Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. pag. 853. nº 7.

Habite l'Océan des Grander Indes. Mus. n. Mon cabinet. Espèce très distincte de la précédente, ayant de même l'épiderme vart, , et les nymphes ou les callosités du ligament saillantes en dehors.

Etc. Voyez le Solen diphos chinensis de Chemn. Coneb. XI. p. 200. tab. 198. f. 1933. Voyez aussi le Solen linearis. Chemn. Concb. XI. p. 198. t. 198. f. 1931, 1932.

[M. de Blainville, en établissant son genre soldeurte, donna comme type principal de ce nouveau genre le Sôden datrigitatus de Linné: en effet cette captee, par tous asses caracters, mérite cette distinction; mais M. de Blainville y joignil la plupart des solons de la 3° section de Lamarck; et c'est d'après cet ensemble qu'il enractérisa les soldeurtes. Ayant étudié avec soin les animanx des Solon legumen,

<sup>(1)</sup> Ces deux deraiteres espèces appartiennent au genre solételline de M. de Blainville. Pour nous, elles doivent entrer dans le genre psammobie, d'après les caractères des coquilles sculement, car les animaux ne sont pas connus.

caribass et coarctatus, et les ayant comparés avec ceux des Solen augina et ensir, d'une part, et celui du Solen atrigitatus, de l'autre, nous avons reconnu que ces trois espèces sont très analogues aux deux autres, qu'elles appartiennent au même groupe générique et qu'elles s'y lient par des nuances insensibles. Le Solen strigitatus, au contraire, est séparé de toutes les autres espèces, par des caractères particuliers; c'est pour cette raison qu'en adoptant le genre solécute de M. de Blainville, nous le réduisons à deur ou trois espèces qui ont toutes les mêmes caractères que le strigitatus. Le genre dont il s'agit peut être caractérisé de la mauière suivante:

#### Genre Solecurtus, Blainy,

Coquille ovale-oblongue, transverse, couverte de stries ouduleuses, obliques et longitudinales, bâillante à ses deux extrémités. Charnière médiane, deux dents cardinales sur une valve, une, rarement deux sur l'autre, non intrantes; nymphres calleuses, épaisses, portant un ligament externe épais et bombé; impression palléale très profondément sinueuse.

Animal beaucoup trop grand pour sa coquille ; les lobes du manteau épais en avant, a soudés dans leur moitié postérieure et prolongé, de ce côté, en deux gros siphons inégaux réunis juaque près de leur sommet; pied linguiforme, gros, fortépais, pales labiales très longues et étroites; branchies étroites très longues , s'étendant dans toute la longeur du siphon branchial.

OBSENTIONS. Lorsquedans nos articles Solen et Solécurte de l'Encyclopélie méthodique, nous rejettions le genre solécurte comme peu nécessaire, nous ne connaissions pas les animaux d'autres espèces, et nous supposions que les solinaux d'autres espèces, et nous supposions que les solinaux d'autres espèces, viendaient servir de liaison; mais il n'en est rien. Nous avons vu les animaux des trois espèces vivantes, du genre qui nous occupe, et nous n'avons observé aucune variation importante dans leurs caractères. Nous revenous donc aujourd'hui à une autre

opinion, et nous adoptons le genre solécurte, en le restreignant aux quatre espèces dont les noms suivent :

1º Solen rose, Solen strigilatus, Linné.

2º Solen blanc , Solen candidus , Renieri.

Brochi Conch. foss. subap. t. 2. pag. 497. nº 4.

Chemn. Conch. t. 6. tab. 6. f. 43.

Vivant dans la Méditerranée. Fossile en Sicile et en Italie. 3° Solen de Quoy. Solen Quoyi. Desh.

Solen candidus. Quoy. Voy. de l'Astrolabe, pl. 83. f.

Mart. Couch t. 6. tab. 6. f. 44.

Vivant dans l'Ocean pacifique austral : plus petite et proportionnellement plus large que la precedente.

4º Solen parisien. Solen parisiensis. Desh. Solen strigilatus. Lamarck. Ann. du Mus. t. 7. pag. 428.

nº 4, et t. 12. pl 43. f. 5. a. b.

ld. Desh. Descr. des coq. foss. t. 1. pag. 28. pl. 2. f. 22. 23.

A l'exemple de Lanarck, nous avons confondu cette espèce avec le strigitatur de Linné, quoiqu'il en différêt constamment par sa taille, toujours plus petite, la sinuosité de ses valves, la finesse et le grand nombre de ses stries. Il est fossile aux environs de Paris, Grignon, Courtagnon, Mouchy, Parnes, etc.

## PHOLADOMYE. (Pholadomya.)

Coquille mince, transparente, blanche ou jaunâtre, transverse, ventrue, ovale ou cordiforme, inéquila-térale, bâillante des deux ôtés; charnière ayant une petite fossette alongée, subtrigone, et une nymphe marginale, saillante sur chaque valve; ligament externe, court, inséré sur les nymphes; crochets protubérants très rapprochés; impression palléale profondément sinueuse postérieurement.

Observations Depuis long-tems on avait observé, dans

les terrains secondaires, de nombreux moules de coquilles bivalves, que l'on ne pouvait avec certitude rapporter à un genre connu; aussi ceux des conchyliologues qui, dans l'intérêt de la géologie, les mentionnèrent dans leurs ouvrages, les placèrent uniquement d'après des rapports trompeurs de leur forme extérieure, les unes dans les myes, les autres dans les lutraires, quelques-unes dans les cardites, dans les mulettes, et même parmi les trigonies. La découverte faise, il y a quelques années, d'une coquille vivante, semblable pour la forme et les autres caractères à la plupart des espèces fossiles, détermina M. Sowerby à créer le genre qui nous occupe dans le n°19 de son Genera. Depuis ce moment il n'existe plus d'incertitude sur la place que doivent occuper les moules fossiles dont nous venons de parler. lis se groupent très naturellement dans le genre pholadomye, lequel est reellement voisin des pholades par la nature du test, et très rapproché des panopées par la charnière.

## ESPÈCES.

Pholadomye obtuse. Pholadomya obtusa. Sow.

P. testá antice truncatá, undatá, subtransverso-trigoná longitudinaliter costatá; costis rotundatis subtuberculatis, primá eminentiore, latiore.

Cardita obtusa. Sow. Min. Conch. pl. 197. fig. 2. Pholadomya obtusa. id. t. 6. pag. 86.

Pholadomya angulifere. Pholadomya angulifera.

Desh.

Mya angulifera. Sow. Min. Conch. tab. 224. fig. 6. 7. Kuorr. Petrif. tom. 4. suppl. pl. 5. c. fig. 2.

Mya angulifera Zieten, Petrif, du Wurt, pl. 54, f. 4, a. b. c. Var. è Nob. Mya litterata. Zieten, Loc. cit. pl. 54, f. 5. a. b. c.

## Pholadomye à grands crochets. Pholadomya producta. Sow.

P. testd oblongd, transversd, utrinque rotundata, gibbosd; umbonibus magnis, productis; costis sex septemve longitudinalibus, latis, depressis, simplicibus; lateribus hyantibus; latere antico depresso plano.

Cardita? producta, Sow. Min. Conch. pl. 197. f. 1. Pholadomya producta. Id. 1, 6, pag. 86.

# Pholadomye blanche. Pholadomya candida. Sow.

P. testd transversim oblongd, antice brevissimd, rotundati; mediand parte striis divaricatis, decussatis, ab umbone decurrentibus; postice elongati, subquadrati.

Sow. Genera of Shells. no 19.

Desh. Encyclop. meth. vers. t. 3. pag. 756.

Id. Dict. class. d'hist. nat. t. 13. p. 397.

## PANOPÉE. (Panopæa.)

Coquille équivalve, transverse, inégalement bâillante sur les côtés. Une dent cardinale conique sur chaque valve, et à côté une callosité comprimée, courte, ascendante, non saillante en dehors. Ligament extérieur sur le côté alongé de la coquille, fixé sur les callosités.

Testa æquivalvis, transversa, lateribus inæqualiter hians. Dens cardinalis unicus, conicus, in utráque valvá, et hinc callum breve, compressum, ascendens, non exsertum. Ligamentum externum, callis affixum, in latere productiore testæ.

OBSERVATIONS. C'est avec raison que M. Ménard de la Groye a établi le genre des panopées. Ces coquilles sont distinguées des glycimères par leur charnière munie de dents, et par leur ligament situé sur leur côté

TOME V.

alongé. Elles avoisinent plus encore les solens; mais leurs crochets sont très protubérants. La situation du ligament des valves ne permet pas de les associer aux myes. Je ne citerai que l'espèce non fossile, n'ayant pas l'autre sous les yeux, et qui d'ailleurs n'en est peut-être qu'une variété. (1)

## ESPÈCES.

# † 1. Panopée abrupte. Panopæa abrupta. Desh.

P. testá ovato-transversá, inæquilaterá, postice breviore, angustiore, subtruncatá, antice rotundatá, quadricostatá; costis in mediæ testo, radiantibus, distantibus.

Pholadomy a abrupta. Conrad. Foss. Shells of North America. no 2. pag. 26. pl. 12.

Habite fossile aux environs de New Yorck, Amér. sept., dans le terrain tertiaire.

Cette coquille, que M. Conrad place dans les pholadomyes, est pour nous une véritable panopée: elle est très remarquable, petite, transverse et munie dans son milieu de quatre côtes longitudinales très divergentes.

# † 2. Panopée zélandaise. Panopæa zelandica. Quoy.

P. testd regulariter ovato-oblongd, subæquilaterd, transversim et irregulariter rugosd, postied hyantissimd, antice subclausd, umbonibus minimis vix prominentibus.

<sup>(1)</sup> Le genre panopée doit en effet être conservé; il est très voisin des solens et sur tout des solécurtes: l'animal n'étant pas encore connu, ces rapports que nous indiquons pourraient être modifiés par la suite; mais dans de courtes limites. Lorsque Lamarck publiait cette partie de son ouvrage, il ne connaissait qu'une seule espèce de panopée. Depuis, en examinant la collection du célèbre professeur, nous reconnûmes que sa glycimère arctique était une panopée. Quatre autres espèces, tant vivantes que fossiles, se joignent à ces deux-ci pour complèter le genre.

Quoy et Gaym. Yoyage de l'Astrolabe. pl. 83. f. 7. 8. 9. Habite la Nouvelle Zélande.

Espèce fort curieuse, rapportée, pour la première fois, par MM. Quoy et Gaymard: elle est bien distincte; elle est rapproche des lutraires par la forme et la grandeur; sen crochets sont très petits; elle est aussi large d'un côté que de l'aufre.

## + 3. Panopée australe. Panopæa australis. Sow.

P. testel ovato-oblongel, transversel, antice latiore, postice oblique subtruncatel.

Sow. Genera of Shells, no 40. f. a.

An eadem Panopæa reflexa. Sey. Journ. de l'Acad. de Philad.

# 4. Panopée d'Aldrovande. Panopæa Aldrovandi. Lamk.

Aldrovande de ex Ang. pag. 473. 474. Chama Glycimerie.

\* Bonanni. Recreat, t. 2, f. 59.

Lister. Conch. t. 414, f. 258, \* Gualtier. Ind. tab. 90. f. A.

\* Klein. Ostrat. tab. 11. f. 72.

Born, Mus. Cas. vind. Test. tab. 1. f. 8.

Chemn. t. 6. p. 33. tab. 3. f. a5.

Mya Glymeris, Lin. Gmel. p. 3222, nº 17.

Panoposa Aldrovandi. Ménard. Ann. de Mes. t. 9. pag. 131.

nº 1. Eadem species fossilis. Panopeta Faujasi, Menard. Ibid. nº 2.

pl. 12.

Mya glycimeris. Dilw. Cat. t. 1. p. 41. no 1.

" Blainv. Malac. pl. 80. f. 2,

\* Mya Panoposa. Brocchi. Conch. subapp. t. 2. pag. 532.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. pag. 698.

\* Panopeca Faujasi, Sow. Genera of Shells. nº 40. f. t. Habite la Méditerranée. Mon cabinet. La panopée fossile se

nunte la mediterrance. Mon cablact. La panopée fossile se trouve près de Parme, en Iulie. Elle est figurée, table 10, an lieu cité des Annales, et appartient à Faujas de Sains-Fond, M. Ménard la considére comme une espèce distincte.

#### GLYCIMÈRE. (Glycimeris.)

Coquille transverse, très bâillante de chaque côté. Charnière calleuse, sans dent. Nymphes saillantes au dehors. Ligament extérieur.

Testa transversa, utroque latere valdè hians. Cardo callosus; dente nullo. Nymphæ extus prominentes. Ligamentum externum.

Ossavariors. Le petit nombre de coquilles connues qui appartiennent à ce genre, a été rapporté au genre des myes; mais ces coquilles n'ont ni la charnière des myes, ni celle des mulettes dont on faissit des myes.

Les gycimères ont beaucoup de rapports avec les solens et avec les saxicaves; mais elles en diffèrent par le ligament situé sur le côté court de la coquille, et en outre se distinguent des solens par leur charnière sans aucune dent.

[Aux caractères donnés par Lamarck aux glycimères, il faudrait en sjouter quelques autres, au moyen desquels ce genre n'admettrait plus qu'une espèce, la seule en effet qui doive y rester: ces caractères se trouveraient facilement dans le grand báillement des valves, l'épiderme épais et débordant la partic calcaire

<sup>(1)</sup> Nous avons examiné les coquilles comprises par Lamarch dans le genre glycinéere ; la première seule appartient au genre, la seconde est une véritable panopée, et la troisième est une valve détachée et trouvée libre d'une clavagelle de Grignon, saus qu'il nous soit possible, quant à présent, de dite si c'est de l'hérissée ou de la tibiale qu'elle provient.

de la coquille, dans la forme et la position des impressions musculaires et du manteau. Dès 1830, nous avions fait ces recifications dans l'Encyclopédie méthodique, lorsque M. Audouin leva tous les dontes à l'égard des glycimères, en donnant une très bonne figure et des détails anatomiques complets sur l'animal, qui jusqu'alors était resté inconnu. Nous rendons plus entière la connaisance du genre en donnaut ici les caractères de l'animal d'après le mémoire de M. Audouin.

Animal alongé, épais, cylindracé, ayant les lobes du manteau très épais, ouverts seulement à l'extrémité autérieure pour le passage d'un petit pied cylindrique; terminés postérieurement en deux siphons réunis en une seule masse cylindrique très charauc et ne pouvant jamais entrer dans la coquille; bouche médiocre ovale, accompagnée de chaque côté de deux grandes palpes égales, triangolaires, soudées par leur base au muscle adducteur antérieur. Branchies longues et épaisses, deux de chaque côté presque égales. 1

## ESPÈCES.

- 1. Glycimère silique. Glycimeris siliqua. Lamk.
  - Gl. testá transversim oblongá, epiderme nigrá; natibus decorticatis; valvis intús disco calloso iverassatis.
  - Mya ziliqua, Chemn. Conch. tom. 11. p. 192. pl. 198.
  - , fig. 1934. \* Favann, Conch. pl. 62. f. E. E.
  - Glycimeris incrassata, Lamk. Syst. des anim. sans vert. pag. 126.
  - \* Bosc. Hist, nat, des Coq. tom. 3. pag. 5. pl. 17. f. 1. 2.
  - Cyrtodaria. Daudin. Bull. des scienc. Nivose an 7. n° 22.
     Roissy. Buff. de Sonnini. 1. 6. p. 428. pl. 70. f. 3.
  - \* Mya siliqua, Dilw. Cat. t. 1. p. 49. no 21.
  - " Blainy, Malac. pl. 80. f. 3 " Sow, Genera of Shells, nº 8.
  - Sow, Genera of Shells, nº 8.
  - \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 171. \* Andonin Ann des so pat 1833 pl. 16
  - \* Audouin. Ann. des sc. nat. 1833. pl. 14. 15. 16.

Habite les mers du nord. Terre Neuve, Mus. nº Mon

#### 2. Glycimère arctique. Glycimeris arctica.

Gl. testă ovată, ventricosă, antioè truncată, transverse striată; costis duabus obtusis.

Habite l'Ocean arctique, la Mer Blanche. Mon cabinet. Ce n'est point le mya arctica d'Oth. Fabricius. A l'extérieur, cette glycimère ressemble au mya truncata.

### 3. Glycimère nacrée. Glycimeris margaritacea.

Gl. testd ovaid, antice truncaid, tenui, inthe margaritaced.

Mon cabinet.

Habite... Fossile de Grignon. Coq. très bâlllante antérieurement. Valves minoss, fragiles. Largeur, 30 millimètres. Etc. Voyez le mya edentula de Pallas. Iter. 1. p. 26. nº 87.

#### LES MYAIRES.

Ligament intérieur. Une dent élargie et en cuilleron, soit sur chaque valve, soit sur une seule, donnant attache au ligament. La coquille est báillante aux deux extrémités latérales ou à une seule.

Les myaires nous ont paru devoir suivre immédiatement les solémacées, venis après les glycimères, et conduire naturellement aux mactracées. Néanmoins elles différent éminemment des solénacées par la situation du ligament de leurs valves; celui-ci étant tout-à-fait intérieur, et reçu tantôt sur une seule deut élargie en cuilleron et saillante en dedans, tantôt sur deux dents semblables et intérieures. L'animal fait saillir antérieurement un gros tube formé de la réunion de deux autres qu'il enveloppe, et postérieurement un pied qui n'est plus cylindrique comme celui des solens, mais comprimé et de taille médiocre (1). Voici les deux genres que nons rapportons à cette famille : Mye, Anatine (2).

#### MYE. (Mya.)

Goquille transverse, bàillante aux deux bouts. Valve gauche munie d'une dent cardinale grande, comprimée, arrondie, saillante presque verticalement. Une fossette cardinale à l'autre valve. Ligament intérieur s'insérant sur la dent saillante et dans la fossette de la valve opposée.

(i) Le manteau des myaires est fermé daus presque tout son coatour; il ne laisse qu'une très petite ouverture antérieure pour le pressage du pied; celui-ci est très petit; il forme un petit mameion court ou cylindracé, à l'extrémité d'une masses abdominale asser considérable, de chaque côté de laquelle s'etendent les feuillets branchiaux.

(a) La distinction faite par Lamarck entre les conchifòres crassipédes et ténuipédes, l'a porté, sur des caractères peu importants, à éloigner certains genres qui ont entre eux beuncoup d'anologie. Les nantienes ex rapprochemt beaucoup des myes; mais les lutraires ont avec elles non moins de rapports, et les corbules en out encore plus; de sorte que s'i l'on voulait supprimer la division des conchifòres crassipèdes et ténuipèdes, et que l'on rétabilit des rapports plus naturels, on pourrait former un petit groupe des myaires. (Mye, Corbule, Pandore), un autre des anatures (Anatien, Thracie, Périplome, etc), qui sersient intermédiaires eutre les myaires et les mactracés (Lutraire, Mactre, etc).

Testa bivalvis, transversa; utrinque hians. Dens cardinalis unious, magnus, dilatato-compressus, rotundatus, verticaliter prominens ad valvam sinistram. Fovea cardinalis in alterá valvá. Ligamentum internum, dente prominulo, foveáque alteræ valvæ insertum.

Gonchifère à manteau fermé par devant, ayant à une extrémité un pied court, comprimé et assezépais, et faisant sortir, à l'autre extrémité, un grand tube qui en contient deux autres, l'un pour l'entrée de l'eau, et l'autre pour l'anus.

Ossavarions. Les myes sont des coquilles marines bivalves, transverse, inéquitaireles, imparfiairement équivalves, et ouvertes plus ou moins aux deux extrémités la latérales comme les soles. Elles n'ont qu'une seule dent à la charnière, mais qui est extrêmement remarquable. Cette dent, qui tient à la valve gauche, est grande, relevé presque perpendiculairement au plan de la valve, clargie, comprimée, obronde, et creusée d'un côté comme un cuilleron pour recevoir le ligament. Elle ferme l'entrée de la fossette cardinale de l'autre valve, lorsque les deux valves sont reserrées.

Le ligament des valves est intérieur, court et épais. Il s'attache d'une part à la dent saillante, et de l'autre part dans la fossette de la valve droite.

Le pied de l'animal est court, suborbiculaire.

Linné a confondu mal à propos, dans le même genre, les myes avec les mulettes, qui sont des coquilles d'eau douce, et dont la charoière est fort différente.

Les myes se tiennent enfoncées dans le sable, à travers lequel elles font saillir le long tube qui enveloppe ses deux tuyaux.

[En appréciant, mieux que ne l'a fait Lamarck, les caractères de quelques coquilles, on peut déterminer plus naturellement les rapports des myes avec les genres

environnants. Dans les myes comme dans les lutraires, il y a en réalité deux cuillerons pour le ligament, leur position seule est différente : dans les myes le cuilleron de la valve gauche se relève perpendiculairement sur le bord cardinal, la coquille étant posée à plat sur un plan horizontal : celui de la valve droite s'enfonce au contraire perpendiculairement dans la cavité du crochet : cette disposition reste la même, avec une très faible différence dans la forme du cuilleron, dans un certain nombre de corbules dont M. Turton a fait son genre sphène. Il v a quelques espèces qui lient tellement les myes aux sphènes, qu'on ne peut déterminer leur genre qu'arbitrairement. Nous citerons, par exemple, les mya plana, subangulata, gregaria de M. Sowerby (Myn. conch.) à l'appui de ce que nous venons de dire. Entre les sphènes et les corbules proprement dites, il existe une transition insensible qui permet encore moins que pour les myes, de séparer les deux groupes. C'est en examinant avec toute l'attention nécessaire plus de quarante espèces de corbules, tant vivantes que fossiles actuellement connues, que l'on découvre les rapports avec les myes tels que nous venons de les exposer.

Si l'on suppose que les cuillerons d'une mye sont devenus flexible, et qu'il a été possible de les ámener à la position horizontale, de perpendiculaires qu'ils étaient, on auraévidemment une charairére de lutraire; mais en arrêtant le mouvement de torsion des cuillerons sous un angle de quarante-cinq degrés environ, on aura la charaire de la mya tugon d'Adanson (anatina globulosa, Lamarch), qui est en effet intermédaire entre les myes et les lutraires.]

## ESPÈCES.

1. Mye tronquée. Mya truncata. Lin.

M. testé ovaté, ventricosé, anterius truncaté; cardinis dente antrorrium porrecto rotundato integerrimo. . Mya truncata. Lin. Syst. nat. p. 1112. Gmel. nº 1.

- \* Schroter. Einl. in Conch. t. 2. p. 600. nº 1.
- \* Lister. Conch. tab. 428. f. 269.
- \* Lister, Hist. anim. tab. 5. f. 36.
- Gualt. Conch. t. gr. fig. D.
- \* Olaffsen, Isl. tab. 11. f. 1. 2.
- Chemn. Conch. 6. t. 1. f. 1. 2.
- \* Olivi. Adriat. pag. 95, no 2.
- Pennant. Zool. brit. 4. pl. 41.
- Encycl. pl. 229, f. 2, a, b.
- \* Dilw: Cat. t. 1. p. 42, no 2.
- \* Brookes. Intr. of Conch, pl. 1. f. 10.
- \* Desh. Encycl. meih. vers. t. 2. p. 591.
- Habite l'Océan d'Europe. Mon cabinet.

# 2. Mye des sables. Mya arenaria. Lin.

M. testá ovatá, anteriùs rotundatá; cardinis dente denticulo laterali acuto.

Mya arenaria, Lin. Syst. nat. p. 1112. Gmel. nº 2.

- \* Lister. Conch. pl. 418. f. 262.
- Bast. Op. subs. 2. p. 69. t. 7. f. 1.
- \* Favanne. Zoom. pl. 72. f. H.
- Chemn. Conch. 6. t. 1. f. 3. 4.
- Encycl. pl. 229. f. 1. a. b.
- Pennant. Zool. brit. 4. pl. 42.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 42, n 3.
- \* Blainv. Malac. pl. 77. f. 1.
- \* Sow. Gener. of Shells. no 32.
- \* Id. Min. Conch. pl. 364. Fossilis.
- \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 592.

Habite l'Ocean d'Europe; commune dans la Manche, sur les côtes de France. Mon cabinet.

# 3. Mye érodone. Mya erodona. Lamk. (1).

M. testá ovatá, anticè subrostratá; cardinis dente nudo recto.

<sup>(</sup>i) La coquille qui, dans la collection Lamarck, porte ce nom, est une grande et magnifique corbule vivante, au moins aussi grande que les plus grands individus de la Córbula gallica.

La Tellina guinaica de Chemnitz nous paraît être une

Erodona mactroides, Daud. Bosc. Hist. des Coq. vol. 2. pl. 6.

Roissy, Hist, des Coq. vol. 6. p. 431. t. 69. f. 5.

An tellina guinaica? Chemp. Conch. 10. p. 348. t. 170. f. 1651-1653.

Habite... probablement les côtes d'Afrique.

## 4. Mye solémyale. Mya solemyalis. Lamk. (1).

M. testá transversim oblongá, tenui, pellucidá; extremitatibus objusá; latere postico brevissimo: antico productiore, obliquê radiato.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande. Coquille blanchâtre, singulière, un peu bàillante antérieurement, et qui serait une solémye si chaque valve était munie d'une dent élargie et saillante. Largeur, 20 à 22 millimètres.

#### AMATIME. (Anatine.)

Coquille transverse, subéquivalve, bâillante aux deux côtés ou à un seul. Une dent cardinale nue, diargie, en cuillerou, saillante intérieurement, insérée sur chaque valveet recevant le ligament. Une lame ou une côte en faux, adnée, obliquement courante sous les dents cardinales, dans la plupart.

Testa transversa, subcequivalvis, utrinque vel uno latere hians. Dens cardinalis nudus, dilatatus, cochleariformis, interné prominulus in utráque valvá ligamentum excipiens. Lamella vel costa falcata, adnata, infrà dentes cardinales oblique decurrens, in plurimis.

autre espèce bien distincte, appartenant aussi au genre corbule, à la section de celles qui sont irregulières.

<sup>(1)</sup> Cette coquille n'est point une mye; elle appartient à notre genre ostéodesme, dont nous donnons les caractéres à la suite des anatines.

OBSERVATIONS. Les anatines sont bien distinguées des myes, puisqu'elles ont une dent en cuilleron sur chaque valve, tandis que les myes n'en ont qu'une en tout. Elles semblent faire le passage aux lutraires, et lier les myaires aux mactracées. Chaque cuilleron des anatines est comme soutenu par une lame dans les unes, ou par une côte dans les autres, qui est obliquement courante sur lla coquille. Le ligament est intérieur, et s'attache dans le creux de chaque cuilleron des valves. Souvent, à côté de chaque crochet, part une fissure décurrente qui forme quelquefois une saillie, imitant une seconde lame courante.

Il y a peu de genres qui méritent une réforme aussi complète que celui-ci; il semble que Lamarck en ait fait, à dessein, une sorte d'incertœ sedis, dans lequel il a mis toutes les espèces de l'ordre qu'il ne pouvait placer dans leur véritable genre. Des observations nombreuses nous ont convaincu que le genre anatine pouvait être divisé en plusieurs groupes très bien caractérisés. Ayant découvert qu'il existe à la charnière de plusieurs des anatines de Lamarck, ainsi qu'à celle d'autres espèces qu'il ne connut pas, un osselet caduc, libre, retenu seulement par une partie du ligament, nous avons circonscrit des genres, fondés sur la forme et la position de cet osselet, parce que nous avons reconnu que cette forme et cette position, entraînaient des modifications dans les autres caractères des coquilles ; c'est ainsi que dans les trois premières espèces de Lamarck, il existe un osselet tricuspide appuyé sur le côté antérieur des cuillerons; deux branches de l'osselet atteignent au crochet et voccasionent une fente naturelle et constante, fermée par une membrane très mince; le cuilleron est étroit et soutenu en dessous par une lame en arc-boutant. Ces coquilles sont excessivement minces et très bâillantes postérieurement. Dans l'anatine trapézoïde, dont Bruguière faisait une corbule et avec laquelle M. Schumacher a fait son genre Périplome, l'osselet cardinal est en forme de coin, placé entre

le bord dorsal et le cuilleron; le crochet n'est pas fendu, et la coquillo fort inéquivalve n'est point bălilante. Une plaque osseuse quadrangulaire appliquée le long du bord et soutenue entre des cuillerons the étocits non asillants, caractèrie un autre genre auquel nous avons donné le nomé d'ostéoesseus; l'anatine longirostre n' 4 en fait partie. Enfa l'Anatina myadis, Lamarck, parsit a'avoir point d'osselet à la charnière; mais son ligament et ses cuillerons ont une forme particulière. M. Lech a établi pour elle son genre Thracie, que nous avons adopté et rendu plus complet en y ajoutant plusieure espèces. Nous réduisons les anatines à trois espèces seulement, et nous introduisons à la suite de ce genre, les geures Périplome, de M. Schumacher, Ostéodesme de Nous, et Thracie de M. Leach.]

#### ESPÈCES.

- 1. Anatine lanterne. Anatina lanterna. Lamk.
  - A. testé ovaté, tenuissimé, pellucidé, fragili, utrinque rotundaté.
  - An mya anserifera? Chemn. Conch. XI. p. 193. Vign. 26. litt. A. B. mala.
    - \* Born. Mus. Cas. Vind. pag. 23. Vien. f. 6.
  - \* Desh. Encycl. meth. vers. 2. p. 39. nº 1.
  - Habite l'Océan des Grandes Indes. Mon cabinet. Elle est renflée, n'est point rostrée antérieurement. On la connaît sous le nom de *lanterne*. Elle est très rare:
- 2. Anatine tronquée. Anatina truncata. Lamk.
  - A. testd ovatd, tenui, transversè striatd, anticè subtruncatd, punctis prominulis minimis extùs asveratd.
    - Sow. Genera of Shells. no 33. fig. 1.
    - " Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 40. nº 3.
    - Mon cabinet.
    - Habite dans la Mauche, près de Vannes. Communiquée par M. Aubry, médecin. Le Muséum en possède un individn un peu plus grand, plus transparent, assez semblable d'ail-

leurs, qui vient de l'île Saint-Pierre et Saint-François, à la Nouvelle Hollande (1).

3. Anatine subrostrée. Anatina subrostrata. Lamk.

A. testd ovaid, membranaced; antico latere attenuato, subrostrato.

Solen anatinus. Lin. Gmel. no 8.

\* Schroter, Einl. in Conch. t. 2. p. 631. nº 8. Rumph, Mus. t. 45. fig. O.

Chemn. Couch. 6. t. 6. f. 46-48. Encycl. pl. 228, f. 3. a. b.

\* Blainy, Malac. pl. 76. f. 6.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. pag. 40. nº 2.
Habite l'Océan Indica, les mers de la Neuvelle Hollande.
Mus. n°.

4. Anatine longirostre. Anatina longirostris. Lamk. (2).

A. testd ovato-oblongd, membranaced, pellucidd, fragili; latere antico longiore attenuato rostriformi; dente cardinali minuto excavato.

\* Tellina cuspidata. Olivi. Zool. Adrist. pag. 101. t. 4. f. 3.

\* Mra rostrata, Dilw. Cat. t. 1. p. 45. n. 9.

Mya rostrata? Chemn. Conch. XI. p. 195. Vign. 26. list, C. D. Habite... Mus, no. L'exemplaire du Muséum est jeune, moins

(1) Nous avons comparé les individus de la Nouvelle Hollande rapportiés par M. Quoy, avec celui de la collection Lamarck, et nous avons reconnu des différences suffisantes pour en faire deux espèces.

(a) Cette coquille n'en pas du geare anatine; c'est une belle espèce de corbule qui vit dans la Méditerranée; la figure citée de Chemnit: représente un individu très grossi; ou gigantesque s'il est de grandeur naturelle. Nous avons vu cette coquille dans la collection des espèces de la Méditerranée rapportée de Naples par M. Bertrand Gestin. Divi l'avait figurée sous le nom de Tellina cuspidates : nous en avons plusieurs individus fossiles de la Sicile. grand que dans la fig. citée, et un peu fruste. Il provient probablement des mers australes.

### 5. Anatice globuleuse. Anatina globulosa. Lamk. (1).

A. testá subglobosá, decussatim striatá, albá, pellucidá; latere antico brevissimo hiante.

Mya anatina. Gmel. p. 3221. nº 11.

Le tagon. Adans. Seneg. t. 19. f. 2. Chemn. Conch. 6. t. 2. f. 13-16.

Encycl. pl. 229. f. 3. a. b.

Mya anatina. Dilw. Cat. p. 44. nº 6.
 Fossilis. Mya ornata. Bast. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de

Paris, t. 2. p. 95. pl. 4. f. 21.

\* Mya ugon. Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 592. no 3.

Habite sur les côtes d'Afrique, à l'embouchure des fleuves.

## 6. Anatine trapézoïde. Anatina trapezoides. Lamk. (+)

A. testá rotundato-quadratá, convezá, tenui, pellucidá, lævizatá: dente cochleari obliquato.

Corbula, Encycl. pl. 230. f. 6. a. b.

\* Periploma inæquivalvis. Schum, Essai d'nn Syst. de Conch. p. 115. pl. 5. f. 1. a. b.

Osteodesma trapezoidalis. Blainv. Malac. pl. 75. f. 8.

\* Periploma trapezoides. Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 739.
Habite... Mus. n°. Mon cabinet. Elle est un peu inéquivalve.

Habite... Mus. no. Mon cabinet. Elle est un pro inéquivalve.

La coquille de Petiver (Gazoph. t. 94. fig. 4. c. 51.) y
ressemble un peu.

## 7. Anatine ridée. Anatina rugosa. Lamk.

A. testá rotundato-subquadratá, convexá, tenui, pellucidá; rugis obliquis insculptis. Mon cabinet.

<sup>(1)</sup> Nous croyons qu'il conviendrait de rendre à cette espèce le nom qu'Adanson le premier loi avait donné. Ce n'est point une pholade comme ce sayant auteur le croyait, mais bien une véritable mye intermédiaire, par la position oblique de ses cuillerons, entre ce geure et les lutraires.

Habite à Saint-Domingue. Elle est un peu plus grande que la précédente. Ses cuillerons sont moins isolés.

## 8. Anatine imparfaite. Anatina imperfecta. Lamk.

A. testá ovatá, subinæquivalvi, tenui, lævigatá; latere antico abbreviato; dente cardinali angusto, margini adnato.

Mus. no.

Habite à la Nouvelle Hollande, dans la baie des Chiens marins. Blanche, mince, transparente, ayant une côte antérieure. Largeur, 35 millimètres.

## 9. Anatine myale. Anatina myalis. Lamk. (++)

A. testá magná, ovatá, ventricosá, inesquivalvi, punetis minutissimis asperatá; cochlearibus brevibus rotundatis, unidentatis.

Mya declivis. Pennant. Zool. brit. 4. p. 66. no 15.

Liguda pubescens. Montag.

Habite anx ilse Hébrides, Mon cabinet. Communiquée par

M. Leach. Coquille auses semblable au Mya arenaria par
son aspect extérieur, plus grande même, asses solide, et
néamonias demi-transparente. Elle habite aussi la Médinéamonias demi-transparente. Elle habite aussi la Médi-

# terranée et se trouve fossile en Sicile. 10. Anatine rupicole. Anatina rupicola. Lamk. (1).

A. testá parvá, ovato-oblongá, extus transversim sulcatá; latere antico longiore, truncato.

Rupicole. Extr. du cours, etc. p. 108.

Habite aux environs de la Rochelle, dans les rochers, comme les lithophages. M. Fleuriau-de-Bellevue. Largeur, 12 millim.

((+). Cette espèce est la seule connue jusqu's présent qui appartienne au genre Periploma de M. Schumacher (Essai d'un Système de conch., pag. 115). Avant de connaître l'ouvrage de cet auteur, nous avions aussi établi un genre pour la même coquille. Nous avons adopté le nom donné par

<sup>(1)</sup> Cette coquille appartient aux corbules lithophages dont nous connaissons déjà plusieurs espèces fossiles ayant en cettemême propriété de perforer les pierres.

M. Schumacher, parce qu'il était antérieur au nôtre. Dans les dernières additions et corrections à son traité de malacologie, M. de Blainvillecrut, à tort, que nous fissions decette coquille notre genre ostéodesme, et a conservé ce nom au genre, en y ajoutant l'anatier rupicole, qui est une corbule perforante. Nous adoptons le genre périplome, et nous rendons ses caractères plus complets, parce que nous possédons l'osselet cardinal qui était resté inconnu.

#### Genre Périplome. Periploma. Schum.

Coquille ovalaire, tivé inéquivalve et très inéquilatérale; le côté postérieur court, subtronqué et à peine báillant; la chamière ayant sur chaque valve un cuilleron étroit, oblique, formant avec le bord supérieur une profonde échancrure dans laquelle est endavé un petit osselet triangulaire qui adhère par une partie du ligament; impression musculaire antérieure très étroite et submarginale, la postérieure rès petite et arrondie.

Ossavations. Le périplome est une coquille singuière; elle est nacrée, très inéquivalve comme les corbules, et très inéquilatérale: son côté autérieur est arrondi, le postérieur est très court et subtronqué. La charnière présente, sur chaque valve, un cuilleron étroit, horizontal, et laissant entre lui et le boid supérieur une échancrure profonde, dans laquelle l'osselt triangulaire vient s'enclaver; il complète par une de ses faces la cavité du cuilleron, et repression musculaire antérieure est alongée, étroite, placée le long du bord; la positérieure est petite, arrondie, l'échancrure puléele est peu profonde.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce à laquelle nous donnons le nom suivant:

## PÉRIPLOME TRAPEZOÏDE, Periploma trapezoides. Desh.

C'est la même coquille que l'anatina trapezoïdes de Lamk., u. 6, à laquelle nous renvoyons pour la synonymie.

Tome v.

1++ Le genre thracie dans lequel cette coquille doit venir se placer avec six antres espèces, suit vivantes, soit fossiles, a été établi par M. Leach, et depuis adopté par nous daus le Dictionnaire classique d'histoire naturelle, ainsi que par M. de Blainville, dans son traité de malacologie, et par M. Rang, dans son Manuel: il est, par ses caractères, très voisin des myes, des anatines et des corbules. Nous ignorous si toutes les thracies ont un osselet caduc à la charnière; nous sommes certains du moins, pour l'avoir vu, qu'il existe toujours dans une des espèces; et l'on peut conclure, par analogie, qu'il se trouve aussi dans les autres; cet osselet est cylindrique, arqué en demi-cercle et place à l'extremité des cuillerons, de manière à être retenu par une petite partie du ligament. L'animal a été communiqué à M. de Blainville par M. de Gerville : c'est de lui dont il est question à la page 650 du Traité de malacologie, et donné pour caractériser le genre Ostéodesme, que M. de Blainville suppose, à tort, être le même que le périplome de M. Schumacher. D'après M. de Blainville l'animal de l'Anatina myalis « a le manteau épais , ouvert seulement à la partie antérieure pour le passage d'un pied médiocre et comprimé. Une sorte de gaîne, qui entoure une sorte de repli du manteau, contient l'osselet cardinal. Les lobes du manteau, réunis postérieurement, forment un seul tube assez court. » M. Rang dit, qu'à son sommet, ce tube se divise en deux siphons très courts. La bouche est petite, ovale; les palpes labiales sont larges et foliacées; les branchies sont grandes, strices très obliquement, et chaque paire est complètement séparée. Quant aux coquilles, voici les caractères du genre :

## Genre THRACIE. Thracia. Leach.

Coquille ovale, oblongue, subéquilatérale, corbuliforme, inéquivalve, un peu báillante aux extrémités; charnière ayant sur chaque valve un cuilleron plus ou moins grand, horizontal, recevant un ligament interue dont le côté postérieur donne attache et retient fortement un osselet en demi-anneau, impression musculaire antérieure, étroite, réunie à la postérieure, petite et arrondie par une impression palléale profondément échancrée postérieurement.

OBREVATIONS. Les coquilles du genre thracie sont minces, fragiles et la plupart fojidermées; elles sont très inéquivalves et ressemblent, par cela, aux corbules. Les cuillerons de la charnière sont étroits; il semble que ce soit les nymphes un peu rentrées à l'intérieur, le ligament qu'ils recoivent est étroit et paraît un peu en dehors. Nous ajouterons ici l'indication de trois espèces de ce genre: elles sont bien caractérisées et peuvent en donner une idée suffisante.

#### Thracie corbuloïde. Thracia corbuloides. Desh.

T. testá ovato-transversá, griseá, inequivalvi, inequilaterá, bisinuatá; umbonibus magnis, inferiore emarginato.

Thracia corbuloides. Desh. Dict. class. d'hist. nai, tom. 16. atlas, 6º liv. fig. 4.

De Blainv. Malac. pag. 565. pl. 76. f. 7.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1039. no. 1.

On la trouve dans la Méditerranée, quelquesois dans la rade de Toulon, Elle est sossile en Sielle.

#### Thracie pubescente. Thracia pubescens. Leach.

T. testá ovato oblongá, subdepressá, ineequivalvi, equilaterá, albo-griseá, antice rotundatá, postice truncatá et angulatá; cardine foveolis internis instructo.

Mya pubescens. Pennant. Zool. brit. Thracia pubescens. De Blainv. Malac, pag. 565.

Desh. Encyel. meth. vers. t. 3. pag. 1039. nº 2.

Vivant dans la Manche, dans la Méditerranée, et fossile en Sicile.

### Thracie plissée. Thracia plicata. Desh.

Th. testd ovato-oblongd, transversd, cequilaterd, incequivalvi, depressd, transversim plicatd, compressd, albd.

Desh. Encyel. meih. vers. t. 3. p. 1039. nº 3.

Vivant probablement dans les mers du Sénégal. Nous n'en connaissons que deux valves dans eet état. Fossile à Bordeaux. Elle est très minee, fragile, d'un blanc de lait.] [Le troisième genre qui doit venir à la soite des natines, parce qu'il y est lié intimement, est celui que nous avons nomme Ostedolesme. Compecé de coquilles transverses très mines, il est particulièrement caractérisé par l'osselet cardinal réduit en une petite plaque quadrangulaire, appuyée par ses deux houts sur des cuillerons très étroits, enfoncés au-dessouss du bord supérieur des valves.

#### Genre Ostéodesme, Osteodesma, Desh.

Coquille oblougue, transverse, trigone, mince, inéquivalve, un peu băillante à se extrémités. Charnère li néaire ayant sur chaque valve un cuilleron très étroit, accolé profondément le long du bord supérieur ou dorsal des valves, un osselet quadrangulaire maintenu entre les cuillerons par le ligament auquel il adhère par toute as face supérieure. Impressions musculaires très petites, l'antérieure alongée, la postérieure arrondie. Impression pallélae échancrée postérieurent.

OBSENTATIONS. Nous ne connaissons eucore que cinq espéces appartements à ce genre curieux : toutes sont vivantes, nacrées, fort minces, fragiles, couvertes d'un épiderme tès mince dans la plupart des espèces, quelquefois asser épais et débordant. Les cuillerous de la charnière ressemblem hesacoup à ceux de certaines amphidesmes; il as sout plus étoits, plus enfoncés sous les crochets; ils sout adhérents dans toute leur longueur. Lorsqu'on réunit les valves, on voit ces cuillerons s'écarter depuis leur origine sous le crochet jusqu'à leur extrémité. Cette disposition s'accorde très bien avec la forme de l'osselet qui, bien que quadrangulaire, est cependant plus étroit à son extrémité autérieure.

Nous n'indiquous ici qu'une seule espèce, parce qu'elle est la seule qui, jusqu'à présent, ait été mentionnée et figurée. Une autre espèce a été confondue par Lamarck avec les myes. La nya solemyalis est une véritable ostéodesme à laquelle nous donnous le nom d'osteodesme solemyalis. Ostéodesme corbuloïde. Osteodesma corbuloides.

Desh.

O. testá ovato oblonzá, inoquivalvi, t.nui; latere postico longiore, angulato, truncato; sub epiderme longitudinaliter tenue-striaté.

Mya norvegica, Chemn. Concb. 1, 10. p. 345. tab. 170. f. 1647. 1648.

Amphidema corbuloides. Lamk. Anim.: s. vert. t. 5. p. 492.

Gmelin. pag. 3222. nº 24

#### CONCRIFÈRES TÉNUIPÈDES (1).

Leur mantcau n'a plus ou presque plus ses lobes réunis par devant. Leur pied est petit, comprimé. Le bâillement latéral de leur coquille est le plus souvent peu considérable.

Je rapporte ici un assez grand nombre de coquillages qu'il a jusqu'à present été fort difficile de ranger convenablement selon l'ordre de leurs rapports, parce qu'ils appartiennent à des familles qui, dans l'ordre de leur production, ne forment point une série simple. Les uns parturent teurir de très près aux solens, et même y furent réunis; quoiqu'il soit probable que l'animal, et sur-tout son pied, aient une forme, des proportions et même une disposition très différentes. Bautres fur et même une disposition très différentes. Bautres fur

<sup>(1)</sup> Dans une note précédente, nous avons dôjà dit ce que cette division des crassipèdes et des ténuipèdes ad edfectueux. Nous ne la croyons pas susceptible de recevoir des améliorations, parce que le caractère principal est trop exclasif, et que pour le suivre rigoureusement dans son application, il faudrait rompre des rapports très naturels qui lient certains genres, quoique le pied reste dans sa forme.

rent rangés parmi les myes; d'antres le furent parmi les tellines et les vénus; enfin quantité de ces coquillages, restèrent dans les collections sans détermination et saus, trouver, dans les cadres déjá formés, de rang convenable.

Obligé daugmenter le nombre de ces cadres, a fin de faeiliter le placément de quantité d'objets qui cussent embarrassé ailleurs, et effacé les limites des familles, ma division des conchifères ténuipèdes comprend quatre coupes distinctes, dont une seule (les lithophages) paraît plus artificielle que les autres, sans néanmoins cesser d'être utile: voici la citation de ces coupes.

(a) Ligament intérieur, avec on sans complication de ligament externe.

Les Mactracées.
Les Corbulées.
(b) Ligament uniquement extérieur.
Les Lithophages.
Les Nymphacées (1).

LES MACTRAGÉES.

L'animal a le pied petit, mais comprimé et propre à des mouvements de déplacement.

<sup>(</sup>c) Seg quatre familles sont actuellement insuffiantes et ont dû subit des changements assez importants à mes sure que de nouvelles observations ont été faites. Les genres qu'elles renfermént sont liés d'ailleurs d'une manière insensible aux c'onchifères lamellipledes; de telle sorte qu'il est impossible de séparer cette section de celle qui précède, ou de celle qui suit, si ce n'est arbitrairement. Il faut donc réunir tout cela en un seul grand ordre, dans lequel il est facile de disposer convensiblement des familles naturelles.

Coquille équivalve, le plus souvent báillante aux extrémités latérales. Ligament intérieur, avec ou sans complication de ligament externe.

Les mactracées tiennent évidemment de très près aux myaires; neanmoins, comme l'animal a le pied petit, comprimé et propre à ramper ou changer de lieu, elles appartiennent à une coupe différente, qui doit suivre celle des myaires. Elles ont effectivement, comme les myaires, le ligament intérieur, et cette situation du ligament se retrouve encore la même dans les corbulées qui en sont très distinctes. A près les corbulées, le ligament des valves est uniquement extérieur dans le reste des conchyfères dimyairés.

Si l'on n'en excepte quelques lutraires, la coquille des mactracées n'offre à ses extrémités latérales qu'un bâillement médiocre, très petit, même postérieurement, quelquefois presque nul ou tout-à-fait nul. Je rapporte ici sept genres, savoir:

Ligament uniquement intérieur.
 Coq. báillante sur les côtés.

Lutraire. Mactre.

(b) Coq. non baillante sur les côtés.

Crassatelle. Erycine.

(2) Ligament se montrant au-dehors, ou étant doublé, l'un interné ét l'autre externe.

> Onguline. Solémye. Amphidesme (1).

<sup>(1)</sup> Nous avons adopté la famille des mactracées," mais

#### LUTRAIRE. (Letraria.)

Coquille inéquilatérale, transversalement oblongue ou arrondie, báillante aux extrémités latérales. Charnière ayant une dent comme pliée en deux, ou deux dents dont une est simple, et une fossette adjointe, deltoïde, oblique, saillante en dedans. Dents latérales nulles. Ligament intérieur, fixé dans les fossettes cardinales.

Testa inequilatera, transversim oblonga, vel rotundata, extremitatibus lateralibus hians. Cardo dente unico subcomplicato, vel dentibus duobus: altero simplici, cum foved adjecti, deltoided, obliqud, intius prominente. Dentes laterales nulli. Ligamentum internum, in foveis affixum.

OBSERVATIONS. Les lutraires sont éminemment distinguées des mactres, parce qu'elles manquent de dents laté-

en la modifiant selon que l'exigeait l'état des observations. Les sous-divisions que Lamack y a établier, peuvent être supprimées, surt-tout si l'on admet notre genre mésodesme, quilie les mactres aux crassatelles, et si l'on éloigne les ongulines très rapprochées des lucines, et les solémyes plus voisines des solens que de tout autre genre. Les amphidesmes réduites à celles qui sont minces, sont à peine distinctes des érycines et ne doivent pas faire partie de deux groupes distincts d'une même famille. Nous devons ajouter que les deux sections principales fondées sur la disposition du ligament, ne sont pas établies sur des faits incontestables, car il est certain que dans toutes les coquilles à ligament intérieur, il y a une petite partie extérieure très distincte, semblable à celle des amphidesmes. rales, et elles offrent une transition aux myaires par leurs rapports avec les anatines. Leur charnière présente en effet, sur chaque valve, une protubérance comprimée, creusée en fossette en dessus, et, à côté, une ou deux dents, dont une est comme pliée en deux, tandis que l'autre est simple. Ces coquilles, sur-tout celles qui sont transversalement oblongues, sont plus bâillantes que les mactres. L'animal fait sortir par le côté antérieur de sa coquille, qui est le plus ouvert, deux siphons, et par le côté opposé un pied petit, comprimé. (1)

(1) Quoi qu'en dise Lamarck, les lutraires ne sont point aussi nettement distinguées des mactres, qu'on pourrait le croire. D'abord, il existe entre les animaux des deux genres une ressemblance telle, qu'isolés de leur coquille, il serait impossible de les reconnaître. Si l'on examine les coquilles elles mêmes, on trouve entre les lutraires et les mactres un passage insensible.

Dans les deux premières espèces de lutraires, on trouve d'abord un cuilleron et la dent cardinale en forme de V, comme dans les mactres: les dents latérales sont effacées ou rudimentaires; mais dans la troisième espèce, Lutraria rugosa, les dents latérales, quoiqne très courtes, se montrent cependant aussi fortes que dans plusieurs espèces de mactres; et si nous faisons suivre cette espèce conservant la forme extérieure des lutraires, de la mactre striatelle et de quelques autres; nous aurons établi le passage des deux genres; car il sera devenu impossible de trouver dans les chamières de ces espèces, des caractères génériques suffisants.

Si ces trois premières espèces de lutraires passeut insensiblement aux mactres, il n'en est pas tout-à-fait de même de la plupart de celles de la seconde section qui, par leurs caractères généraux, ont plus de rapports avec les amphidesmes. Cependant ces espèces conservent avec les lutraires quelques traits de ressemblance qu'il ne faut pas négliger, pour les placer d'une manière naturelle. L'animal de ces espèces se rapproche plus de celui des tellines par la forme

#### ESPÉCES.

- · Coquille transversalement oblongue.
- 1. Lutraire solenoïde. Lutraria solenoides. Lamk.
  - L. testé oblongé; striis transversis rugæformibus; latere antico prælongo, apice rotundato, valdè hiante.
    - \* La Coquille longue. Rondelet, liv. 1. Des poiss, couverts d'un test dur, pag. 15.
    - \* Concha longu. Aldrov. test. p. 453.
    - Mya oblonga. Gmel. p. 3221.
    - Gualt. test. t. 90. fig. A. 2.

      Rumph, Amb. tab. 45. f. N.?
    - Dacosta, Conch. brit. p. 30. t. 17. f. 4.
    - Chema. Conch. 6. tab. 2. f. 12.

      De Roissy, Baff. de Sonnini. Conch. t. 6. pag. 354, no 1.
    - \* Maetra hians. Dilw. Cat. t. 1. p. 146. no 38,
    - \* Lutricola solenoides. Blainv. Malac. tab. 77. f. 3.
    - \* Sow. Genera of Shells. nº 24. f. 1.
    - Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 387. no 1.
       Fossilis, Brocchi, Conch. subap. t. 2. p. 336. no 4.
    - Habite l'Océau d'Europe. Mus. nº. Mon cabinet. Graude coquille d'un blanc sale ou roussètre, très báillante, ventrue, à côté postérieur court, arrondi. Deux dents à côté de la fossette. Largeur, un décimètre et 10 millimètres. On la trouve fossille au Mônt Marius, prês de Rome.
- 2. Lutraire elliptique. Lutraria elliptica. Lamk.
  - L. testá ovali-oblongá, læviusculá; striis transversis exiguis; lateribus rotundatis: antico longiore. Maetra lutraria, Lin. Gmel. p. 3259.
  - \* Schroter. Einl. t. 3. p. 79. n. 8. (Mactra lutraria.)
  - \* Lister, Hist. anim. t. 4. f. 19.

et la longueur des siphons, que de celui des lutraires et des mactres ; de sorte qu'en attendant que les rapports soient définitivement fixés, il serait peut-être bon de conserver le genre ligule institué par Leach pour elles.

List. Conch. t. 415. f. 259.

\* Bonanni. Récr. class. 2. f. 19.

Cliemn. Conch. 6. t. 24. f. 240. 241.

Pennant, Zool, brit, 4. pl. 52. f. 44.

\* De Roissy, Buff, de Sonn, Conch, t. 6. pag. 355. no 2.

\* Brookes, Intr. of Conch. tab. 2. f. 20.

\* Mactra lutraria, Dilw. Cat. t. 1. p. 146. no 37.

\* Fossilis, Scill. de corp. mar. tab. 17. f. r. \* Brocch. Conch. subap. t. 2. p. 336. nº 5.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 387. no z.

(h) Far, antico later attenuato, obtusé acuto. Habite l'océan d'Europe, dans le sahle des côtes. Mon cahinet. Elle est presque aussi grande que la précédente, un peu moins bhillante, à crochets petits. On la trouve fossiléen Italie.

## 3. Lutraire ridée. Lutraria rugosa. Lamk.

L. testá ovatá, albido-flavescente; striis longitudinalibus elevatis, transversas minius elevatas decussantibus.

Mactra rugosa, Gmel. p. 3261.

Chemn. Conch. 6. tab. 24. f. 236. 237.

Encycl. p. 254. f. 2. a. b.
(b) Var. striis longitudinalibus posticis rarioribus, magis

elevatis.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 387. n. 3.

Mus. no.

Habite l'Océan enropéen, où elle paraît fare. Mon cahinet. La variété b vient de Saint-Domingue.

## Coquille orbiculaire ou subtrigone.

## 4. Lutraire comprimée. Lutraria compressa. Lamk.

L. testé tenui, compressé, rotundato-trigoné, squalidé, transversé striaté.

Pectunculus latus, etc. List. Conch. t, 253, f. 88. Dacosta. Conch. brit. p. 200, tab. 13, f. 1,

Encycl, pl. 257. f. 4. Ligula compressa, ex D. Leech. An mactra Listeri? Gmel. p. 3261?

Habite dans la Manche, sur les côtes de France, où elle est très commune. Mon cabinet. Elle est d'un gris sale, quelquesois jaunâtre ou roussâtre.

- 5. Lutraire calcinelle. Lutraria piperata. Lamk. (1).
  - L. testá ovatá, compressá, transversé striatá: dentibus minimis: foveolá magná obliquatá.
  - Poiret, voyage en Barb. 2. p. 15.
  - Mactra piperata. Gmel. p. 3261.
  - \* List. Hist. anim. pl. 4. f. 23.
  - \* Cacinella, Adans. Seneg. p. 232. t. 17. f. 18. Chemn, Conch. 6. t. 3. f. 21.
  - \* Mactra piperata. Dilw. Cat. .t. 1. p, 142. nº 26.
  - \* Lutricola compressa. Blainv. Malae. pl. 77. f. 2.
    - Habite dans la Méditerranée. Mon eabinet. Cette lutraire est plus aplatie et moins arrondie que la précédente. Elle est assex mince, transparente, jaunâtre, quelquesois très blanche.
- Lutraire tellinoïde. Lutraria tellinoïdes. Lamk.
  - L. testá ovatá, tenui, pellucidá, albá, strüs transversis incequalibus tenuibus; latere postico brevi, subplicato.
    An maetra pellucida? Gmel. p. 3260.
  - Habite... On la dit des côtes de la Guinée. Mon cabinet. Cette lutraire et les einq suivantes sont difficiles à caractériser, étant également blanches, minces et transparentes.
- Lutraire blanche. Lutraria candida. Lamk.
  - L. testá ovatá, tenui, pellucidá, condidá; striis transversis inecqualibus; latere postico anticum superante.
  - Mus. nº.
  - Habite... C'est peul-être à celle-ci qu'appartient le Mactra pellucida, cité ci-dessus. Les deux espèces sont néanmoins très distinctes,

<sup>(1)</sup> Nous avons fait observer dans l'Encyclopédie, à l'art. lutraire, qu'il n'y avait pas de caractères suffiants pour distinguer la Lutraria compressa de la piperata. Toutes deux appartiennent à une même espèce vivant depuis les mers du Nord jusqu'au Sénégal et dans tonie la Médilerranée. Comme toutes celles qui vivent à des latitudes si diverses, cette espèce est tir vavariable, et il n'est pas étonnant qu'à défaut d'observations suffisantes, on ait fait deux espèces pour deux variétés.

## 8. Lutraire papyracée. Lutraria papyracea. Lamk.

L. testá ovato-rotundatá, tenui, pellucidá, transversim striatá; latere antico patulo-hiante, lineá elevatá longitudinali utrinque distincto.

Mactra papyracea? Gmel. no 3.

Chemn. Conch. 6. t. 23. f. 231?

Encycl pl. 257. f. 2. a. b?

An labraria lineata? Say. Amér. Concl. 1. 1. nº 1. pl. 9. Habite l'Océan indien. Mos. nº. Mon cabinet. Elle a, près de son côté antérieur, des stries longitudinales très fines, en une place isolée. En vieillissant, elle devient très bbillante.

## 9. Lutraire petits-plis. Lutraria plicatella. Lamk.

L. testa ovato-rotundata, tenui, pellucida, alba; plicis tenuibus transversis, crebris; latere antico brevi subangulato.

An maetra papyracea? Gmel. p. 3257.

Chemn. Conch. 6. t. 23. f. 231?

Habite... Probablement l'Océan indien. [Elle vit sur les plages sablonneuses de l'Amérique septentrionale.] Mus. n°.

### Lutraire gros-plis. Lutraria crassiplica. Lamk.

- L. testá ovato-rotundatá, tenui, pellucidá, albá, convexá; plicis transversis, majusculis, compositis; latere postico brevissimo.
- An mactra vitra? Chemn. Conch., t. xi, t. 200., f. 1959.
- \* Id. Dilw. Cat. t. 1. p. 133. nº 4.
- (b) An ejusd. var. ? Encycl. pl. 255. f. 2. a. b.

Habite... probablement l'Ocean indien. Mus. nº. Largeur, 30 millimètres.

## 11. Lutraire aplatie. Lutraria complanata. Lamk.

L. testa ovata, tenui, arcuatim plicata; placis transpersim striatis.

Mactra complanata. Gmel. p. 3261. Chemn. Conch. 6. t. 24. f. 238. 239.

Encycl. pl. 258-f. 4.

\* Mya planata. Dilw. Cat. t. 1. p. 145. nº 36.

Habite l'Océan indien. Je n'ai point vu cette espèce; et, quoiqu'elle soit sans doute très voisine de la précédente, elle est différente et plus alongée transversalement.

- 12. Lutraire dent épaisse. Lutraria crassidens. Lamk.
  - L. testd ovatd, solidd, opacd, transversè substriatd; dente cardinali crasso; foved ligamenti non prominente.
    - \* An lutraria sanna? Bast. Mém. de la Soc. d'bist. nat. de Paris, t. 2. p. 94. nº 1. pl. 7. fig. 13.
    - \* Desh, Encycl, meth, vers. t. 2. pag, 389, n\* 8. Mon cabinet.

Habite.... Fossile des faluns de la Touraine.

- + 13. Lutraire sabre. Lutraria ensis. Quoy.
  - L. testá elongato-ovatá, angustá, transversá, inæquilaterá, arcuatá, luteo-griseá, transversim irregulariter sulcatá; laters antico brevissimo, rotundato.

Quoy et Gaym. Voy. de l'Astrolabe, Moll. pl. 83. f. 5. 6.

- † 14. Lutraire très large. Lutraria latissima. Desh.
  - L. testé ovato-elliptici, complantat, inequilaterd, antice rotundaté, posticé subangulaté, transversim tenuiter striaté; eardine producto, dente laterali postico minato instructo. Desh. Encycl. métb. Hist. nat. des vers. pag. 389. nº 7.
    - Fossile des environs de Bordeaux. Il y a une lutraire vivante au Cap de Bonne-Espérance qui en est le sub-analogue.
- + 15. Lutraire de Cottard. Lutraria Cottardi. Payraud.
  - L. testá ovali, trigoná, compressá, pellucidá, nisidá, subæquilaterá, posticé subangulatí anticé rotundatá, albá, transversim lewiter striatí; smbonibu acutis, minimis; fossulá ligamenti minimi, obliquá; dentibus cardinalibus obsoletis.
  - Payraudeau. Cat, des annel. et des moll. de Corse, pag. 28. n° 36. pl. 1. fig. 1. 2. Desh. Encycl, méth, des vers. t. 2. pag. 380, n° 6.
  - Habite la Méditerranée, la Corse, la Sicile, etc.
- + 16. Lutraire grimace. Lutraria sanna. Bast.
  - L. testá ellipticá, transversim elongatá, inæquilaterá, irregu-

lariter striață, antice rotundată, postice attenuată, inferne arcunti; cardine dentibus lateralibus obsoluti instructo. Bast. Mém. svi les cuv. de Bordeaux. Mêm. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. tom. 2- p. 96. nº 1. pl. - 7. fg. 13. Park. Paccel moth des vors 1. pme. 350. n. 8.

Desh. Encycl. meth. des vers. t. 2. pag. 389. nº 8.

Fossile de Bordeaux et de Dax.

[Dass le 60° numéro de son Genera, M. Sowenby a proposé deux genres qui, s'ils étaient adoptés, viendraient se placer, le premier, Anatimella, entre les lutraires et les thracies, et le second, Cumingus, entre les lutraires de la seconde section et les amphidesmes. De ces deux genres, celui des anatinelles nous semble foodé sur de meilleurs caractères que le second, et, selon que l'apianial loraqu'il sera connu, aura plus de rapports avec les thracies qu'avec les lutraires, ¡le genre sera placé dans l'uno cu l'autre famille. Nous donnous ic les caractères de ce genre.

Genre Anatinelle, Anatinella. Sow.

Animal inconnu.

Coquille ovale, transverse, subéquilatérale, minor, subnacrée à l'intérieur. Charaibe offirat sous le crochet un cuilleron alongé, étroit, profond, fort saillant à l'intérieur de la coquille et sur chaque valve deux très petites dents cardinales à la partie autérieure du cuilleron. Impression musculaire antérieure, étroite, alongée; la postérieure petite, arrondie. Impression palléale simple, non sinueuse postérieurement.

Ossavations. Nous ne connaissons que la scule capèce figurée par M. Sowerby Genera of Sidella "O. Nous en possédons une valve, n°ayot pu jusqu'à présent nous procurer un individu complet. Cette coquille est très mince, fragile, subnacrée à l'intérieur; son cuilleron horizontal est étroit, profond, et présente sur sou bord antérieur deux peuites deuts obliques et divergentes.]

Cong

#### MACTRE. ( Mactra. )

Coquille transverse, inéquilatérale, subtrigone, un peu bàillante sur les côtés, à crochets protubérants.

Une dent cardinale comprimée, pliée en gouttière sur chaque valve, et auprès une fossette en saillie. Deux dents latérales rapprochées de la charnière, comprimées, intrantes. Ligament intérieur, inséré dans la fossette cardinale.

Testa transversa, inœquilatera, subtrigona, lateribus paulisper hians; natibus prominentibus.

Dens cardinalis in utrăque valvă compressus, plicato-canaliculatus, cum adjectă foveolă intis prominuld. Dentes laterales duo compressi, utrinque propè cardinem admoti, insetti. Ligamentum internum, în foveolă cardinali insertum.

OSSENVATIONS. Les mactres débarrassées des lutraires qui en obseurcissaient le caractère ou le rendaient ineaxé, constituent un très beau genre, asseznombreux en espèces. Ce sont des coquilles marines, souvent un peu grandes, presque toujours trigõnes, légèrement bâillantes sur les côtés, soit lisses, soit ridées ou sillonnées transversalement. Le caractère de leur charnière est assex singulier : ou voit sur chaque valve, sous les crochets, une deut comprimée, pliée en gouttière, quedquefois somme divisée en deux pièces divergentes; et à côté se trouve une fossette subcordiforme oblique, qui donne attacle au ligament der valves. On remarque en outre deux dents latérales comprimées et intrantes; l'une rapprochée plus ou moins de la fossette du ligament, «t'autre de la dent cardinale.

Quand la fossette est fort large, comme cela a lieu dans certaines espèces, la dent cardinale est très oblique, rétréMACTRE. 97

cie, et même en partie avortée; mais les dents latérales existent toujours. (1)

Par un des côtés de sa coquille (2), l'animal fait sortir deux tubes qu'il forme avec son manteau, et par l'autre, un pied musculeux, comprimé.

#### ESPÈCES.

#### 1. Mactre géante. Mactra gigantea. Lamk.

M. testá magná, solidá, albido-fulvá, transversim substriatá, intrà nates hiante; foved cardinali maximá cordatá.

Encycl. pl. 25g. f. 1.

Mactra solidissima. Chemp. Conch. 10. t. 170. f. 1656.

\* Mactra solidissima. Dilv. Cat. t. 1. p. 140. nº 22.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 394. nº 1. Habite les mers de l'Amérique septentrionale. Mus. nº. Mon cabinet. Le hillement entre les crochets est ici dans le sens de l'ouverture des valves, et en cela fort différent de celui

2. Mactre de Spengler. Mactra Spengleri. Lin.

M. testd trigond, lavi; vulvd pland; natibus distantibus, àperturd lunatd separatis.

Mactra Spengleri, Gmel. p. 3256.
\* Schroter, Einl. in Conch, t. 3, p. 72. nº 1,

\* Spengl. Cat. t. 3. f. 1. 2. 3.

de l'espèce suivante,

TOME V.

<sup>(1)</sup> Il existe des mactres dans lesquelles les dents laté rales elles-mêmes sont très réduites; cela se remarque surtout dans les espèces très inéquilatérales : elles servent ainsi de passage vers les lutraires. D'autres espèces ont le test plus épais, la charaitère est plus solide et les deuts latérales moins lamelleuses : celles-là forment le passage vers notre genre mésodesme; mais ce dernier genre iest plus nettement tranché par rapport aux mactres, que celui des lutraires.

<sup>(</sup>a) Par le côté postérieur.

Chemn. Conch. 6. t. 20. f. 199-201.

Encycl. pl. 252, f. 3, a, b,

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 132. nº 1. \* Sow, Genera of Shells, nº 24. f. 1.

Desh, Encycl. meth. vers, t. 2. p. 394. nº 2. Habite les mers du Cap de Bonne-Espérance, Mus, n°, Mon cabinet. Espèce pen commune, recherchée et très distincte par ses caractères.

#### 3. Mactre striatelle. Mactra striatella. Lamk.

M. testá magna, pellucida, alba, convexa; vulva obliquè striati, angulo obtuso circumscripta; natibus substriatis.

Encycl. pl. 255. f. 1. a. b. Fossilis, Bast, Mem. de la Soc, d'hist, nat, de Paris, t, 2.

pl. 7. f. 2. a. b. \* Mactra albina. Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 395.

nº 4. Habite.... les mers de l'Inde? Mus. nº. Mon cabinet. Je crois que cette espèce a été confondae avec la suivante, dont elle est bien distincte. Elle devient plus grande.

#### 4. Mactre carinée. Mactra carinata. Lamk.

M. testá trigoná, pellucidá, albá, convexá; vulvá angulis lamella elevata carinatis circumscripta; natibus lovibus.

Gualt. Test. tab. 85. fig. F. Knorr, Vergn. 6. t. 34. f. 1.

\* Fay, Conch. pl. 48. f. C.

Encycl. pl. 251. f. 1. a. b. c. An mactra striatula? Gmel. p. 3257 (1).

Habite.... la Méditerranée? l'Océan des Indes? Mus. no. Mon cabinet. La planche 251. f. 2. et celle 252. f. 1. de l'Encyclopédie, représentent une mactre à angles du corselet aigus, mais point carinés. Je crois que ce n'est qu'une variété.

<sup>(1)</sup> La mactra striatula de Linné est la même que celle'ci; il faut seulement en ôter la figure qu'il cite de Chemnitz (pl. 21, f. 205, 206), figure qui représente une autre espèce.

#### 5. Mactre fauve. Mactra helvacea. Chemn.

M. testá ovato-trigoná, pallidé albá, fulvo-radiatá; vulvá lunuláque convexis, rufis; dentibus lateralibus remotis.

Mactra glauca, Gmel. Excluso Bornii sy nony mo. Mactra helvacea, Chemn. Conch. 6. p. 234. t. 23. f. 232, 233.

Encycl. pl. 256. f. 1. a. b. Poli Test. 1. t. 18. f. 1-3.

\* Donovan, Br. Conch. t. 4. tab. 125.

\* Payraud. Cat. p. 29. nº 36.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 395, nº 6.

Habite les cotes d'Espagne, de l'Italie. Mus. nº. Mon cabinet, Elle devient fort grande; ses crochets sont lisses. Les vieux individus sont roux, obscurément rayonnés.

#### 6. Mactre rostracée. Mactra grandis. Chemn.

M. testd trigond, antice productiore subrostratd, lavi, cervind, pallide radiatd; natibus tumidis, fusco-violaceis.

Mactra grandis. Gmel. nº 12. Chemn. Conch. 6. t. 23. f. 228.

Encycl. pl. 253. f. 1. a. b. Bona.

\* Dilw, Cat. t. 1. p. 139. nº 19.

Habite.... Ses rapports avec la suivante, dont elle est cependant très distincte, font présomer qu'elle vit dans l'Océan atlantique et peut-être européea. Mon cabinet.

### 7. Maetre lisor. Maetra staltorum. Lin. (1)

M. testd orato-trigond, lavi, subdiaphand, pallide fulvd; radiis albidis obsoletis; facte internd albido-purpurascente.

Mactra stultorum. Gmel. nº. 11.

\* Dacosta, Brit, Conch, tab. 12. f. 3.

<sup>(1)</sup> Nous pessédons depuis peu de temps la mactre du Sénégal à laquelle Adansen a donné le nom de Lior. La localité aut certaine, et tous ses caractères s'accordent parfaitement avec la description d'Adanson. La comparaison minutieuse de la coquille du Sénégal avec celle de nos côtes, à laquelle Linné a donné le même nom, nous a convaincu qu'elles appartenaient à deux espèces bien distinctes qu'il conviendra de séparer et de bien décrire.

- \* Gualt, Index, tab. 71. f. C.
- \* Born, Mus. pag. 50; vignette.
- \* Schrot, Einl. in Conch. t. 3. p. 77. nº 6.
- \* Brookes, Intr. of Conch. pl. 2. f. 21.
- \* Olivi. Zool. Adriat, p. 105. nº 2.
- \* Fay, Conch. pl. 48, f, M. 1?
- Lisor. Adans, Seneg. tab. 17. f. 16.
- Chemn, Conch. 6. t. 23. f. 224. 225.
- Encycl. pl. 256, f. a. a. b.
- Poli. Test. 1, t, 18. f. 10-12. \* Roissy, Buff. de Sonn. Moll. 6, p. 352, pl. 65. f. 5.
- \* Blainv. Malac. pl. 73. f. 5.
- \* Fossilis. Brocchi. Conch. Foss. subapp. t. 2. p. 535. n. 2.
- \* Desh. Encycl, méth. vers. t. 2. p. 396. nº 7.
- \* Payr. Cat. p. 29. n. 37.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 138. nº 18.
- (b) Var. testa minore, pallidiore; natibus albidis. Habite la Méditerranée, l'Océan d'Europe et l'Atlantique.

Mus. no. Mon cabinet. Les individus parfaits ont les erochets violets, comme dans la M. rostracée, mais leur côté antérieur ne s'avance pas de la même manière.

# 8. Mactre mouchetée. Mactra maculosa. Lamk.

M. testd ovato-trigond, spadiceo-rufd, radiis maculisque albis variegatd; natibus vulvd lunuldque subviolaceis.

Mus. n.\*.
Habite... Elle est plus brillante, plus vivement colorée et
moiss trigone que la précédente. Jutérieurement, elle a
trois taches pourprées dans la partie inférieure de ses
valves.

# q. Mactre paillée. Mactra straminea. Lamk. (1).

- M. testd ovato-trigond, tenui, lœvi, subirradiatd; natibus obsolete rufts.
- Mactra nitida, Schroet, Einl. in Conch. 3, t. 8, f. 2,
- \* Mactra nitida. Gmel. p. 3258.

<sup>(1)</sup> Il nous semble qu'il conviendrait de rendre à cette espèce le nom que Schroter lui donna le premier; car il est bien certain que cette mactie paillée est la même que celle de l'auteur ailemand.

Mon cabinet.

Habite..., Je soupçonne qu'elle n'est qu'une variété de la M. lisor ; mais elle est singulière , presque unicolore et luisante.

### 10. Mactre australe. Mactra australis. Lamk. (1).

M. testá trigoná, solidá, albá; striis transversis tenuibus, subfurcatis; facie internd; maculis violaceis nebulosis.

\* Mactra glabrata. Lin. Syst. nat. p. 1125.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 75.

An mactra glubrata: Gmel. nº 7. Chemn. Conch. 6. t. 22. f. 216. 217.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 136. nº 12.

\* Desh. Encycl. méth. t. 2. p. 396. nº 8. Mus. no.

Habite les mers de la Nonvelle Hollande, an port du Roi Georges. Largeur, 30 millimètres.

### 11. Mactre violette. Mactra violacea. Chemn.

M. testd ovato-trigond, tenui , intis extusque violaced ; natibus saturioribus; vulvd anoque albidis.

Mactra violacea. Gmel. no 18 Chemn. Couch. 6. t. 22. f. 213. 214.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 82.

Encycl. pl. 254, f. r. a. b.

Dilw. Cat. t. 1. p. 135. nº g. Variet. exclusa.

Habite l'Océan Indien , sur la côte de Tranquébar. Mus. nº. Mon cabinet, Elle est très obsenrément rayonnée.

### 12. Mactre fasciée. Mactra fasciata. Lamk.

M. testá trigoná, lœvi, tenui, subdiaphaná, albá; zonis distantibus violaceis; vulvá striatá.

Gualt. Conch. t. 71. fig. B.

An maetra corallina? Gmel, nº q.

(b) Var. testá radiis pallide fulvis ornatá. Habite ... probablement l'Océan atlantique. Mon cabinet,

<sup>(1)</sup> L'examen que nous avons fait attentivement de la Mactra australis nous a convaincu qu'elle était de la même espèce que la Mactra glabrata de Linné. Il serait donc juste de rendre à cette coquille le nom que Linné lui imposa.

Coquille, dont je ne connais pas de figure passable, toujours ornée de zones violettes, d'un blane violet intérieurement, ventrue, rare dans les collections.

#### 13. Mactre enflée. Maetra turgida. Gmel.

M. testd ovato-trigond, tumidd, tenui, lowi, albd; natibus rubescentibus; vulvd eleganter striatd.

List. Conch. t. 263. f. 99?

Chemn, Conch. t. 21. f. 210. 212.

\* Schroter, Einl. t, 3. p. 81. nº 3.

Mactra turgida. Gmel. nº 17.

Encycl. pl. 255. f. 3. a. b. \* Dilw. Cat. t. 1. p. 134. n. 8.

\* Sow. Genera of Shells. nº 24. f. s.

Habite les mers de l'Inde. Mns. n°. Elle a une tache rouge pourprée sons chaque crochet.

# 14. Mactre plicataire. Mactra plicataria. Chemn.

M. testá albá, diaphaná, transversè rugoso-plicatá; vulvá planiusculá; ano depresso, oblongo.

\* Schroter. Einl. in Conch. t. 3. p. 73. nº 2.

\* Dilw, Cat. t. 1. p. 132. nº 2.

Chemn. Conch. 6. t. so. f. 202-204.

Encycl. pl. 255. f. 2. a. b. Mactra plicataria, Gmel. pag. 3257, nº 2.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 396. n° 9. Habite l'Océan Indien. Mon cabinet.

#### 15. Mactre rufescente. Mactra rufescens. Lamk.

M. testa ovato-trigona, tumida, basi leevigata fulvo-rufescente; supernè striato-plicata. Mus. n°.

Habite à la Nouvelle Hollande, dans la baie des chiens marins. La pointe des crochets est violette. Largenr, 55 millimètres.

#### 16. Mactre tachetée. Mactra maculata, Lin.

M. testd obtuse trigond, inflatd, tenui, albidd; maculis spa-

diceo-rufis; ano impresso.
Lin. Gmel. p. 3260. nº 16.

Chemn. Conch. 6. tab. 21. f. 208. 209.

- \* Encycl. méth. pl. 254. f. 3. a. b.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 134. nº 7.
- Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet.
- 17. Mactre subplissée. Mactra subplicata. Lamk. (1).

M. test trigond, tenui, albd; lateribus baseos subplicats; disco levi; cardinis dente laterali bilobo.

\* Maetra levis. Chemn. Conch. t. 6. pl. 21. f. 205. 206.

Habite... Le corselet est circonscrit de chaque côté par un angle, comme dans la M. plicataire; néanmoins sa forme et son aspect la distinguent.

18. Mactre triangulaire. Mactra triangularis. Lamk.

M. tostd triangulari, soliidd, albd, transverst plicatd; maculis spadiceis sparsis s superioribus majoribus. Encycl. pl. 253, f. 3. a. b. c.

Habite... Mus. no. Mon cabinet. Coquille très rare.

19. Mactre lactée. Mactra lactea. Poli. (2).

M. testd ovato-trigond, subturgidd, tenui, pellucidd, albd; fasciis lacteis; striis transversie tenuissimis.

Poli. Test. 1. tab. 18. f. 13. 14. An Mactra lactea? Gmel. nº 10.

\* Mactra solida. Payr. Cat. p. 30. nº 28.

<sup>(1)</sup> Grande et belle espèce, intermédiaire entre la mactre carinée et la striatelle, mais bien distincté par sa charnière. Nous croyons que la figure citée de Chemnitz la représente; et si nous ae nous trompons pas, elle serait la même que la Mactra striatula de Linné, Syst. nat., p. 1125.

<sup>(2)</sup> Nous avons vu dans la collection du Muséum le type de la Mactra solida, déposé par M. Payradeau et étiquetée de sa main : c'est incontestablement un individu de la mactre lactée, et nous avons dû réunir à cette espèce les deux synonymies de l'auteur.

Il n'est pas certain que la Mactra lactea de Chemnitz et de Gmelin soit la même que cello-ci, à en juger du moins par la figure de Chemnitz.

#### 104

#### HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

\* Payraud. Cat. p. 30. n. 30.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 397. nº 10. Habite la Méditerranée, au golfe de Tarente. Mon eabinet.

Coquille très blanche. Largeur, 35 millimètres.

#### 20. Mactre raccourcie. Mactra abbreviata. Lamk.

M. testá obtusè trigonà, transversim abbreviată, albá; ano vulvaque eleganter plicatis. Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, au port Jackson. Largeur, 34 millimètres.

### 21. Mactre ovaline. Mactra ovalina. Lamk.

M. testă ovată, tenui, pellucidă, superne tenuissime striată; vulva angulo circumscripta; natibus lavissimis.

Mon cabinet. Habite ... l'Océan Indien ? Elle est blanchatre. Largeur, 35 millimètres.

#### 22. Mactre blanche. Mactra alba. Lamk.

M. testá obtusé trigoná, turgidá, subpellucidá, albá; striis transversis minimis; lineis longitudinalibus raris, obso-

An mactra lactea, etc. Chemn. Conch. 6. t. 22. f. 220. 221. Encyel. pl. 254. f. 5?

\* Desh. Eneye. méth. vers. t. 2. p. 397: nº 11. Habite ... les mers de l'Inde, Mus. no.

#### 23. Mactre solide. Mactra solida. Lin.

M. testá trigond, opacá, læviusculá, subantiquatá.

Mactra solida. Lin. Syst. pst. p. 1126. Gmel. nº 13.

\* Sehroter. Einl. in Conch. t. 3. p. 78. nº 7.

(a) Testa unicolor, albido-cinerascens aut flavescens. List. Coneh. t, 253. f. 87.

Pennant, Zool. brit. 4. t. 51. f. 43. A.

Enevel, pl. 258, f. t.

Chemn. Coneb. 6. t. 23, f. 230. \* Donovan, Brit, Conch. t. 2: tab. 61.

\* Dorset. Cat. p. 32. tab. 6. f. 6.

(b) Var. testel cingulis olivaceis fuscis aut cœruleis picta.

Dacosta, Test. brit. tab. 15. f. 1.

Knorr. vergn. 6. t. 8. f. 5.

Chemn. Conch. 6. t. 24. f. 229.
\* Dilw. Cat. t. 1. p. 140. no 21.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 397. nº 12.

\* Sow. Genera of Shells. no 24. f. 3.

Hahite l'Océan d'Europe. Très commune dans la Manché. Mus. n°. Mon cabinet. J'en ai une variété à zones élevées, pliciformes, de la Manche.

### 24. Mactre marron. Mactra castanea. Lamk. (1).

M. testd parvuld, trigond, opacd, subantiquatd, saturate castaned..

Mus. no.

Habite... Elle fut envoyée de Lisbonne, et vient peut-être du Brésil. On pourrait la regar der comme une variété de la précédente; mais elle est proportionnellement moins élevée. Largeur, 34 millimètres.

### 25. Mactre rousse. Mactra rufa. Lamk. (2).

M. testd ovato-trigond, turgidd, tenui, lævi, fulvo-rufd; radiis albidis obsoletis; natibus subviolaceis.

Habite... Elle est bombée et fort différente de la M. lisor. Largeur, 40 à 42 millimètres.

#### 26. Mactre sale, Mactra squalida. Lamk.

M. testá subtrigoná, tumidá, incequilaterá, fulvo-squalidá; latere antico maculá fuseá tincto.

Gette espèce doit être retranchée : elle a été faite avec quelques valves roulées dans la vase de la Mactra solida, variété un peu comprimée, de la partie méridionale des mers d'Europe.

<sup>(</sup>a) Celle-ci, comme la précédente, a été établie sur les valves roulées et altérées dans leur couleur par leur long séjour dans la vase. Malgré ce qu'en dit Lamarck, et si les individus que nous avons examinés dans la collection du Maséum, sont les mêmes que ceux qu'il a vus, nous pouvons afirmer que cette espèce est un double emploi de la Materu Kior.

#### Mat. no:

Habite... Elle est d'un blanc jaunàtre, obscurément tachetée de fauve, sans ressembler à la M. tachetée. Largeur 47 millimètres.

#### 27. Mactre du Brésil. Mactra Brasiliana. Lamk.

M. testá ovato-elliptică, subtrigonă, albă, laviusculă; vulvă striis longitudinalibus oblique divaricatis, epiderme fuscă tectis.

\* Mactra fragilis. Chemn. Conch. t. 6. tab. 24. f. 235? \* Lin. Gmel. p. 3261. nº 22.

Mus. no.

Habite à Rio Janeiro, Lalande fils. Largeur, 7: millimètres, Elle est presque équilatérale.

#### 28. Mactre donacie. Mactra donacia. Lamk. (1).

M. testá solidá, transversé striatá; latere postico brevissimo subtruncato; antico valdé productiore. Mus. no.

Habite... Elle est très différente de la lutraire solénoide, et presque aussi grande. Je n'en al vu qu'une valve.

#### 29. Mactre déprimée. Mactra depressa. Lamk.

M. testá suboratá, tenui, pellucidá, candidá, convexá; disco levi depresso; lateribus striato-plicatulis. Chemn. Couch. 6 tab. 24. f. 234.

Enemn. Couca. 6 tab. 24. I. 234.

Desh. Encycl. méth, vers. t. 2. p. 308. nº 13.

Habite... les mers de l'Inde.? Mus. nº. Largeur, 48 millim.

#### 30, Mactre lilacée, Mactra lilacea, Lamk,

M. testá ovato-trigoná, solidá, albo-violacescente, supernè eleganter plicatá, infernè lœvigatá; cingulis natibusque violaceis.

Mus. no.

Habite... Elle vient de Lisbonne, peut-être rapportée du Brésil. Elle offre, à l'intérieur, une grande tache sauve sous chaque crochet. Largeur, 43 millimètres.

<sup>(1)</sup> Cette coquille n'est point une mactre; elle appartient à notre geure mésodesme : nous en donnons les caractères dans les notes relatives au genre amphidesme.

#### 31. Mactre trigonelle. Mactra trigonella. Lamk.

M. testá trigoná, incequilaterá, albá; dentibus cardinalibus obsoletis. subnullis.

Encycl. pl. 259, f. 2. a. b. c.?

Habite à la baie des chiens marins. Mus. nº.

### 52. Mactre deltoïde. Mactra deltoides. Lamk. (2).

M, testá ovato-trigond, inequilaterd, albd; latere postico breviore; vulvá anoque eleganter plicatis. Mus. nº.

\* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 1. p. 31. nº 1. pl. 4. f. 7 à 10. \* Idem. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 398. nº 14.

(b) Eadem testa majore, fossil. de Grignon.

(c) Eadem testé multo minore, fossil. de Bordeaux. Habite... La variété b. fossile est large de 34 millimètres.

### 33. Mactre crassatelle. Mactra crassatella.

M. testá trigond, solidá, umbonibus tumidá, transversé striatá, subantiquatá; dentibus lateralibus crassiusculis.

Mactra truncata. Montag. ex. D. Leach.
Habite l'Océan britunnique. Mon cabinet. Communiquée par
M. Leach. Couleur fauve, avec quelques zones rousses ou
livides.

#### + Mactre mince. Mactra delumbis. Conrad.

M. testé ovato-oblongé, transversé, subcequilateré, levigaté, tenui, fragili, antice angustiore, rotundaté, postice latiore, subangulaté; cardine angusto; dente cardinali antico obsoleto.

Conrad. Foss. Shells of north Amer. t. 1. p. 26. pl. 11.

Fossile à Claiborne. Amér. sept.

Grande et belle espèce mince, fragile, lisse, ayant la dent latérale antérieure presque nulle; l'impression palléale a postérieurement une sinuosité étroite et peu profonde.

# † Mactre élégante. Mactra elegans. Sow.

M. testá rotundato-trigond, tumidd, tenui, postice acute cari-

(2) La variété C nous paraît bien distincte de celle des environs de Paris : elle doit constituer une espèce à part. natá, superficie eleganter concentrice sulcatá; sulois rotundatis; dentibus lateralibus brevibus.

Sow. Cat. de la coll. Tenk. p. 11. nº 116. pl. 1. f. 3.

#### + Mactre déprimée. Mactra depressa.

M. testá trigond, depressá; umbonibus subprominulis, dente cardinali simplici, non plicato, dentes laterales admoti cardine; lunula depressa non striata. N.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. z. pl 4. fig. 11. 12. 13. 14.

#### CRASSATELLE. (Crassatella.)

Coquille inéquilatérale, subd'h biculaire ou transverse, à valves closes. Deux dents cardinales subdivergentes et une fossette à côté. Ligament intérieur, inseré dans la fossette de chaque valve. Dents latérales nulles ou obsolètes.

Testa inequilatera, suborbicularis vel transversa, clausa.

Dentes cardinales subbini, cum foved laterali adjectá: laterales nulli aut obsoleti. Ligamentum internum, foveolá cardinali insertum.

OBRENTATIONS. Les crassatelles on beaucoup de rapports avec les mactires et avec les futuriers; et on effet, dans chacun de ces trois genres, le ligament des valves est intérieur et attaché dans la fossette cardinale de claque valve. Mais, dans les crassatelles, les valves réunies sont tout-fait closes, au moins sur les côtés; ce qui n'est pas ainsi dans les mactres ni dans les futurieres.

Il n'y a que deux dents cardinales apparentes dans les crassatelles, parce que la fossette un peu large a fait avorter la troisième; ce qui fait que cette fossette se trouve, à côté des dents cardinales. Dans certaines espèces, le ligament, quoique intérieur, se montre un peu à l'extérieur, mais moins que dans les amphidesmes. (1)

Toutes les crassatelles sont des coquilles marines, régulières, équivalves, inéquilatérales, libres, ou qui n'adhèrent point aux corps marins. La plupart des espèces acquièrent avec l'âge beaucoup d'épaisseur.

#### ESPÈCES.

#### Coquille non fossile.

1. Crassatelle de King. Crassatella Kingicola. Lamk.

C. testá ovato-orbiculatá, subgibbá, albido-flavescente, obsoleté radiatá; strüs transversis exiguis; natibus plicatis. Mus. nº. Annales. vol. 6. p. 408.

\* Sow. Genera of Schells. nº 3. pl. 2.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 20. nº 1.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, à l'île King. Péron et Lesueur. Son épiderme est brun, manque à la base de la coquille. Largeur, 75 millimètres.

<sup>(1)</sup> En réduisant le genre crassatelle aux seules espèces qui ont deux dents cardinales et à côté d'elles la fossette du ligament large et superficielle, on le rendra beaucoup plus naturel que Lamarck ne l'a fait; des lors le nombre des espècs vivantes se réduira à sept ou huit actuellement connues, et les autres qui ont la fossette du ligament médiane, profonde, et de chaque côté une dent cardinale, se placeront convenablement dans notre genre mésodesme. Les coquilles des deux genres se distingueront encore au moven de l'impression palléale toujours simple dans les crassatelles, toujours sinueuse postérieurement dans les mésodesmes. Ces coquilles sont d'ailleurs si différentes des crassatelles véritables, que M. Sowerby n'ayant pas connu les vraies érycines, donna dans son Genera, comme type de ce genre, plusieurs des crassatelles de Lamarck. avec lesquelles nous complétons actuellement notre genre mésodesme.

#### 2. Grassatelle donacine. Crassatella donacina. Lamk.

C. testa ovato-trigona, valdė inaequilatera, gibba; striis transversis exiguis; natibus laevibus.

Mus. no. Annales, vol. 6. p. 408.

(b) Eadem natibus plicato-rugosis. Mon cabinet.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande. Épiderme mince, brun roussaire. Le côté postérieur plus court et arrondi; l'anus et le corselet enfoncés.

# 3. Crassatelle sillonnée. Crassatella sulcata. Lamk. (1).

C. testá ovato-trigoná, valdè incequilaterá, gibbá, transversim sulcato-plicatá; latere antico angulato productiore.

Mus. no. Annales, vol. 6. p. 408.

(b) Eadem testa minore fossili.

Crassatelle sillonnée. Annales du Mus. vol. 6. p. 409. n° 2. \* Blainv. Malac. pl. 73. f. 4.

(c) Var. testá magis depressá, elegantissime plicatá.

Habite les mers de la Nouvelle follande, à la baie des chiens marins. Elle est partout diéguement plissée et illonnée transversalement; ses crochets néammoins sont presque use environs de Beauvais. La variété (e) se trouve à l'île aux Kanguroos. Voyex. Chemon. Conch. vol. 1. ob. 1.72. f. 1068-1069. C'est de cette espèce que paraît se rapprocher notre crassitelle resulté fondit.

# 4. Crassatelle rostrée. Crassatella rostrata. Lamk.

C. testá crassá, ovato-trigoná, lærigatá, rostratá; latere antico productiore subangulato; intús margine crenulato.

<sup>(1)</sup> Sur un examen incomplet, Lamarck a regardé comme analogues les individus fossiles à fleauvais et coux vivant à la Nouvelle Hollande. Nous avons pu nous convaincre que, quoique très voisins par leurs rapports, ces individus doivent constituer deux espèces bien distinctes. La figure citée de Chemnitz ne représente pas l'espèce vivante, mais bien la valve droite d'une grande espèce de corbule. Quant à la Crassatella tumida, elle se rapproche plus de la Kingicola que de toute autre.

Mus. no. Annales, vol. 6. p. 408, Mon cabinet.

\* Encycl. pl. 253. f. 2. a. b.

\* Sow. Genera of Shells. nº 3, pl. 1. f. 3.

Habite l'Occan des Antilles, de l'Amérique méridionale. Épiderme brun ; test fauve ou jaunaire à l'extérieur , finement rayonné par des lignes verticales peu apparentes.

### 5. Crassatelle polie. Crassatella glabrata. Lamk. (1).

C. testé trigoné, solidé, superné anticèque sulcaté; natibus umbonibusque glabratis.

Maetra. Encycl. pl. 257. f. 3. Crassatella glabrata. Annales du Mus. 6. p. 408.

An mactra glabrata? Gmel, p. 3258, Habite... l'Océan d'Afrique? de l'Inde? Mus. nº, Mon cab.

# 6. Crassatelle subrayonnée. Crassatella subradiata. Lamk.

C. testá trigoná, subæquilaterá, transversè suleatá, griscofulvá; radiis albis interruptis, obsoletis.

Cabinet de M. Valenciennes.

Habite l'Océan austral. Rapportée par M. Milbert, du royage de Baudin. Petite coquille formant presque une transition à l'espèce suivante. Largeur, 16 à 17 millimètres. Le Mactra striata, Chemn. Conch. 6. t. 22. f. 222, en offre un peu l'arpect.

# Crassatelle de Guinée. Crassatella contraria. Lamk.

C. testé trigoné, tumidé, albé aut fulvo-rubeseente, maeuli spadiecis varié; anticè striis transversalibus, posticè longitudinalibus.

Vénus, Chemn: Conch. 6. p. 318. t. 30. f. 317-319. Crassatella undulata. Annales du Mus. 6. p. 408. Venus

contraria. Gmel.

(a) Testa alba, maculis rufis flexuosis picta; natūbus lividis.

(b) Testa fulvo-rubescens; maculis fuseis variis; natūbus

rubris.

<sup>(1)</sup> Cette espèce n'est point une vraie crassatelle; elle a tous les caractères de notre genre mésodesme : voyez la note à la suite du genre amphidesme.

Habite l'Océan d'Afrique, les côtes de Guinée. Mon cabinet. Cette crassatelle obtusément trigone, renflée dans les deux variétés, est crénelée au bord interne des valves. Ses crochets sont colorés.

8. Crassatelle en coin. Crassatella cuncata. Lamk. (1).

C. testá solidá, transversá, lævi, subouneatá; latere postico brevissimo subtruncato.

Mus. n°.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, à l'île aux Kanguroos. Forme d'un donax : couleur blanchâire. Largeur.

27 millimètres.

9. Crassatelle érycinée. Crassatella erycinœa. Lamk.

C. testá trigond, lævigatá, fulro-virescente, depressiusculá; natibus decorticatis. Mus. n°.

Habite les mers australes. Mon cabinet. Communiquée par M. Labillardière. Largeur, 18 à 20 millimètres.

Crassatelle cycladée. Crassatella cycladea. Lamk.
 C. testé obtusé trigoné, gibbé, tenui; striis transversis exiguis;

dentibus lateralibus longiusculis.

Mus. n.\*.

Habite les mers australes. Voyage de Péron. Taille et forme

de la cyclade cornée. Couleur, gris rougeatre.

C. testil trigond, compressa; striis transversis, crassis, sulciformibus; umbonibus lævigatis.

Mactra striata. Gmel. p. 3257.

Chemu. Conch. 6. tab. 22. f. 222-223.

\* Mactra. Schroter. Einl. t. 3. p. 83. nº 7.

Encycl. pl. 254. f. 4.

\* Erycina striata. Sow. Genera of Shells. nº 10. f. 2. \* Mesodesma striata. Quoy et Gaym. Astrol. Moll. pl. 82.

f. 15. 16. 17.

Habite... Cabinet de M. Valenciennes, Mus. n. Coq. blan-

<sup>(1)</sup> Ces quatre dernières espèces appartienuent aussi à notre genre mésodesme.

châtre. Largenr, 25 millimètres. On la dit de la Nouvelle Holfande.

#### Coquille fossile.

- 12. Crassatelle renflée. Crassatella tumida. Lamk.
  - C. testd ovato-trigond, cetate gibbd crassissima; antico latere angulato; natibus transversè sulcatis; margine intùs denticulato.
  - \* Venus. Schroter. Eigl. t, 3. p. 173. n. 51.
  - Annales du Mus. vol. 6. p. 408, et tom. g. pl. 20. fig. 7. a. b.
  - \* Bosc, Buff. de Deterv. t. 3, pl; 20 fig. 5.
  - \* De Roissy. Buff. de Sonn. t. 6. pl. 65. f. 4.
  - Chemn. Conch. 7. t. 69. litt. a. b. c. d.
  - Venus ponderosa. Gmel. p. 3280.
  - Encycl. pl. 259. f. 3. a. b. An mactra cyenus? Gmel.
  - " Venus plombea. Dilw. Cat. t. 1. p. 191. nº 75.
  - Sow. Greatr. of Shells. nº 3. pl. 1. f. 1.
    Habite... Possile de Grignoa. Mus. nº. Mon cabinet. Son analogae virrante paraît être la crassatelle silloanée, nº 3.
    Elle est striée et, dans certains individus, tout-à-fait silloanée tranversalement.
- 13. Crassatelle sinuée. Crassatella sinuata. Lamk.
  - C. testá oblique trigond, tumidd, transverse sulcatd; latera antico subangulato sinuato. Mus. nº.
  - Habite... Possile des environs de Bordeanx.
- 14. Crassatelle striatule. Crassatella striatula. Lamk.
  - C. testd ovato-trigond; striis sulcisve transversis, crebris, tenuibus.
    - Habite... Possile du cabinet de M. Valenciennes, trouvé près de Saint-Brieux.
- Crassatelle comprimée. Crassatella compressa. Lamk.
  - C. testá ovato-orbitulatá, planiusculá, anticè nngulatá; sulcis transversis tenuibus, scalariformibus, ad nates eminentioribus.

TOME V.

Cr. compressa. Annales du Mus. vol. 6. p. 410. nº 4', et tom, q. pl. 20, fig. 5. a. b.

\* Sow. Gener, of Shells. no 3. pl. 1. f. 2.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 1. pag. 37. nº 6. pl. 3. f. 8. q.

\* Idem. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 22. nº 10.

Habite... Fossile de Grignon et de Courtagnon. Mon cabin, Mus. nº. Le bord interne des valves est finement orénelé.

# 16. Crassatelle lamelleuse. Crassatella lamellosa.

C. test/l transversim oblongd , planiusculd , anticè angulaté; eingulis transversalibus erectis , remotis , lamelliformibus.

Crass. lamellosa. Annales du Mus. vol. 6. p. 410, et tom. 9. pl. 20. f. 4. n. b.

Brander, Foss. h. tab. 7. f. 69. pro. 89. Tellina sulcata.
(b) Var. testi turgidiore, transpersim breviore.

\* Desh. Desc. des Cort. de Paris, t. 1. p. 34. pl. 4. f. 14. 15. \* Idem, Encycl. meth. vers. t. 2. p. 24. n° 5.

Habite... Fossile de Grignon. Mus. nº. Mon cabinet. Elle a aussi le bord interne des valves finement crénelé.

# 17. Crassatelle trigonée. Crassatella trigonata. Lamk.

C. testă parvulă, orbiculato-trigond, transversim eleganterque sulcată; natibus (eviusculis; mar gine integerrimo. Crassatella triangularis. Annales du Mus. 6. p. 411. ettom. 9. pl. 20. f. 6. a. b.

\* Desh. Desc. des Coq. foss. de Paris. t. s. n° 5. pl. 3.

\* Idem. Encycl. méth. vers. t. 2. pag. 22. n° 9. Habite... Fossile de Grignon et de Magnitot. Mon cabinet, Etc. Ajoutez la Cr. lisse et la Cr. bossne des Annales, dont je n'ai pas d'exemplaire sous les yeux.

# 18. Crassatelle large. Crassatella latissima. Lamk.

C. testá elliptica, compressa, maxima, transversim incequeliter sulcata; latere antico subangulato; margine inteero.

Cabinet de M. Faujas de Saim-Fond.

Habite... Fossile de Saint-Iriès, près de Bonlenne, département de Vancluse. Elle est large, plate et d'une taille extraordinaire. Largeur, 132 millimètres.

- + 19. Crassatelle rayonnée. Crassatella radiata. Sow.
  - C. testá arcuatá, antice, acute rostratá, carinatá superficie arcuato-sulcatá, maculis spadiceis interruptis radiatá. " Sow. Cat. Tank. Coll. ij. nº 121. pl. 1. f. 2.
- † 20. Crassatelle bossue. Crassatella gibbosula. Lamk.
  - C. testé ovaté, tumido-gibbosé; angulo antiss sminentissimo; lamellis transversis, exiguit, prominentibus et posticé tubercula minimo seriatin interceptis; tunulé profundé lanceolaté.
  - Lamarck, Ann. du Mus. t. 6, pag. 419. nº 5.
    Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. pl. 5. fig. 5. 6. 7.
    nº 7.
- † 21. Crassatelle scutellaire. Crassatella scutellaria.

  Desh.
  - C. testá ovato-trigoná, depressá, angulatá, irrégulariter sulcatá, lunulá lanceolatá, profundá; umbonibus minimis.
  - Crassatella scutelleria. Desh. Dict. class. d'hist. nat. Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. pl. 5. fig. 1. 2.
  - n° 11.

    Idem. Encycl, méth, vers. t, 2, pag. 21, p° 3.
- + 22. Crassatelle lisse. Crassatella lævigata. Lamk.
- C. testd suborbiculatd, transversd, lovissimd; natibus subacutis, crectiusculis.
  - Lamarck. Ann. du Mus. t. 6. pag. 411. Desh. Desc. des Coq. foss, de Paris, t. 1, pl. 5. fig. 71. 19.
- pº 10. † 23. Crassatelle à fines stries. Crassatella tenui-stria. Desh.
  - C. tested ovato-transverse, tensa, subgibbosel; striis tennibus, regularibus; umbonibus depressis; humid ovatel.
  - Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1, pl. 5, fig. 13, 14, n° 9.
- + a4. Grassatelle sinueuse. Crassatella sinuosa. Desh.
  - C. testd ovato-inflatd, anticè angulatd, sinuatd; sulcis numerosis, irregularibus, lœvibus; margine crenato; lunuld profundd, ovatd.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. pl. 5. fig. 8. 9 et 10. no 8.

### + 25. Crassatelle épaisse. Crassatella alta. Conrad.

C. testé oveto-trigoné, crassé, tumidé, irregulariter strialé; umbonibus lamellosir, acutir; lunulé lanceolaté, profundé; ano angusto, profundissimo: cerdine lato; foveolé ligament minimé, brevi; dente cardineli crasso, uncinato, altero minore subéfide, marginibus crenulatis.

Conrad. Foss. Shells. of North. Amer. t. 1. p. 21. pl. 7.

Fossile à Claiborne, Amér, sept.

Grande coquille épaisse, asses semblable à la Cr. tumida des environs de Paris, mais plus longue et à charmère moins fortement articulée.

#### ERYCINE. (Erycina.)

Coquille transverse, subinéquilatérale, équivalve, rarement bàillante. Deux dents cardinales inégales, divergentes, ayant une fossette interposée. Deux dents latérales oblongues, comprimées, courtes, intrantes. Ligament intérieur, fisé dans les fossettes.

Testa transversa, subinæquilatera, æquivalvis, rarò hians. Dentes cardinales duo, inæquales, divaricati, cum foveold interpositá. Dentes laterales duo, oblongi, compressi, breves, inserti. Ligamentum internum, in foveolis affarum.

OBSENTATIONS. Les d'y-cines sont des coquilles en quelque sorte équivoques, dont le vrai caractère de la charnière est asset difficile à juger. On y aperçoit deux dents inégales divergentes entre lesquelles est une fossette, Mais l'uno de ces deus se réunissant avec la base de la dent latérale de ce côté, on la prend quelquefois pour une dent bifide, et l'ou croit voir dans son lobe externe, l'élement de la dent pliée des mactres. Néammoins l'enfoncement qui, dans l'autre valve, correspond à ce lobe, suffit pour montret

l'erreur. Je ne citerai ici qu'une espèce, parce que celles que j'ai indiquées dans les Annales du Muséum ne sont plus sous mes yeux. (1)

(1) Ce petit genre n'a pas été bien compris par quelques auteurs, et cela n'est pas surprenant, puisque Lamarck le caractéris a d'après une seule espèce, et qu'il négligea de revoir celles qu'il décrivit à l'état fossile, dans les Annales du Muséum; il est cependant indispensable pour se faire une juste idée du genre érycine, d'en examiner plusieurs espèces, parce que les caractères génériques ne se retrouvent pas d'une constance absolue dans toutes les espèces; qu'ils sont variables dans des limites, qui, du reste ne dépassent pas celles des autres genres.

Les érycines sont de petites coquilles minces, transparentes, fragiles, très rapprochées des amphidesmes par plusieurs de leurs caractères. Aussi, sans s'en apercevoir, Lamarck a mis parmi ces dernières (amphidesma physoides) une véritable érycine. Leur charnière offre quelques variations selon les espèces : le ligament est petit, placé daus une fossette intérieure triangulaire, tantôt submédiane comme dans les mactres, tantôt obliques et s'approchant du bord. comme dans les amphidesnes. De chaque côté du ligament se trouve une dent latérale, soit comprimée et sublamelleuse, soit en forme de tubercule. L'une de ces dents, l'antérieure, est en général plus rapprochée du ligament que la postérieure. Les impressions musculaires et du manteau sont difficiles à distinguer dans les espèces minces et transparentes. Dans celles qui sont un peu plus épaisses et plus opaques, on trouve les impressions musculaires presque égales, oblongues, réunies par une impression palléale, profondément sinueuse postérieurement. Il v a quelques espèces, et notamment celles dont les deuts sont en forme de tubercule , qui paraissent avoir l'impression palléale simple, comme dans les lucines, et, comme chez elles le ligament est oblique, peut-être ces caractères seront-ils suffisants pour l'établissement d'un genre lorsqu'ils pourront être confirmés par ceux de l'animal.

### ESPÈCES.

# 1. Erycine cardioïde. Erycina cardioides. Lamk.

E. testil ovato-orbiculari, parvuld, decussatim striatd: striis transversis remotis, longitudinalibus, oreberrimis.

\* Blainy, Malac. pl. 73. f. 77. a.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 117. nº 1.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, au port du Roi Georges. Trouvée sur le sable. Largeur, 9 ou 10 millimètres.

# + s. Erycine de Geoffroy. Erycina Geoffroyi. Payr.

E. teitd, parvd oisto-trigond, tenui, compressed, nived, pelhicidd, nitidd, subesquitaterd, transversim lawiter striatif; Kueis parvells, Jussis tonginalandibusque concists ormaid. Payr. Cat. des annel. et des moll. de Corse. p. 30. nº 40. pl. 1, f. 3, 4, 5.

Habite la Méditerranée.

Coquille petite, mince, blanche, transparente, lisse, brillante et subtrigone.

# † 5. Erycine miliaire. Erycina miliaria. Lamk.

E. testá ovato-trigoná obliquá, minimá inflatá, lævi; cardine unidentato.

Si, en caractériant le genre érycine dans son Genera of Shelts. N. Sowerby avait consulté notre ouvrage sur les coquilles fossiles des environs de Paris, il aurait pu facilement éviter la méprise dans laquelle il est tombé, et "aurait pas donné, comme il l'a fait, pour exemple d'un genre qu'il ne consaissait point en nature, deux crasatelles et une amphidesme de Lamarck ibne que ces trois coquilles ne doivent pas rester dans les geures où Lamarck les avaitplacées, espendant elles diffèrent d'une manière notable des véritables érycines; ce qui nous a porté à les comprendre dans notre genre mésodesme.

Ce genre est composé actuellement de douze espèces, parmi lesquelles deux seulement sont vivantes. Lamk. Ann. du Mus. t. 6. pag. 415. no 10, et t. g. pl. 31. fig. 7. a. b.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. pl. 6. fig. 22. 23. 24. 25.

† 4. Erycine tellinoïde. Erycina tellinoides. Desh.

E. testá ovatá, pellucidá, lævigatá, fossulá obliquá minimá, dentibus cardinalibus adjectá. Lamk,

Tellina pusilla, Lamk. Ann. du Mus. t. 7. p. 237. n. 8, et tom. 12. pl. 42. fig. 2. a. b.
Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. pl. 6, fig. 27: 28, 29, 30.

† 5. Erycine orbiculaire. Erycina orbicularis. Desh.

E. testd pellucidd, radiatim subcostulatd, orbiculatd, tenuis-

simá; dentibus cardinalibus, brevibus, lateralibus nullis; altero complicato. Erycina pellucida. Lamk. Ann. du Mus. t. 6. pag. 415. nº 8.

Erycina pellucida. Lamk. Ann. du Mus. t. 6. pag. 415. n. 8. Desh. Descrip. des Coq. foss. de Paris. pl. 6. f. 27. 28. 29. 30. n. 7.

† 6. Erycine transparente. Erycina pellucida: Lamk.

E. testá ovato-orbiculatá, nitidá, subpellucidá, cardine bidentato; dente laterali distincto..

Lamk. Ann. du Mus. t. 6. pag. 413. nº 2.

Def. Dict. des scienc. t. 15. Desh. Descrip. des Coq. foss. de Paris. pl. 6, fig. 19. 20. 21.

† 7. Erycine élégante. Erycina elegans. Desh.

E. testd ovato-transversd pellucidd, eleganter tenuissimė striati; cordine bidentato; dentibus lateralibus obsoletis. Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. pl. 6. fig. 13. 14. 15no 5.

† 8. Erycine fines stries. Erycina tenui-striata. Desh.

E. testi ovato-transversi, pellucida, striis tenuissimis, crebris; cardine bidentato; dentibus lateralibus biris. Desh. Deser. des Coq. foss. de Paris, pl. 6. fig. 7. 8. 9. nº 4:

† 9. Erycine elliptique. Erycina elliptica. Lamk.

E. testá subrotundá, depressiusculá, tenuissime striatá; strifs lamellosis; dentibus cardinalibus binis. Lamk. Ann. du Mus. tom. 6. pag. 418. nº 6, et t. 9. pl. 31. fig. 6. a. b.

Def. Dict. des scienc. tom. 15.

Desh. Descrip. des Coq. foss. de Paris. pl. 6. fig. 16. 17. 18.

† 10. Erycine rayonnée. Erycina radiolata. Lamk.

E. testd ovato-compressd; natibus minimis; striis longitudinalibus radiatis; cardine bidentato, foveola in medio; dentibus lateralibus subperspicuis; margine crenato.

Lamk. Ann. du Mus. tom. 6. pag. 418. nº 11, et t. 9. pl. 31. fig. 8. a. b. Def. Dict. des scienc. nat. t. 15.

Def. Diet, des scienc, nat. t. 15. Desh. Descrip. des Coq. foss. de Paris. pl. 6. fig. 1. 2. 3.

#### † 11. Erycine fragile. Erycina fragilis. Lamk.

E. testá ovato-transversá, pellucidá, lœvi, nitidá; cardine bidentato.

Lamk. Ann. du Mus. 10m. 6. pag. 413. n. 5. Def. Dict. des sc. nat. tom. 15. pag. 264.

Desh. Descrip, des Coq. foss, de Paris, pl. 6, fig. 4. 5. 6. no 1.

#### † 12. Erycine obscure. Erycina obscura. Lamk.

E. testd rotundatd-trigond, obliqud, lævi, cardine bidentato.

Lamarck. Ann. du Mus. t. 6. pag. 4:4. n. 9, et t. 9. pl. 31.
fig. 9. a. b.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. pl. 6. fig. 26. nº 10.

### OMGULINE. (Ungulina.)

Coquille longitudinale ou transverse, arrondie supéricurement, presque équilatérale; à valves closes. Les crochets écorchés.

Une dent cardinale courte et subbifide sur chaque valve, et à côté une fossette oblongue, marginale, divisée en deux par un étranglement. Ligament intérieur s'insérant dans les fossettes. Testa longitudinalis aut subtransversa, supernè rotundata, subœquilatera; valvis non hiantibus. Nates decorticati.

Dens cardinalis in utráque valvá, brevis, subdivisus, cum adjectá foveá oblongá, marginali, medio angustato divisá. Lizamentum internum foveis insertum.

OBSENATIONS. Ce genre, établi par Daudin, est remarquable par la fussette qui reçoit le ligament. Elle est oblongue et comme divisée en deux fossettes l'une au bout de l'autre. Quoique le ligament soit intérieur, on l'aperçoit au-dehors, à cause, de la situation presque marginale des fossettes. Les ongulines sont sillonnées au-dehors, et teintes de rouge en dedans. (1)

Des observations nouvellement faites par M. Rang, ont

<sup>(1)</sup> Il nous semble que les caractères de ce genre n'ont pas été bien appréciés par Lamarck; ce qui est cause, sans aucun doute, qu'il ne l'a pas mis dans ses rapports naturels. Si l'on vient à le comparer avec les lucines, on reconnaîtra qu'il en est extrêmement voisin. Le ligament n'est pas intérieur comme Lamarck l'a cru, mais extérieur et reçu comme cela a lieu pour plusieurs lucines et cythérées, sur des nymphes très aplaties, séparées dabord par un sillon profond, dans lequel s'insère la partie la plus superficielle de ce ligament. Quant à la seconde partie de la fossette dont parle Lamarck, elle est produite par l'extrémité de la nymphe sur laquelle s'étale une petite portion du ligament; mais cette partie étalée ne sert pas à augmenter les points d'attache des valves entre elles. Les dents cardinales sont peu saillantes et obsolètes, comme dans la plupart des lucines ; la valve gauche en offre une pyramidale, épaisse, fendue à son sommet; la valve droite en a deux divergentes. Les impressions musculaires sont très alongées, étroites et tout - à - fait semblables à celles des lucines. Elles sont réunies par une impression palléale simple.

1,

# ESPÈCES.

# 1. Onguline alongée. Ungulina oblonga.

U. testa fulvo-fused, arcuatim rugosa, superne rotundata, longitudine latitudinem superante.

Ungulina. Daud. Bosc. Hist. nat. des Coq. 3. p. 76. pl 20.

- \* Ungulina rubra. De Roissy. Buff. de Sonn. Moll. t. 6. p. 56. pl. 26. f. 1. 2.
- \* Sow. Gen. of. Shells. no 10.

\* Blainv. Malac. pl. 73. f. 6.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. pag. 665.

Habite... Patrie inconnue. [Elle vit dans les mers du Sénegal, d'après M. Rang.] Mon cabinet. Longueur, 27 mill. Coquille convexe, enslée, arrondie dans sa jeunesse, s'alongeant avec l'âge.

# 2. Onguline transverse. Ungulina transversa (1).

U. testá rotundato-transversa, rugosa, fulvo-fusea. Mus. nº.

Habite... Cette onguline n'est peut - être qu'une variété de la précédente. Elle est seulement un peu plus large que longue.

appris que les ongulines sont des coquilles perforantes, ce que nous savions déjà pour une espèce fossile des environs de Bordeaux. Gette manière de vivre explique les variations nombreuses dans la forme de ces coquilles, et justifie l'opinion que nous avons publiée dans l'Encyclopédie, sur la nécessité de réunir en une seule les deux espèces de Lamarck.

(1) Cette espèce de Lamarck n'est en réalité qu'une variété de la précédente, et nous les réunissons.

#### SOLÉMYE. (Solemya.)

Goquille inéquilatérale, équivalve, alongée transversalement, obtuse aux extrémités, à épiderme luisant, débordant. Crochets sans saillie, à peine distincts. Une dent cardinale sur chaque valve, dilatée, comprimée, très oblique, l'égèrement concave en dessus, recevant le ligament. Ligament en partie intérieur et en partie externe.

Testa inæquilatera, æquivalvis, transversim oblonga, extremitalibus obtusa, epiderme nitido marginem prominente. Nates non prominuli, vix distincti. Dens cardinalis in utráque valvá, dilatatus, compressus, perobliquus, superné subconcavus, ligamentum excipiens. Ligamentum partim internum, partim externum.

[ Nous pouvons ajouter les les caractères de l'animal, que nous avons pu observer dans l'espèce de la Méditerranée.

Animal ovale, transverse; lobes du manteau réunis dans leur moitié postérieure, terminés par deux siphons courts et inégaux; pied proboscidiforme, tronqué antérieurement par un disque ou une sorte de ventouse, dont les bords sont frangés; une seule branchie de chaque côté en forme de plumule, dont les barbes sont isolées jusqu'à la base; l'auss terminal non flottant.)

Ossavations. Au premier aspect, les solémyes ressemblent à des modioles, et néanmoins leurs caractères les rapprochent des solens et plus encore des anatines. Ge sont des coquilles minces, transversalement oblongues, presque cylindriques ou cylindriques, déprimées, obtuses aux catrémités, et munies de rayous écartés, divergeuls, qui partent des crochets et vont se terminer au bord supérieur des valves, ainsi qu'à leurs extrémités latérales. Elles sont recouvertes d'un épiderme brun, très luisant, qui déborde la coquille en se déchirant, sur-tout vers son côté antérieur. Ces coquilles ne sont point bâillantes postérieurement, mais elles le sont un peu à leur côté antérieur. Les deux dents cardinales qui reçoivent le ligament ont une callosité courante au-dessous de chacune d'elles; mais ce ligament resserré entre la dent et le bord de chaque valve, se montre en outre au dehors, enveloppant le bord de la valve. (1)

# ESPÈCES.

- 1. Solémye australe. Solemya australis. Lamk.
  - S. testá oblongá, fuscá, nitidá, radiatá; valvis propè nates emarginatis.

Mus. no. Mya margini pectinata. Péron.

\* Blainv. Malac. pl. 79. f. 1.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 957.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, au port du Roi Georges. Largeur, 40 à 50 millimètres.

<sup>(1)</sup> C'est dans l'Encyclopédie, que nous avons décrit pour la première fois l'animal singulier des solémyes. La description en est trop longue pour que nous la reproduisions ici. Elle offre la preuve que Lamarck a mis ce genre dans des rapports qui ne sont pas naturels, quoiqu'il les ait en quelque sorte pressentis. Parfaitement caractérisé par la structure de la branchie, il se rapproche plus des solens que de tout autre genre, par le reste de son organisation. Nous avions pensé, avant que l'animal du genre glicymère fut aussi complètement connu et en nous appuyant sur les rapports des coquilles, qu'il fallait mettre les deux genres glycimère et solémye au commencement de la famille des solénacés.

# 2. Solémye méditerranéenne. Solemya mediterranea.

S. testá oblongá, fuscá, nitidá, flavo-radiatá; valvis ad nates indivisis.

Poli. Test. 2, p. 42. et vol. 1. tab. 15. f. 20.

Sclen. Encycl. pl. 225. f. 4.

\* Sow, Genera of Shells. nº 7. f. 1. 2.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 057.

Mabite la Méditerranée, dans le sable, Cabinet de M. Valent ciennes.

#### AMPRIDESME. (Amphidesma.)

Coquille transverse, inéquilatérale, subovale ou arrondie, quelquefois un peu bâillante sur les côtés. Charnière ayant une ou deux dents, et une fossette étroite, pour le ligament intérieur. Ligament double: un externe court; un autre interne, fixé dans les fossettes cardinales.

Testa inæquilatera, transversa, subovalis vel rotundata, interdum lateribus subhians. Cardo dente unico vel dentibus duobus, cum foveolá angustá ligamento interno idonæd. Ligamentum duplex : externum breve; internum in foveolis cardinalibus affixum.

OBSERVATIONS. Les amphidesmes semblent, par leur réunion, former un groupe artificiel, et néanmoins ils se tiennent tous par ce rapport singulier, d'avoir deux ligaments : un extérieur qui maintient les valves, et un autre intérieur, fixé dans les fossettes de la charnière. Quelquesuns offrent, outre les dents cardinales, des dents latérales plus ou moins saillantes. Depuis assez long-temps, j'avais établi ce genre dans mes cours, sous le nom de donacille (extrait du cours, etc. p. 107), parce que l'espèce que j'ai connue d'abord avait l'aspect d'une donace.

Ces coquillages font une sorte de transition des mactracées aux conchifères dimyaires à ligament extérieur. La plupart sont de petite taille.

#### ESPÈCES.

- 1. Amphidesme panaché. Amphidesma variegata.
  - Lamk.
  - A. testá suborbiculatá, convexo-depressá, tenti, albido-purpurascente; maculis lituræformibus spadiceis; natibus contiguis, radiatis.
  - Tellina. Encycl. pl. 291, f. 3.
  - \* Sow. Gen. of Shells. no g. f. 1.
  - \* Desh, Encycl. vers. t. 2. p. 24. nº 1. (b) An ejusd. var. Mactra achatina? Chemp. Conch. XI. t.200.
    - f. 1957, 1958, Habite... les côtes d'Afrique? Mon cabinet et celui de M. Re-
  - gley. La coquille de Chempitz vient de l'Inde, Plis des tellipes. Largeur, 42 millimètres.
- 2. Amphidesme donacille. Amphidesma donacilla.
  - A. testá ovato-trigoná, posterilis breviore obtusá, albido, fulvo fuscoque variegatá, subirradiatá.
  - Mon cabinet. Mactra cornea. Poli. Test. 2. tab. 19. f. 9—11. Habite la Méditer:unée, dans le golfe de Tarente, Coquille petite, très variable dans ses couleurs. Largeur, 20 millim. (c'est une mésodesme.)
- 3. Amphidesme lacté. Amphidesma lactea. Lamk. (1).
  - A. testé rotundato-ellipticé, tenui, albé, nitidé; latere antico subhiante; stris transversis tenuissimis.

<sup>(1)</sup> Nous ferons observer que pour cette espèce et l'Amphilema luconditin' 6, Lamarcka fait un double emploifort singulier; ici il met ces coquilles parmi les amphidesmes et établit deux espèces, ayant chacune leur synonymie, tandis qu'il les réunit en une seule dans le genre lucine

Tellina lactea. Poli. Test. 1. tab. 15. f. 28. 29.
Habite la Méditerranée, dans le golfe de Tarente, Mon cab.
La coquille est moius orbiculaire que le Tellina lactea de
Linné. Ses fossettes plus coartes, plus larges.

4. Amphidesme corné. Amphidesma cornea. Lamk.

A. test dovato-trigond, posterius brevissimd, corneo-rufescente, immaculat l.

Habite... les mers de l'île de France? Largeur, 26 millimèt. Il semble avoisiner les crassateiles, (Elle appartient à notre genre mésodesme.)

Amphidesme albelle. Amphidesma albella.
 Lamk. (1)

A. testá elliptica, tenui, pellucida, lævigata; dente cardinali foveáque minimis. Mus. nº.

Habite... les mers australes. Voyage de Péron. Blanc, luisaut, transparent. Largeur, 20 à 22 millimètres.

Amphidesme lucinale. Amphidesma tucinalis.
 Lamk.

A. testi orbiculată, gibbă, albă, pellucidă, lovi; foveis cardinalibus angustis, perobliquis. Tellina laetea. Liu. Gmel. nº 69.

Gualt. Test. tab. 71. fig. D. Chemn. Conch. 6, t. 13. f. 125.

Lucina, Encycl, pl. 286, f. t. s. b. c. Habite l'Océan d'Europe, Commun dans la Manche, Mon cabinet.

sons le nom de Lucina luciea; lucine pour laquelle il rassemble la synonymie partagée cie entre les deux amphidesmes dont il est question. Le fait est que ces deux espèces sont distinctes, mais appartiennent réellement aux lucines et non aux amphidesmes.

(t) Nous avons vainement cherché cette espèce dans la collection du Muséum. Nous ne pouvons donner ancun renseignement à son égard.

# 7. Amphidesme de Boys. Amphidesma Boysii. Lamk.

A. testa ovata, glabra, alba; foveolis cardinalibus breviusculis.

Mactra Boysii. Maton, Act. Soc. linn. 8. p. 72. nº 10.

Wood, Act. Soc. linn. 6. t. 18, f. q. 12.

\* Mactra Boysii. Dilw. Cat. t. 1. p. 143. no 28.

Habite les côtes d'Angleterre, etc. Largeur, 18 millimètres.

# 8. Amphidesme exigu. Amphidesma tenuis. Lamk.

- A. testa minima orbiculato-trigona, subsequilatera; dentibus lateralibus remotis.
- \* Montag. Test. p. 572. t. 17. f. 7.
- \* Mactra tenuis. Dilw. Cat. p. 142.

Mactra tenuis. Maton, Act. Soc. linn. 8. p. 72. nº 8.

Abra tenuis. Leach.

Habite les mers d'Angleterre. Communiqué par M. Leach.

### sinué. Amphidesma flexuosa. Amphidesme Lamk. (1).

A. testá parvulá, subglobosá, tenerrimá; sinu ab umbone ad marginem decurrente.

Tellina flexuosa. Maton, Act. Soc. linn. 8. p. 56. no 16.

- \* Venus flexuosa. Donovan. tab. 42. f. 2.
- \* Tellina flexuosa. Dilw. Cat. p. 99. nº 64.

Thyasira flexuosa. Leach,

Habite les mers d'Angleterre. Communiqué par M. Leach.

# 10. Amphidesme mince. Amphidesma prismatica. Lamk.

A. testá ovato-oblongá, submembranaceá, pellucidá; dentibus cardinalibus subnullis; lateralibus remotiusculis.

Ligula prismatica. Montag. Test. brit. suppl. 23. t. 26. f. 3. Ex D. Leach.

\* Mya prismatica. Dilw. Cat. pag. 47. nº 16. Abra prismatica. Leach.

Habite les côtes d'Angleterre. Communiqué par M. Leach.

<sup>(1)</sup> Il est à présumer que cette coquille est la même que la pandore flexueuse de Sow., mentionnée plus loin.

- 11. Amphidesme phaséoline. Amphidesma phaseolina. Lamk.
  - A. testá ovatá, subdepressá, tenui, albá; latere antico brevi, angulato, truncato.
  - Mon cobinet et celui de M. Valenciennes.
  - Habite à Cherbourg, dans la Manche. Coquille blanche, à fossettes cardinales, étroites. Dents cardinales fortes; les latérales nulles. Largeur, 20 millimètres.
- Amphidesme corbuloïde. Âmphidesma corbuloides (1).
  - A. testA ovato-oblongd, incequivalvi, tenui; latere antico longiore, angulato, truncato; epiderme longitudinaliter striata.
  - Mya Norwegica. Chemn. Conch. 10. p. 345. t. 170. f. 1647. 1648.
  - Habite la mer du Nord, et dans la Manche. Mon cabinet et celui de M. Regiey.
- 13. Amphidesme glabrelle. Amphidesma glabrella (2).

  Lamk.
  - A. testá subovali, albá, subpellucidá, striis transversis exiguis; latere antico breviore, obliquè truncato. Mus. n°.
  - Habite les mers de la Nouvelle Hollande, à l'île aux Kanguroos. Largear, 24 millimètres.
- Amphidesme pourpré. Amphidesma purpurascens. Lamk.
  - A. testá ovali, tenui, obsoleté transversím striatá, parvulá, albido-purpurascente.
- (1) Nous avons mentionné cette espèce et nous avons complété sa synonymie en la donnant comme exemple de notre genre ostéodesme, auquel elle appartient incontestablement.
- (2) Cette coquille a tous les caractères des mésodesmes, et nous la comprenons dans ce genre.

TOME V.



Habite les côtes de France, près de Cherbourg. Cabinet de M. de France.

# 15. Amphidesme nucléole. Amphidesma nucleola.

A. testA minima, rotundata, inoequilatera, convexa, albida; lateribus puniceis.

Habite les côtes de France, aux environs de Cherbourg. Cabinet de M. de France, Largeur, 5 ou 6 millimètres.

# 16. Amphidesme physoide. Amphidesma physoides (1), Lamk.

A. testa orbiculato-globosa, hy alina, vesiculari.

Ius. n6.

Habite au port du roi Georges. Péron. Taille d'un pois ordinaire.

[ Ce genre tel que Lamarck l'a conquici, mérite d'être examiné avec attention; il est peu naturel et ne doit être conservé qu'après avoir subi les réformes nécessaires. Après avoir créé le genre douacille, Lamarck crut nécessaire de le supprimer et de le réunir aux amphidesmes; mais il ne s'aperqut pas que plusieurs autres coquilles qu'il mit parmi les mactres et les crassatelles, avaient absolument les mêmes caractères que la donacille, et différaient, dans leur ensemble, de la plupart des amphidesmes, des mactres et des crassatelles. Pour rendre ces genres plus naturels, il fallut donc en retirer les espèces dont il est question, et ce qui

(1) Cette espèce appartient au genre érycine.

C'est après avoir examiné avec toute l'attention nécessaire, toutes les espèces du genre amphidesme de Lamarck, que nous avons reconnu la nécessité des changements que nous y proposons: nous y trouvons en effet, 1° deux lucines; 2° une ostéodesme; 3° une érycine; 4° trois mésodesmes, c'est-à-dire, que sur seize espèces, il en faut retrancher sept, et sur les neuf restantes plusieurs sont encore très douteuses. est remarquable, c'est que, rapprochées, elles constituent un genre très naturel et parfaitement distinct de tous les autres. C'est à la suite de ces observations que nous avons créé le genre mésodesme; d'abord, d'après les coquilles seulement et nesuite d'après l'animal que M. Quo youlut bien nous communiquer au retour de son dernier voyage de circumaavigation. C'est ainsi complété dans l'ensemble de ses caractères, que nous le publiàmes dans le tome deux des Mollusques de l'Encyclopédie méthodique. Ses caractères sont les suivants:

#### Genre Mésodesme. Mesodesma. Nob.

Animal ovalaire ou subtrigone, aplati; les lobes du manteau réunis dans les deux tiers postérieurs de leur longueur et pourvus, à leur extrémité postérieure, de deux siphons courts, prolongés en dedans par une membrane très mince; pied très aplati, quadrangulaire, en partie caché par les branchies, coller-ci courtes, tronquées et soudées postérieurement, la paire externe, plus petite et subauriculée.

Coquille ovale, transverse ou triangulaire, épaisse et ordinairement close. Charnière syant une fossette en cuilleron, étroite et médiane pour le ligament, et de chaque côté une deut oblongue et simple.

Ossavatioss. Les coquilles de ce gente sont facilement reconnaissables; elles ont toujours le test plus épais que les mactres: elles sont plus comprimées, mieux fermées, et sous ce rapport se rapprochent des crasstelles. Leur charnère est particulèrement temarquable : au milieu du bord, et immédiatement au-dessous du crochet, est placée une fossette en cuilleron, triangulaire, profonde, et dont le bord fait saillie dans l'intérieur des valves, comme cela a lieu dans la plupart des lutraires. De chaque côté de ce cuilleron, dans lequel le lignment s'insère, on voit sur-chaque valve une grande dent épaises, simple, et d'errière, une fossette pour recevoir la dent de la valve opposée. Les impressions musculaires sont inégales, l'antérieure est la plus grande, elle est alongée; la postérieure est obronde.

L'impression palléale dans les espèces qui se rapprochent des mactres, offre une sinuosité postérieure médiocre; ou voit cette sinuosité s'amoindir de plus en plus à mesure que les espèces ont plus de rapports avec les crassatelles; cependant cette sinuosité persiste dans toutes les espèces du senre.

D'après les caractères que nous venons d'exposer, il nous semble évident que les mésodesines different des mactres par leur ligament, l'épaisseur de leurs dents, et sur tout par l'absence à leur charnière de la dent en forme de V. Elles different des crassatelles, en ce que dans cellesci le ligament est toujours à côté des dents cardinales, et que ces dents sont toujours à la partie antérieure de la charnière. L'impression palléale des crassatelles est constamment simple ; elle est toujours sinueuse dans les mésodesmes. Enfin, les différences entre les amphidesmes et les mésodesmes sont encore plus grandes. Les amphidesmes sont des coquilles minces orbiculaires pour le plus grand nombre : elles ont sur le côté postérieur un pli irrégulier comme celui des tellines. La fossette du ligament est étroite, fort longue, très oblique et couchée le long du bord postérieur et supérieur; à l'extrémité antérieure de la fossette se trouvent deux dents cardinales très minces. divergentes sur la valve droite et une seule sur la gauche; de chaque côté de cette charnière, et à peu près à la même distance s'élève une dent latérale courte, aplatie et triangulaire. Les impressions musculaires sont grandes, airondies. et l'impression palléale très profondément échancrée du côté postérieur est quelquefois irrégulièrement sinueuse dans son contour.

La conclusion qu'il est naturel de tirer des observations qui précèdent, c'est que les mésodemes constituent un genre distinct plus différent des amphidesmes que des mactres et des crassatelles. Nous proposons de le placer dans la méthode, entre ces genres, pour leur servir d'intermédiaire ou de poiut de jonction, servant ainsi à confirmer les rapports établis par Lamarck, entre les mactres et les crassatelles; rapports que plusieurs zoologistes ont voulu détruire sans raisons suffiances.

Les espèces que Lamarck a confondues avec les mactres, les crassatelles et les amphidesmes, et qui appartiennent inconstestablement à celui-ci, sont les suivantes:

1. Mésodesme donacie. Mesodesma donacia. Desh.

Mactra donacia. Lamk. nº 28. Mesodesma donacia. Desh. Encycl. meth. vers. t. 1. p. 442. nº 1.

2. Mésodesme polie. Mesodesma glabrata. Desh.

Crassatella polita. Lamk. nº 5.

Erycina complanata. Sow. Gen. of Shells. nº 10. f. 1.

La figure citée de l'Encyclopédie appartient à une autre espèce voisine de celle-ci.

- Mésodesme en coin. Mesodesma cuneata. Desh. Crassatella cuneata. Lamk. nº 8.
- Mésodesme cycladée. Mesodesma cycladea. Desh.
   Crassatella cycladea. Lamk. nº 10.
   Petite coquille assez ventrue, subnacrée à l'intérieur.
- 5. Mésodesme striée. Mesodesma striata. Desh.

Crassatellu striata. Lamk. no. 11.

Mesodesma striata. Desh. Encycl, méth. vers. t. 2. p. 443.
no 4.
(Voyez le reste de la synonymie au no 11 des Crassatelles.)

6. Mésodesme donacille. Mesodesma donacilla. Desh.

Amphidesma donacilla, Lamk. n° 2.

Erycina plebeia. Sow. Genera of Shells. n° 10. fig. 3.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 444. n° 5.

Payr. Catal. des Moll. de Corse. p. 31. n° 42.

7. Mésodesme corné. Mesodesma cornea. Desh.

Amphidesma cornea. Lamk. nº 4.

8. Mésodesme glabrelle. Mesodesma glabrella. Desh.

'Amphidesma glabrella. Lamk. no 13. 1b. Blainv. Malac. pl. 78. f. 6.

An. Mesodesma Gaymardi. Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 444. nº 6?

9. Mésodesme érycinée. Mesodesma erycinæa. Desh.

Crassatella erycinæa. Lamk. nº 9. Mésodesme de Diemen, Quoy et Gaym. Astrol. pl. 82. f. 12. 13. 14.

10. Mésodesme de Chemnitzi. Mesodesma Chemnitzii.
Desh.

Testo austo-oblangi, transverd, subarpulateri, crassi, solidi; lato visecante, lovigadi, ibisi albi; carbin increasato: fossuld ligomeni profundi, basi producti; dentibus earlinalbus subecqualbus. Desh. Encycl. ucht. vers. t. s. p. 443. n. 2. Quoy et Gaym. Astrol. moll. pl. 8s. f. 9. 10. 11. Mya australia. Gmel. p. 331 s. 1

Mya austraiu: Gmet. p. 3521. Mya Nove Zelandiee Chem. Conch. t. 6. 1ab. 3. f. 19. 20. Mya. nº 6. Schroster. Einl. 1. 3. p. 616. Mactra australis. Dilw. Cat. p. 141. nº 25. ]

LES CORBULÉES.

Coquille inéquivalve. Ligament intérieur.

L'inégalité des valves n'est point uniquement le propre des coquilles irrégulières : elle se rencontre aussi dans certaines coquilles véritablement régulières; c'est-à-dire, dont tous les individus d'une espèce se ressemblent entièrement, aux differences près des âges. On en trouve effectivement des preuves dans quelques bucardes et autres, qui sont néanmoins des coquilles régulières, et c'est aussi le cas des corbulées qui , comme coquillés régulières, ne doivent point faire partie de la famille des canacées.

Ainsi, les corbulées sont des coquilles régulières,

inéquivalves, inéquilatérales et transverses. Elles avoisinent évidemment les mactracées, et tiennent aux crassatelles et aux érycines par leurs rapportis; mais comme coquilles inéquivalves, elles s'en distinguent et constituent une petite famille à part.

Les corbulées sont des coquilles marines, en général de petite taille ou de taille médiocre. Elles ne sont point sensiblement bàillantes sur les côtés, et l'un de leurs crochets est toujours plus protubérant que l'autre. Je ne rapporte à cette petite famille que deux genres, savoir : celui des corbules et celui des pandores (1).

#### CORBULE. (Corbula.)

Coquille régulière, inéquivalve, inéquilatérale, point ou presque point bàillante. Une dent cardinale sur chaque valve, conique, courbée, ascendante et, à côté, une fossette. Point de dents latérales. Ligament intérieur fixé dans les fossettes.

Testa regularis, inæquivalvis, inæquilatera, subclausa. Dens cardinalis in utráque valvà, conicus, curvus, ascendens, cum foveá laterali adjectá. Dentes



<sup>(1)</sup> La famille des corbulées dans le cas où on l'adopterait telle que Lamerck l'a donné, n'est point ici à sa place, comme nons l'avons fait observer dans une note relative aux myaires: plus on observe d'espèces de myes et de corbules, et plus on est embarrasé pour trouver une séparation ratiounelle entre ces genres. Ces rapports nous ont déterminé à rapprocher les corbules et les pandores des myes, et à former de ces trois genres la famille des myai, res, après en avoir écarté les lutraires qui se placent naturrellemont dans la famille des matarcés.

laterales nulli. Ligamentum internum in foveis insertum.

Ossanvations. Bruguière ne connaissit point les corbules en formaut son tableau des genres des coquilles; mais quoiqu'il ne ait pas donné les caractères, il les reconnut et leur assigna un nom générique, lorsqu'il fit dessiner les bivalves. Ces coquilles avoisient l'onguline et les crasatelles par leurs rapports; mais elles s'en distinguent éminemment par l'inégalité de leurs valves, et par cette dent cardinale forte et relevée qu'il les caractèries. On en connaît déjà un assez grand nombre d'espèces. Leur taille est médicore ou petite.

[Les corbules ne sont pas les seules coquilles qui soient inéquivalves et régulières, les myes et presque toutes les coquilles de notre famille des ostéodesmes le sont également : ce caractère n'est que d'une valeur secondaire dans l'établissement des rapports naturels des genres. Les corbules sont des coquilles variables quant à la forme extérieure et à la manière de vivre; elles sont en général subglobuleuses, courtes, épaisses, quelquefois triangulaires : d'autres sont plus alongées, plus minces, et se rapprochent assez bien des ostéodesmes par leurs caractères extérieurs, Presque toutes les espèces connues sont marines. M. Dorbigny nous a appris que quelques unes vivent dans les caux douces, et parmi les marines nous en conuaissons plusieurs qui ont veçu dans l'intérieur des pierres qu'elles ont perforé à la manière des saxicaves. Malgré ces modifications nombreuses des corbules, les caractères de leur charnière peuvent les faire reconnaître assez facilement . quoiqu'ils varient eux-mêmes dans certaines limites. En établissant les rapports entre les espèces et en prenant d'abord celles qui se rapprochent le plus des myes, pour passer à celles qui constituent les corbules proprement dites; voici ce que l'on observe à la charnière : sur la valve gauche, qui est la plus petite, s'élève une dent en cuilleron très mince, lamelliforme, ordinairement triangulaire : une dépression ou plutôt une impression se voit dans le crochet de l'autre valve, destinée à correspondre au cuilleron. Ces deux surfaces recoivent le ligament, dont on voit audehors une très petite partie, par une échancrure triangulaire, entaillée dans toute l'épaisseur du bord cardinal de la valve droite. La plupart des espèces qui ont la charnière constituée de cette manière, sont minces et triangulaires. M. Turton a cru nécessaire de former avec elles un genre Sphène, lequel est inadmissible, comme nous allons le voir. En effet, en continuant l'examen des corbules, ou voit la dent lamelleuse de la valve gauche s'épaissir peu à peu dans des espèces plus globuleuses ; la surface correspondante dans la valve droite s'enfonce dans l'épaisseur d'un bord cardinal plus épais; bientôt après naît à côté de la fossette un petit tubercule, lequel s'accroît progressivement d'espèce en espèce à mesure qu'elles deviennent plus épaisses et plus globuleuses, et finit par devenir cette deut en crochet si remarquable de la valve droite de la corbula gallica, et autres espèces analogues. Les impressions musculaires sont petites; l'antérieure un peu alougée vers le bord, la postérieure est arrondie, l'impression palléale est très faiblement échancrée du côté postérieur, et cependant l'animal est pouvu de ce côte de deux siphons assez longs. Aux observations qui précèdent, nous devons ajouter que, pour ne pas introduire dans le genre corbule des coquilles qui lui sont étrangères, il faut se souvenir de la position du ligament toujours intérieur comme dans les myes, fixé sur la dent perpendiculaire de la valve gauche et dans la fossette correspondante de la valve droite. Ce que nous venons de dire prouve, ce nous semble, d'une manière suffisante les rapports des myes et des corbules; ces rapports sont tels, que Lamarck a compris au nombre des myes une grande et belle espèce de corbule , comme nous l'avons fait remarquer au sujet de la mye érodone.

Nous devons rappeler que l'anatina longirostris de Lamarck est une corbule.]

### ESPÈCES.

#### 1. Corbule australe. Corbula australis. Lamk. (1).

- C. testá ovatá, valdé incequilaterá, lateribus subhiante; striis transversis undatis; latere antico longiore, angulato.
- \* Corbula australis. Blainv. Melac: pl. 78. f. 3. Mus. no.
  - (b) Far. tenta minore, anterita magis depresad. Mos. nº. Habite les mers de la Noavelle Hollande, an port da Roi Grorges, et ailleurs. Elle semble se resprocher de la Fonus monstrosa, que Bruguitre a rangée parai ses corbaines (Encycl. pl. 306. f. a. a. b. c.); mais la nôte est differente. Coquille Islanchitre, à côté postérieur très court. Largera, 35 millimètres.

#### 3. Corbule sillonnée. Corbula sulcata. Lamk.

- C. testá subcordatá, transversim sulcatá, obsolète radiatá; natibus gibbis purpurascentibus.
- \* Valvulæ solitariæ ignoti et dubii generis. Chemn. t. 10. p. 358. pl. 172. fig. 1668 à 1671.
- Corbula Encycl. pl. 230. f. 1. a. b. c.
- Habite l'Océan indien? Mon cabinet. Largeur, no à 22 mill.

  3. Corbule dent-rouge. Corbula erythrodon. Lamk.
  - C. testá ovatá, transversim sulcatá; la tere antico productiore subacuto, margine interno purpurascente.
  - Mus. no. Une valve.

    Habite... On la dit des mers de la Chine et du Japon. [Elle est des mers du Péron et du Chili.] Largeur, 30 millim.

<sup>(1)</sup> Cette coquille n'est point une corbule, c'est une saricave, dont une variété a été donnée plus loin par Lamarck sous le nom de Saxicava australis, n° 4. Lamarck a été entraliné à cette erreur, parce qu'il n'a pas fait attention que dans sa corbule australe le ligament est estérieur, les valves sont báillantes, peu régulières, inégales, et la charnière a une dent saillante, comme cela se voit dans la plupart des saxicaves.

. 4. Corbule ovaline. Corbula ovalina. Lamk.

C. testd ovatd, parvuld, transverse sulcatd, rubro-radiatd; latere antico subacuto.

Mus, ns. Habite les mers de la Nouvelle Hollande. Largeur, 8 ou 9 millimètres.

5. Corbule de Taïti. Corbula Taïtensis. Lamk.

C. testá ovato - trapeziformi, biangulată, radiată; sulcis transversis scalariformibus; interstitiis longitudinaliter striatis.

Mus. nº. Habite à l'île de Talti. M. Patersoon. Largeur, 12 ou 13 mill.

6. Corbule noyau. Corbula nucleus. Lamk.

C. testa globoso-trigona, transversim striata, subantiquata;

umbone altero gibbosiore.

\* Tellina gibba Olivi, Zool, Adriat. pag. 101.

\* Mya inæquivalvis. Montagu, Test. p. 38. t. 26. f. 7.

\* Id. Maton et Racket, Lin. Trans, t. 8. p. 40. tab. 1, f. 6.

\* Id. Turion. pag. 39, tab. 3. fig. 8. 9. 10.

\* Id. Dilw. Cat. pag. 55. no 36. \* Corbula, Encycl. pl. 230, fig. 4. a. b. c. d.

\* Payr. Cat. pag. 32. no 44. \* Sow. Genera of Shells. n. 18. f. 1.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 8. n. 2.

\* Fossilis. Corbula gibba. Brocchi. Conch. subap. t. 2.

p. 517. n. 15. Habite l'Océan d'Europe, la Méditerranée. Fossile en Italie, en Sicile, à Dax et en Touraine.

7. Corbule enfoncée. Corbula impressa. Lamk. (1).

C. testá ovato-trigoná, turgidá, transversim sulcatá; pube planá; ano profundé impresso.
Mus. nº.

Habite... Petite coquille d'un gris rougeatre ou pourpré. Largeur, 12 millimètres.

<sup>(1)</sup> Cette coquille ne se distingue pas de la corbule ovaline, dont elle n'est qu'une variété. Nous ne donnons cette opinion qu'après un examen attentif.

# 8. Corbule porcine. Corbula porcina.

C. testá transversim oblongá, albidá, lævisculá; latere postico rotundato; antico angulato, subrostrato, truncato.

Corbula. Encycl. pl. 230. f. 3. a. b. c.

Habite... On la dit des mers australes (1). Mus. n°. Mon cabinet. Par sa forme elle tient de l'amphidesme corbuloïde.

# 9. Corbule graine. Corbula semen. Lamk. (2).

C. testá perpurvá, ovato-trigoná, tenui, pellucidá, læviusculá. Mos.  $\mathbf{n}^{\bullet}$ .

Habite les mers australes, au port du roi Georges. Largeur, 7 à 8 millimètres.

# Espèces fossiles.

# 10. Corbule gauloise. Corbula gallica. Lamk.

C. testá ovato-transversá; valvá majore turgidá, ad nates tenuissimè striatá; umbone lœviusculo.

Corbula gallica. Mus. Annales, vol. 8. p. 466.

Encycl. tab. 230. f. 5. a. b. c?

- \* Corbule unie. Bosc. Buff. de Sonn. t. 2. pl. 8. f. 6.
- \* Sow. Genera of Shells. nº 18. f. 2. 3.
- " Desh. Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 49. pl. 7. f. 1. 2. 3.

\* Id. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 8. nº 4.

Habite... Fossile de Grignon. Mus. nº. Commune. Je n'ai vu qu'une valve.

# 11. Corbule petites-côtes. Corbula costulata. Lamk. (3).

C. testá ovato-trigoná; valvá minore, costellis longitudinalibus radiatá: nate lævi.

(3) Cette espèce est en réalité établie pour la valve supé-

<sup>(1)</sup> Elle n'est point des mers australes, elle est de la Méditerranée et se trouve sur-tout dans les sables de Rimini.

<sup>(2)</sup> Cette espèce, la précédente et la Corbula complanata, Sow. fossile, ont des rapports avec les pandores et établissent le passage des deux genres.

Mns. nº.

Habite... Fossile de Grignon. J'avais pris la valve de celle-ci, comme étant la supérieure de l'espèce précédente.

### 12. Corbule ridée. Corbula rugosa. Lamk.

C. testá trigoná, ventricosá, subgibbá; sulcis transversis grossiusculis; latere antico angulato, subacuto.

Corbula rugosa, Mus. Annales, vol. 8, p. 467. nº 2.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 51. pl. 7. f. 16, 17, 22. Syn. exclus.

\* Id. Encycl, meth. vers. t. 2. p. 10, nº 11.

(b) Var. testæ sulcis scalariformibus. Mus. nº. (1)
(c) Var. testá sublævigatá, Mus. nº. Mon cabinet.

Habite... Fossile de Grignon. La variété b se trouve aux environs de Bordeaux et en Italie. La variété c est de Grignon.

### 13. Corbule striée. Corbula striata. Lamk.

- C. testá ovato-transversá, subrostratá; striis transversis tenuibus elegantissimis.
  - Corbula striata, Mus. Annales, vol. 8. p. 467. no 3.
  - \* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 53. nº 8. pl. 8. f. 1, 2. 3. et pl. q. f. 1 à 5.
  - \* Id. Encycl. méth, vers. t. 2. p. 10. nº 9.

Habite... Fussile de Grignon et de Courtagnon. Mon cabinet. Etc. Voyez dans le vol. 8 des Annales du Muséum, p. 468, 469, d'autres espèces que je n'ai point sous les yeux.

## † 14. Corbule à gros sillons. Corbula exarata. Desh.

C. testd ovato-transversd, tumidd, valvd inferiore sulcis profundis exaratd, superiore sublavigatd; costulis subprominulis longitudinalibus radiatd.

Corbula exarata. Desb. Dict. class, d'Hist, nat. t. 5, 5° liv. pl. 5, fig. 4.

rieure de la corbule gauloise : nous l'avons prouvé dans 21 otre ouvrage sur les Coq. foss. des environs de Paris.

(1) Nous avons cru, comme Lamarck, que cette variété dependait de cette espèce : un examen minutieux sur un très grand nombre d'individus nous a convaincu qu'elle devait former une espèce distincte. Idem. Desc. des foss. pl. 7. fig. 4, 5, 6, 7, et pl. 8. fig. 4. Habite... Fossile des environs de Paris à Mouchy-le-Châtel, Château-Rouge.

# + 15. Corbule ombonelle. Corbula umbonella. Desh.

C. testá ovato-transversá, crassá, globosá, antice rostratá; natibus magnis, recurvis, prominentibus; striis scalariformibus grossiusculis.

Desch. Desc. des Foss. de Paris. pl. 7. fig. 18. 19. n. 7. Habite... Fossile aux environs de Paris à Château-Rouge, Abbecourt près Beauyais.

## + 16. Corbule naine. Corbula minuta. Desh.

C. testá minimá, subquadratá, depressá, æquilaterali, tenui, lævigatá, antice biangulatá; cardine unidentato, altero bidentato,

Desch. Desc. des Foss. de Paris. pl. 8. fig. 31, 32, 33, 34, 35, n° 13.

Habite... Fossile à Valmondois.

# + 17. Corbule disparate. Corbula dispar. Desh.

C. testá ovato-acutá, tenuissimá, antice biangulatá, rostratá; valvá dextrá sulcatá, sinistrá lævigatá.

Desch. Desc. des Foss. de Paris. t. 1. p. 57. pl. 8. fig. 36, 37, 38. nº 17.

Habite... Fossile du bassin de Paris à Parnes.

# + 18. Corbule rayonnante. Corbula radiata. Desh.

C. testa fragili, subrostrata, costis minimis, radiantibus ornata; margine crenato; cardine unidentato; dente conico, compresso.

Desch. Desc. des Foss. de Paris. pl. 9, fig. 11, 12, nº 20. Habite... Foss. des environs de Paris à Grignon.

# + 19. Corbule aplatie. Corbula complanata. Sow.

C. testá ovato-subtrigoná, transversá, depressá, lævigatá; umbonibus subnullis; dente valvæ inférioris, coniço solido, superioris, depresso minimo.

Sow. Mineral. Conch. t. 3. p. 86. pl. 362. fig. 7, 8. Erycina trigona. Lamk. Ann. du Mus. t. 6. p. 413. p. 3. Desch. Desc. des Coq. foss. de Paris. pl. 7. fig. 8, 9, 13, 14. nº 5.

Habite... Fossile dans le crag d'Angleterre, à Bordeaux, dans les faltna de la Toursine, et aux environs de Paris.

#### PANDORE. (Pandors.)

Coquille régulière, inéquivalve, inéquilatérale, transversalement oblongue, à valve supérieure aplatie, et l'inférieure convexe.

Deux dents cardinales oblongues, divergentes et inégales à la valve supérieure; deux fossettes oblongues à l'autre valve. Ligament intérieur.

Testa regularis, inæquivalvis, inæquilatera, transversim oblonga; valvá superiore planulatá; inferiore convexá.

Dentes cardinales duo oblongi, divaricati, inæquales, in valvá superiore; foveolæ duæ oblongæ ad valvam alteram. Ligamentum internum.

OBREVATIONS. Par leur charnière, les pandores semblent se rapprocher des placunes; mais elles ont deux impressions musculaires, et, quoique inequivalves comme les camacées, leur coquille régulière et libre les en éloigne et les rapproche des corbules.

[Les pandores sont de petites coquilles marines, nacrées, très aplaties, à valves inégales; leur charnière a beaucoup d'analogie avec celle de certaines corbules, très aplaties. Dana les corbules la valve droite est la plus grande et la plus profonde; l'inverse a lieu dans les pandores, aussi pour bien reconnaître l'analogie qui existe entre ces deux genres; il faut comparer les valves du même côté: alors on verra que la dent saillante et recevant le ligament de la valve gauché des corbules, forme, dans la pan-

dore, par suite de l'aplatissement considérable de la coquille, une cicatricule étroite, une peu saillante et oblique. sur laquelle s'insère également le ligament. A côté de cette cicatricule et antérieurement, se voit un fossette ou échancrure triangulaire destinée à recevoir la dent de la valve opposée. Si nous comparons de la même manière la valve droite des corbules et des pandores, nous trouverons dans l'une et dans l'autre, une dent triangnlaire plus ou moins épaisse sur le côté antérieur, et à côté une fossette profonde dans la corbule dont la cavité est profonde, superficielle dans la pandore, parce que la valve est très aplatie, quelquefois même bombée en dedans. Cette ressemblance incontestable entre les coquilles des deux geures; l'analogie non moins incontestable des corbules et des myes ; les rapports qui existent entre l'animal des pandores et celui des myes et des mactres, justifient le rapprochement que nous avons proposé de ces deux genres avec les myes pour les rassembler dans une même famille, celle des myaires; arrangement qui fait voir l'inutilité de la famille des corbulées. Les impressions musculaires des pandores sont petites, arrondies, peu écartées, et fort rapprochées du bord cardinal; une impression abdomicale courte et simple s'étend de l'une à l'autre. Lamarck n'a connu que deux espèces vivantes de pandores. Depuis, M. Sowerby, dans son Species conchyliorum, en a fait connaître sept espèces de plus : et M. Say dans sa Conchyliologie américaine en a décrit une septième; enfin M. Quoy dans le voyage de l'Astrolabe en a décrit et figuré une espèce bien intéressante par sa forme et ses autres caractères. A ces six espèces vivantes, nous pourrions en ajouter deux fossiles , l'une des environs de Paris, et l'autre d'Italie : de sorte qu'il existe maintenant douze espèces dans un genre peu recherché, et dans lequel on n'en connaissait que deux il y a quelques aunées.]

#### ESPÈCES.

#### 1. Pandore rostrée. Pandora rostrata. Lamk.

P. testá latere antico longiore, attenuato, rostrato, hinc in utráque valvá angulato.

Tellina inaquivalvis, Liu. Syst. nat. p. 1118. Gmel. nº 2.

\* Donovan. Conch. t. 2. tab. 41. f. 1.

\* Dilw. Cat, p. 86. no 32. \* Payrand, Cat, des An, et des Moll. p. 33, no 46.

Poli, Test, 1. tab, 15. f. 5, 6, 7 et 9.

Chemn. Conch. 6. tab. 11, f. 106. a. h. c.

Pandora. Encycl. pl. 250, f. 1, a. b. c.

Pand, margaritacea. Syst. des Anim. sans vert. p. 137.

\* Sow. Gen. of Shells. no 2. f. 1, 2, 3.

\* Sow. Spec. Conch. Gen. pandora, p. 2. n° 2. f. 7, 8, 9.

\* Blainv. Melac. pl. 78. f. 6. a. b.

\* Desh. Encyc. meth. vers. t. 3. p. 697. n. 1.

Habite la Méditerranée et dans la Manche, sur nos côtes. Mon cabinet.

#### Pandore obtuse. Pandora obtusa. Lamk.

P. testil latere antico versus extremitatem dilatato, obtusissimo, hino obsoleté angulato. Pandora obtusa, Lench.

\* Payrau. Cat. p. 34. nº 47.

\* Desh, Encycl. meth, vers. t. 3. p. 697. nº 2.

Sow. Spec. Conch. Genre pand. p. 2. n. 1. f. 1,

Habite... l'Océan britannique? Mon cabinet. Communiqué par M. Leach. Espèce plus petite et très distincte de la précédence,

#### + 3. Pandore oblongue. Pandora oblonga. Sow.

P. testil elongatil, latere postico subrostrato, margine superiore rectiusculo, dente in valva planulatil ligamentoque minimis.

Sow. Spec. Conch. Pandora, fig. 10, p. 2.

Habite la Méditerranée, les côtes de Sicile, mince, transparente, proportionnellement plus étroite que la Rostrée.

TOME V.

## † 4. Paudore déprimée. Pandora depressa. Sow.

P. testá ovatá, depressá, latere postico dilatato, dentibus in valvá planulatá duobus validis ""in valvá alterá unico maximo, margine superiore subarcuato, leviter recurvo.

Sow. Spec. Conch. Fandora. fig. 11 à 12. p. 3.

\* Anomia tabaoca, Gronovius, Zooph. tab. 18. f. 3.

Habite les îles de l'Occau pacifique. Coquille courte, très inéquilatérale, presque aussi longue que large et très déprimée.

## † 5. Pandore glaciale. Pandora glacialis. Sow.

P. testá antice subproductá, obtuse angustaté, umbone subcentrali; margine superiore rectiusculo. Dente in valvá planulatá minimo.

Sow. Spec. Conch. part. r. Pandora fig. 4, 6. p. 3.

Habite les mers du Nord sur les côtes de la Norvège. Ce n'est peut-être qu'one variété un peu moins inéquilatérale de la pandora obtusa.

## † 6. Pandore flexueuse. Pandora flexuosa. Sow.

P. usud oblongd, gibbosiore, subrostratd; margine inferiore flexuoso, superiore bicarinato, subarcuato, recurvo; lamind internd, submarginali postico, clongatd, in valva planulatd.

Sow. Spec. Conch. part. 1. pandora fig. 13 à 15. p. 3.

Sow. Genera of Shells, no 2. f. 4, 5.

Payraud. Cat. des Ann. et des Moll. de Corse. p. 34. no 48. Habite le golfe persique, Sow. la Méditerranée en Corse et en Sicile.

# † 7. Pandore onguliforme. Pandora unguiculus. Sow.

P. testá oblongá, depressiusculá, postice subrostratá; margine superiore rectiusculo, extus obtuse bicarinato; antice rotundato vel subtruncato.

Sow. Spec. Conch. part. 1. Pandora, fig. 16, 17. p. 3. Habite... Espèce très voisine de la précédente et dont elle n'est probablement qu'une variété.

## +8. Pandore à long-bec. Pandora nasuta. Sow.

P. testá elongatá, flexuosá, postice rostratá, margine superiore postice arcuato, recurso; antice subalato; dense valido, et

lamind interná submarginali, postied, elongatá, in vulvá planulatá.

pranuata.

Sow. Spec. Conch. part. 1. Pandorn. fig. 18—19, p. 3.

An pandora trilinesta. Ssy. Conch. Amer. nº 1. pl. 2?

Habite... L'espèce de M. Ssy parals pen distincte da cellecig cependant, s'il faut avoir confance dans les figures, la charnètre présenterait des différences assez grandes pour justifier la séparation des desse népèces.

#### 9. Pandore trilinéolée. Pandora trilineata.

P. testá ovato-oblongá, inæquilaterá, antice obtusá, postice arcuatá, rostratá, pellucidá, lævigatá; rostro bicarinato. Say. Amer. Conch. no 1. pl. 2.

Habite les côtes de la Géorgie et des Florides; elle est mince, brunktre en dehors; elle a beaucoup d'analogie avec la Pandora nasuta. Ce n'est peut-être qu'une variété de cette espèce.

### † 10. Pandore striée. Pandora striata. Quoy.

P. testé ovato-trigoné, solidulé, transversim striato-plicaté, depressé, anticè obtusé, posticè subangulaté, subæquilateré; apice acuto, emarginato.

Quoy. Voy. de l'Astrol. Moll. pl. 83. f. 10.
Habite la Nouvelle Zélande. Coquille singulière, aplatie, épaisse, presqua équilatérale et subtrigone; les valves sont couvertes de stries ou plutôt de petits plis concentriques.

#### 11. Pandore de Defrance. Pandora Defrancii.

P. testil minima, elliptica, depressa, anticè subangulata, margaritacea, ad cardinem angulata, cardine bidentato.

Desh. Desc. des Foss. de Paris pl. 9, fig. 15, 16, 17, nº 1.

Idem, Encycl. méth. vers. t. 3, p. 697, nº 3.

Habite..... Fossile de Grignon. Petite coquille très déprimée, remarquable par un petit bec à son extrémité antérieure.

#### LES LITHOPHAGES.

Coquilles térébrantes, sans pièces accessoires, sans fourreau particulier, et plus ou moins báillantes à

leur côté antérieur. Le ligament des valves est extérieur.

Les animaux de ces coquilles savent percer les rochers calcaires, s'y établissent à demeure, et y vivent habituellement. Ils s'y enfoncent de manière que leur extrémité antérieure, placce vers l'entrée du trou qui les contient, est toujours à portée de recevoir l'eau dont ils ont besoin.

Ces coquillages bivalves restent ainsi cachés toute leur vie dans des trous asses profonds qu'ils se sont creusé dans les rochers. On ne connaît pas encore les particularités de l'organisation de ces animaux; mais leurs habitudes étant analogues à celles de la plupart des pholadaires, ils nous avaient d'abord paru devoir s'en rapprocher au moins sous ce rapport : depuis, nous les en avons écartés.

Cependant nous n'entendons pas rassembler ici toutes les coquilles bivalves térébrantes, ou qui percent les pierres; car nous ferions en cela un assemblage évidemment disparate. Nous connaissons effectivement des coquilles pareillement térébrantes, qu'on ne peut écarter les unes des vénus, les autres des modioles, les autres des lutraires, les autres ind es cardites, et ce n'est point de celles-là dont il est maintenant question.

Parmi les conchifères térébrauts, nos lithophages sont des coquilles plus ou moins bàillantes antérieurement, à côté postérieur court, a errould ou obtus, à ligament des valves toujours extérieur, qui vivent habituellement dans les pierres, et dont, quant à présent, nous ne connaissons point de famille particulière à laquelle il soit plus convenable de les rapprocher. Nous citerons néanmoins parmi elles quelques espèces dont les habitudes ne nous sont pas connues (1).

<sup>(1)</sup> Par ce motif qu'il ne serait pas rationnel d'établir un

M. Fleuriau de Bellevue nous a fait connaître la plupart de ces coquillages, en a traité dans le Journal de physique de l'an 10, et dans le Bulletin des Sciences de la Soc. Philom., nº 65. Il pense que les coquilles térébrantes ne percent point les pierres à l'aide d'un frottement de la coquille contre la pierre; mais au moyen d'une liqueur amollissante ou dissolvante que l'animal répand peu à peu.

Par la réduction que nous exécutons parmi nos lithophages, leurs genres se bornent aux trois qui suivent.

[ Depuis long-temps on discute sur cette singulière propriété dont jouissent quelques mollusques acéphalés. Quelques auteurs ont supposé que le frottement des valves contre la pierre suffisait pour l'user peu à peu, et qu'ainsi l'animal y formait une loge suffisante pour le contenir. Olivi, qui partageait cette opinion, l'a appuyée sur ce fait qu'il prétend avoir observé que les mollusques perforants peuvent attaquer des laves ou autres roches non calcaires. Depuis cette assertion de l'auteur italien , aucune observation bien faite n'est venue l'appuyer, tandis qu'au contraire on a rassemblé un très grand nombre de preuves, que les mollusques perforants ne se logent jamais que dans les pierres calcaires. Cette manière de vivre rend très probable l'opinion de M. Fleuriau de Bellevue, qui croit l'auimal pourvu d'une sécrétion acide, au moyen de laquelle il dissout, à mesure qu'il s'accroît, les parois de la

genre ou une famille pour les modioles ou les cardites qui percent les pierres, de même il ne serait pas convenable de rejeter de la famille des lithophages des coquilles qui ne sont pas perforantes, et dans lexquelles on retrouve cepeudant tous les autres caractères estentiels des espèces qu'elle contient. C'est pour cette raison qu'il convient de rapprocher les byssomies et les hyatelles des saxicaves, et de laisser dans ces genres des espèces qui ne sont point perforantes.

cavité qu'il habite. Une observation qui nous est propre, c'est que le plus grand nombre des mollusques perforants sont contenus dans des loges trop justes et peu faites pour permettre des mouvements de rotation; qu'elles sont ovales lorsque la coquille a cette forme; et l'on voit presque toujours s'élever entre les crochets des valves une crête calcaire qui ne permet aucun mouvement de rotation.

Plusieurs zoologistes ont cru qu'il était peu nécessaire de conserver la famille des lithophages. M. de Ferussac met les saxicaves dans le voisinage des gastrochènes et des solens, et il place les vénérupes près des vénus, M. de Blainville a adopté une opinion presque semblable : nous ne l'admettons pas plus que celle de M. Ferussac, et nous conserverons la famille des lithophages de Lamarck ; telle que ce savant l'a établie dans cet ouvrage. Nous appuyons notre opinion sur la connaissance de plusieurs animaux appartenant aux trois genres saxicaves, pétricoles et vénérupes; ils sont liés par des rapports communs; c'est ainsi que le manteau à peine ouvert pour le passage d'un pied rudimentaire dans certaines saxicaves, s'ouvre un peu plus dans les pétricoles et plus encore dans les vénérupes ; le pied suit un développement à peu près analogue, tout en restant cependant proprotionnellement plus petit que dans les autres mollusques chez lesquels cet organe est indispensable à la locomotion.1

### SAXICAVE. (Saxicava.)

Coquille bivalve, transverse, inéquilatérale, bâillante antérieurement et au bord supérieur. Charnière presque sans dents. Ligament extérieur.

Testa bivalvis, transversa, inæquilatera, anticè marginique superiore hians, Cardo subedentulus. Ligamentum externum.

OBSERVATION. Les saxicaves, que M. Fleuriau de Bellevue

nous a d'abord fait connaître, sont des lithophages remarquables par leurs charnières, en cequ'elles sont tantôt dépourveus de dents cardinales, et que tantôt elles offrent deux tubérosités écartées, relevées, obsolètes, à peine dentiformes. Ces coquilles sont transverses, à côté postérieur court et obtus; à côté antérieur plus alongé, moins remâé, souvent tronqué. Elles percent les rochers. Taille petite ou médiocre.

[Lamarck n'a connu qu'un très petit nombre de saxicaves et il n'en a pas mentionne de fossiles; il en existe cependant aussi : on compte actuellement dans ce genre onze ou douze espèces. Lorsque l'on examine les coquilles des byssomies et qu'on les compare à celles des saxicaves, on ne trouve entre elles aucune différence , tandis que dans les animaux il en existe beaucoup plus, puisque les byssomies ne sont point perforantes, et portent en arrière d'un pied rudimentaire, un byssus comme celui des moules; le manteau est fermé dans une grande partie de sa longueur, et se prolonge en arrière en deux siphons accolés jusqu'au sommet. Si l'on yeut apprécier ces différences à leur juste valeur, on s'apercevra facilement qu'elles ne sont pas d'une aussi grande importance qu'elles le paraissent ; car un byssus est un moyen de vivre en un même point aussi bien que la faculté de percer les pierres. Il a fallu que le caractère du byssus dans les byssomies fût considéré comme de peu de valeur ; car le plus grand nombre des zoologistes ont réuni ce genre aux saxicaves. Il sera nécessaire de réunir aussi aux saxicaves le genre Hyatelle de Lamarck, placé par lui dans la famille des cardiacées. Nous ferons observer au sujet del'hyatelle arctique, que Lamarck a compris la même espèce dans deux genres très différents : ainsi, son solen minutus et l'hiatella arctica, sont une seule et même coquille; et pour s'en convaincre il suffit de comparer les synonymies. Le fait est que la coquille dont il s'agit ici n'est point un solen, et ne doit pas non plus constituer un genre particulier, car elle appartient aux saxicaves byssifères, comme nous nous en sommes assuré par l'examen de l'animal.

#### ESPECES.

1. Saxicave ridée. Saxicava rugosa, Lamk. (1)

S. testá rudi, ovatá, utráque extremitate obtusá, transversi
striatá.

N Time to be deal of Con-

\* Lister Anim. Angl. t. 4. f. 21, \* Schroter Einl. tom. 3. t. q. f. 14.

Schroter Emi. tom. 3. t. 9. 1. 14.

\* Sow, Genera of Shels. nº 25. f. 1. 2. 3. 4. \* Desh. Encycl, méth. vers. t. 3. p. 927 nº 1.

Mytilus rugosus. Lin. Syst. nat. p. 1156.

Pennant. Zool, brit. 4. pl. 63. f. 72.

Habite l'Océan du Nord, les mers britauniques. Communiques per M. Lench.

2. Saxicave gallicane. Saxicava gallicana. Lamk.

S. testá ovato-oblongá, transversè striatá; latere antico productiore, compresso, truncato.

Mon cabinet.

Habite la Manche, sur les côtes de France, à Saint-Vallery et à la Rockelle. M. Fleurian de Belle-Vue. Elle est moins grande et moins rensiée que la précédente.

3. Sazicave pholadine. Saxicava pholadis.

S. testé oblongé, rudi, transversim rugosé; posticé obtusiore.
Mytilus pholadis. Lin. Mant. Gmel. p. 3357.
Mall. Zool. Dan. 3. tab. 87. f. 1—3.

Mya byssifera. O. Fabr. Faun. Groenl. p. 408. n. 409.

\* Chemn, Conch. t. 8. pl. 82. f. 735?

Schroter, Einl. t. 3. p. 448.
 Blainv. Malac. pl. 80. fig. 5.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t, 3. p. 927. nº 2.

Byssomie. Cuv. Regn. anim. 2. p. 490.

Habite la mer du Nord, dans les fentes des rochers, et perçant les pierres.

<sup>(1)</sup> Des deux premières espèces Saxicava rugosa et gallicana, l'une doit être supprimée n'étant en réalité qu'une variété peu importante de l'autre.

- 4. Saxicave australe. Saxicava australis. (1)
  - S. testa ovata, turgida, transversim striata; latere antico, costá obliquá subangulato.
  - \* Saxicava australis. Blainv. Malac. pl. 80. f. 4.

Mus. nº. Mactra crassa. Péron.

Habite à l'île des Kanguroos, Péron.

Etc. Le mytilus rugosus de Schroeter. Einl. in Conch. 3. p. 429. t. 9. f. 14, paraît être de ce genre.

- Saxicave vénériforme. Saxicava veneriformis.
  - S. testá transversim oblongá; striis transversis variis.

Habite ... Elle est beaucoup plus grande que les autres.

- † 6. Saxicave de Guérin, Saxicava Guerini. Desh.
  - S. testil transversim elongati, compressiusculd tenui, pellueida, albo-flavescente æquivalvi inæquilatera; latere postico longiore, rotundato; eardine bidentato; impressione pallii, simplici.
  - Byssomya Guerinii, Payr. Cat. des A. et des Moll. de Corse. p. 32. nº 45. pl. 1. f. 6, 7, 8.

Habite la Méditerranée. Coquille mince, jaunâtre, transparente, souvent irrégulière.

- † 7. Saxicave rhomboïde. Saxicava rhomboïdes. Desh.
  - S. testa rhomboidea, convexiuscula, hyante, inæquilatera, distorta, irregularder transversim striata; latere antico

<sup>(1)</sup> Toutes les coquilles qui, comme celles de ce genre et des deux suivants, sont souvent gênées dans leur développement, prennent des formes diverses qui peuvent en imposer aux observateurs les plus habiles, sur-tout lorsque l'on n'a à examiner qu'un très petit nombre d'individus. C'est ce qui est arrivé à Lamarck, qui pour une même coquille a fait la corbule australe, la saxicave australe et la saxicave vénériforme; de sorte que dans un catalogue bien fait, il faudra réunir sous un même nom ces trois espèces, et leur faire prendre place parmi les saxicaves.

brevissimo, postico lato, biseriatim obliquè aculeis instructo;

cardine altero bidentato.

Donax rhomboides. Poli. Test. t. 2. p. 81. et t. 1. pl. 14.

f. 16. pl. 15. f. 12, 13, 16. Solen minutus. Linn. Sys. nat. 12. p. 1115. no 42.

Chemn: Conch. t. 6, tab. 6, fig. 51, 52.

Schroter, Einl. t. 3. p. 632. no 10.

Lin. Gmel. p. 3226. nº 11.

Montagu, Test. p. 53. tab. 1. f. 4.

Lamarck, Anim. s. vert. t. 5. p. 453. no 10. Solen minutus. Hiatella arctica. Lamk, Loc. cit. t. 6, p. 30.

Dilw. Cat. t. 1. p. 69. no 30.

Fossile. Mya elongata. Brocehi. Coneh. subap. t. 2. pl. 12. fig. 14. a. b.

## † 8. Saxioave de Grignon. Saxicava Grignonensis. Desh.

 testá ovatá, gibbosá, subsinuatá, transversim irregulariter striatá, hiante; cardine unidentato; umbonibus prominulis subcordatis.

Desh. Descrip. des Coq. foss. des env. de Paris. pag. 64.

pl. 9. fig. 18. 19.

Idem. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 938. nº 3. Habito... Fossile à Grignon. Coq. non perforante et cependant irrégulière, assez voisine par sa forme de la saxicave de Guérin, mais plus épaisse et plus solide.

### † 9. Saxicave vaginoïde. Saxicava vaginoïdes. Desh.

 testA ovato-elongatA, subcylindricA, substriatA; umbonibus minimis; eardine unidentato.

Desh. Descrip. des Coq. foss. des cav. de Paris. pag. 66.

pl. 9. fig. 25. 26. Idem. Encycl. méth. vers. tom. 3. pag. 928. nº 7.

Habite... Fossile à Aey, dans un madrépore; petite, fragile, très mince, une seule deut cardinale sur chaque valve.

#### † 10. Saxicave modioline. Saxicava modiolina. Desh.

 testé ovaté, transversé, tenuissimé, pellucidé, transversim tenuissime striaté; cardine unidentato, umbonibus productioribus.

Desh. Mém. de la Soc. d'hist. nat. tom. 1. pag. 254. nº 3.

pl. 15. fig. 11; et Descrip. des Coq. foss. des env. de Paris, pag. 65. pl. 9. fig. 27. 28. 29.

Idem. Encycl. méth. vers. tom. 3. pag. 928. nº 4.
Habite... Fossile de Valmondois, dans les madrépores. Coquille très mince, élégamment striée.

# † 11. Saxicave aplatie. Saxicava depressa. Desh.

 testé subrotundaté, compressé, submargaritaceé, hiante, irregulariter sulcosé; cardine unidentato.

Desh, Mém, de la Soc. d'hist. nat. tom. 1. pag. 254, nº 2. pl. 15. fig. 10. et Descrip. des Coq. foss, des env. de Parls, pag. 66. pl. 9. fig. 20. 21.

Idem, Encycl, meth. vers. t. 3. pag. 928. nº 6.

Habite... Fossile de Valmondois, dans les pierres calcaires et les madrépores. Elle est minee, très déprimée et nacrée à l'intérieur. Elle est très rare.

### † 12. Saxicave nacrée. Saxicava margaritacea. Desh.

S. test ovato-depress, tensissima, irregulariter striata, margaritacea, hiante, eardine subunidenteto.

Desh. Mém. de la Soc. d'hist. nat. t. 1. pag. 254. nº 1. pl. 15. fig. 9. et Descrip. des Coq. toss. des env. de Paris. pag. 65. pl. 9. fig. 22. 23. 24.

Idem. Encycl. meth. vers. t. 3. pag. 928. no 5.

Habite... Fossile de Valmondois, dans les pierres calcaires et les madrépores. Elle ressemble à la vaginoide, mais elle est nacrée à l'iniérieur.

#### PÉTRICOLE. (Petricola.)

Coquille bivalve, subtrigone, transverse, inéquilatérale; à côté postérieur arrondi; l'antérieur atténué, un peu băillant. Charnière ayant deux dents sur chaque valve ou sur une seule.

Testa bivalvis, subtrigona, transversa, incequilateralis; latere postico rotundato; antico attenuato, paulium hiante. Cardo dentibus duobus in utráque valvá, vel in unicá. Ossewarnors, Jer feunis ici mes genres pétricoles et rupellaires. Le caractère du premier était d'offirir deux dents aur une valve et une seule sur l'autre; celui du second, de présenter deux dents sur chaque valve; mais ayant trouvé quelque variation à cet égard, et la forme de la coquille étant à peu près la même de part et d'autre, il y a de l'avantage à les réunir. (1)

Les pétricoles dont il s'agit maintenant sont térébrantes, du moins celles dont l'habitation est connue, et constituent un genre assez nombreux eu espèces. Il me serait assez difficile de leur assiguer ailleurs une place plus convenable.

#### ESPÈCES.

### 1. Pétricole lamelleuse. Petricola lamellosa. Lamk.

P. testá ovato-trigoná, obliquá; lamellis transversis; reflexoereclis; interstitiis tenuissimé striatis.

An donax irus? Lin. Syst. nat. p. 1128.

An venus rupestris? Brocch. Conch. 2. t. 14. f. 1.
\* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 34. nº 49.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 746. nº 1.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Rapportée d'Italie, dans l'état fossile, par M. Faujar. Elle est plus grande que l'irus. Largeur, 24 millimètres. Deux dents sur une valve, et une seale sur l'autre. J'ai une autre coquille que je rapporte à l'irus.

<sup>(1)</sup> Lamarck a très bien senti qu'il était nécessaire de réunir ses genners rupellaire et pétricole, qui, en effet, ont si peu de différence, qu'une même espèce aurait pu se placer dans l'un ou l'autre, selon l'état de conservation ou de dévelopment de la charnière. Peut-être que l'on sera obligé par la suite de faire la même réunion entre les genren pétricole et vénérupe, qui en réalité diffèrent très peu l'an de l'autre. Cette ressemblance existe non-seulement entre les coquilles, mais encore entre les animaux qui les habitent.

#### 2. Pétricole ochroleuque. Petricola ochroleuca. Lamk.

- P. testá tenui, orato-trigond, albo-lutoscente; striis transversis remotiusculis; ad interstitia striis exilicribus verticalibus.
- \* Tellina fragilis, Linné. Syst. nat. p. 1117.
- \* Chemn. Conch. t. 6. pl. 9. f. 84.
- \* Schrotter. Einl. t. 2. p. 646.
- Lin. Gmel. p. 3230. nº 6.
- \* Tellina fragilis. Dilw. Cat. t. 1. p. 78. nº 14.
- \* Petricola ochrolenea. Payr. Cat. p. 34. nº 56. pl. 1. f. g. 10.
- \* Poli. Testa. t. 1. pl. 15. f. 22. 24.3
- \* Sow. Genera of Shels. no 15. f. 4.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 747. nº 2.

Habite toute la Méditerranée, l'Océan d'Europe, la Manche, la mer du Nord, etc. Fossile en Italie, en Sicile, etc. Euvoyée de Bordeaux. Largeur, 26 millimètres. Deux dents sur une valve, et une en cœur sur l'autre.

#### Pétricole demi-lamelleuse. Petricola semi-lamellata. Lamk.

P. testd tenui, albd, trigond; sulcis transversis remotiusculis; superioribus lamellosis; interstitiis longitudinaliter striatis.

Mon cabinet.

Habite aux environs de la Rochelle, dans les pierres, d'où je l'ai retirée. Elle est petite, demi-transparente. Deux dents sur une valve et une sur l'autre.

#### 4. Pétricole lucinale. Petricola lucinalis. Lamk. (1).

P. testil suborbiculari, inflată, margine superiore subdepressă; striis transsersis arcuatis, allisque longitudinalibus interpositis variè inflexis.

<sup>(1)</sup> Cette coquille pourrait aussi bien faire partie du genre vénèrupe par quelques individus qui ont trois dents à la charnière; mais la plupart n'en ont que deux. La Venus divaricata de Chemnitz est bien la même espèce; elle se trouve aussi dans l'épaisseur des polypiers rapportés de l'Ocean Indien.

\* Venus divaricata. Chemu. Conch. t. 10. p. 357. tab. 172. f. 1666. 1667.

Mus. no.

Habite à la Nouvelle Hollande, au port du roi Georges. Péron. Deux dents sur une valve et une sur l'autre. Largeur de l'ongle.

## 5. Pétricole striée. Petricola striata, Lamk.

P. testá ovato-trigoná, sulcis longitudinalibus creberrimis striatd; striis transversis raris; latere antico compresso.

\* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 35. nº 51.

Mon cabinet. Habite près de la Rochelle, dans les pierres. Fleuriau de Belle Vue. Deux dents sur une valve et une dent bifide sur l'autre.

# 6. Pétricole costellée. Petricola costellata. Lamk.

P. testd inflatd, trigond; costellis longitudinalibus, crebris, undatis subacutis.

\* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 35. nº 52. Mon cabinet,

Habite près de la Rochelle, dans les pierres. Fleuriau de Belle Vue. Une dent large et deux petites sur une valve; une seule sur l'autre.

# 7. Pétricole roccellaire. Petricola roccellaria, Lamk.

P, testd ovato-trigond, sulcis longitudinalibus radiatim rugosd; striis transversis raris.

Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 35. nº 53.

" An Poli. Test. pl. 7. f. 14. 15? Mon cabinet.

Habite près de la Rochelle, dans les pierres. Fleuriau de Belle Vue. Deux dents sur une valve; une dent obsolète aur l'antre

### 8. Pétricole menue. Petricola exilis. Lamk.

P. testá minimá, subellipticá; striis transversis remotis, longitudinalibus, crebris, tenuissimis.

Mon cabinet.

Habite:.. Fossile des environs de Pont-Levois, à huit lieues de Blois, Tristan

### 9. Pétricole ruperelle. Petricola ruperella. Lamk.

P. testá ovato-trigoná; latere postico inflato, lævi; antico longitudinaliter rugoso.

Ruperelle striée. Fleuriau de Belle-Vue.

(b) Var, undiquè sulcis longitudinalibus rugosa.

\* Desh. Encycl. meth, vers. t. 3. p. 747. no 3.

Habite aux environs de la Rochelle, dans les rochers calcaires. Deux dents sur chaque valve, dont une au moins est bifide. La variété (b) vient des environs de Bayonne.

## Pétricole chamoïde. Petricola chamoides. Lamk.

P. testa ovata, inflata, crassa; rugis longitudinalibus marginem superum lamelloso-crispis; latere antico latiore.

\* An Venus lühophaga? Var. Brocc. Conch. Foss. pl. 13. f. 15. a. b? Mon cabinet.

Habite... Fossile d'Italie, communiqué par M. Faujas. Deux dents sur chaque valve. Largeur, 30 millimètres.

# 11. Pétricole pholadiforme. Petricola pholadiformis. Lamk.

P. testa transversim elongata; latere postico brevissimo, sulcis longitudinalibus lamelloso-dentatis utrinque radiato; antico subglabro.

\* Sow. Genera of Shells. nº 15. f. 1. 2.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 747. no 4. Mon cabinet.

Habite... Coquille très rare, non fossile, provenant du cabinet de madeune de Bandaville, et ayant, à l'extéricer, l'aspect d'une pholade. Deux dents cardinales à chaque valve. Côté autérieur un peu bàillant. Largeur, 46 millimètres.

### 12. Pétricole fabagelle. Petricola fabagella. Lamk.

P. testd ovali, striis longitudinalibus exilibus transversisque; aliquot decussaté. Mus. n°.

Habite à la Nouvelle Hollande, dans les madrépores.

### 13. Pétricole languette. Petricola linguatula. Lamk. (1).

P. testá parvá, transversím oblongá, latere postico brevissimo; antico elongato subtruncato.

Mus. no. Mya solenoides. Péron.

Habite à la Nouvelle Hollande, port du Roi Georges.

Etc. Voyer Venus lithophaga. Gmel. nº 145. et Brocch. Conch. 2. t. 13. f. 15. Voyez aussi Venus lapidica. Gmel. nº 148. Chemn. Conch. 10. t. 172. f. 1665, 1666.

### +14. Pétricole élégante. Petricola elegans. Desh.

P. testá transversá, eleganter antice lamellosá, striis radiantibus ornatá, postice glabrá, hiante; latere postico brevissimo; cardine bidentato, dentibus sublamellosis, obliquissimis.

Desh. Mém. de la Soc, d'hist. nat. de Paris. tom. 1. pag. 255. pl. 15. fig. a, b. c.

Idem. Encycl. meth. vers. t 3. p. 748. nº 5.

Habite... Fossile à Valmondois, dans les pierres. Coquille étroite, cylindracée, assez semblable à la P. pholodiforme, mais parfaitement distincte par la charnière.

# † 15. Pétricole coralliophage. Petricola coralliophage. Desh.

P. testA ovato-transversa, inequilatera, lævigata; umbonibus minimis; cardine bidentato, altero unidentato.

Desh. Desc. des foss, des env. de Paris, t. 1, pag. 68, pl. 10.

Idem. Encycl. méth. vers. t. 3. pag. 748. nº 6.

Habite... Possile à Parnes et à Chaumont, dans les madrépores. Elle est petite, ovale, mince, déprimée et à peine de la grandeur de l'ongle. Elle est très rare.

<sup>(1)</sup> Espèces très semblables à la Sazicava rugosa, dont elle a la forme, la couleur et l'irrégularité. S'il existe entre ces deux coquilles des caractères spécifiques, il n'y en a point de génériques, et nous croyons que la Petricola linguatula doit se ranger parmi les saxicaves.

# VÉMÉRUPE. (Venerapis.)

Coquille transverse, inéquilatérale, à côté postérieur fort court, l'antérieur un peu bâillant.

Charnière ayant deux dents sur la valve droite, trois sur la valve gauche, quelquefois trois sur chaque valve: ces dents étant petites, rapprochées, parallèles et peu ou point divergentes. Ligament extérieur.

Testa transversa, inæquilateralis; latere postico brevissimo, antico subhiante. Cardo dentibus duobus in valvá dextrá, tribus in sinistrá, interdùm tribus in utráque: omnibus parvis, approximatis, parallelis, vix divaricatis. Ligamentum externum.

OBSERVATIONS. Les vénérupes ou vénus de roches, semblent effectivement avoir une charnière analogue à celle des vénus, et cependant leurs dents cardinales, un peu différemment disposées, suffisent pour faire reconnaître leur genre. Ce sont des coquilles lithophages ou perforantes, très inéquilatérales, et qui ne sont distinguées de nos pétricoles que parce qu'elles ont trois dents cardinales, au moins sur une valve.

[La plupart des vénérupes diffèrent à peine des pétricoles: elles offrent le plus souvent trois dents cardinales sur une valve, deux et rarement trois sur l'autre. Lorsque dans quelques individus l'une de ces dents est avortée, ce qui se voit assez souvent, la même espèce pourrait être comprise à la fois dans les deux genres. Les animaux des vénrupes perforantes se distinguent à peine de ceux des pétricoles; le manteau est seulement un peu plus fendu et le pied est un peu plus grand. Dans les vénus ces parties sont différentes; et cela prouve qu'il était nécessaire de maintenir assez éloignés deux genres que Cuvier et M. de Blainville ont cru nécessaire de réunir ou de rapprocher. Nous ne prétendons pas contester cependant l'analogie

qui su montre d'une manière évidente entre certaines vénéropes et les vénus. Nous pensons que les vénéropes seules doivent être retirées du genre et placés parmi les véus, parce que les animaux sont en effet semblables;
seulement les uns s'enfonceut dans la vase durcie, tandis
que les autres vivent dans le sable. Et quand même ils
jouiraient de la faculté de perforer la pierre, ce ne serait
pas une raison suffiante pour les rejeter des vénus, puique nous avons vu que dans un grand nombre de genres
appartenant à des familles très éloiguées, il existait des
espèces perforantes; aussi nous concevons très bien qu'il
y ait des vénus perforantes, mais cela ne nous empéche
pas d'admettre us genre vénérupe dont les caractères nous
parsignets utsfifaants.]

#### ESPÈCES.

- 1. Vénérupe perforante. Venerupis perforans. Lamk.
  - V. wetd ovato-rhombed, transversim striatd latere antico productiore, lamelloso, subtruncato.
  - Venus perforans. Montag. Test, brit. p. 127. t. 3. f. 6.
  - Mat. Act. Soc. linn. 8. p. 89.
  - " Dilw. Cat. t. 1, p. 206, nº 1 to.
  - \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1110. no 1. (b) Eadem minor et angustior; lamellis substriatis.
  - Habite sur les côtes d'Angleterre, dans les pierres. Mon cabinet. Communiquée par M. Leach. Largeur, 38 millim. La variété b. se trouve sur les côtes de France. M. Fleurian de Belle-Vie.
- 2. Vénérupe noyau. Venerupis nucleus. Lamk.
  - V. testd ovatd, extremitatibus obtusd, ad umbones lævigatá; striis transversis; latere antico lamelloso.
  - Mon cabinet.
  - Hahite dans les pierres, oux environs de la Rochelle. M. Fleurian de Belle - Vue. Trois dents sur une value et deux sur l'aotre. Lergeur, 12 millimètres.

## 3. Vénérape lamelleuse. Venerapis irus. Lamk.

V. testa ovali, antice longiore, latiore, subangulato, lamellis transversis cincia; interstitiis longitudinaliter striatis.

Donax irus. Lin. Syst., nat. p. 1128. Gmel. nº 11.

Schroter. Einl. t. 3. p. 100. Gualt. Test. t. 95. fig. A.

Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 268-270.

- \* Dacosta. Brit. Conch. p. 204. tab. 15. f. 6. \* Venus lithophaga. Olivi. Adri. p. 108.
- " Donov. t. 1. tab. 29, f. 2.
- \* Dorset, Cat. p. 34. tab. 12. f. 6.
- Brookes. Introd. of Conch. tab. 2. f. 22.
- \* Dilw. Cat. t. i. p. 156. nº 21. Poli. Test. 2. t. 19. f. 25. 26. Encyd. pl. 262. f. 4
- Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 35. nº 54.
- \* Desh. Encycl. meth. t. 3. p. 1110. nº 2.
- (b) Eadem minor, fucis adheerens.
- Habite la Méditerranée et s'enfonce dans les pierres. Mon ca-

## 4. Vénérupe étrangère. Venerupis exotica. Lamk.

V. testd ovali-obloned, extremitatibus obtued, lamellis transversis cinctel; interstitiis transversim striatis, localiter subdecussatis. Mus. no.

Habite ... Elle est du voyage de Péron. Largeur, 17 mill.

<sup>(1)</sup> Nous devons faire observer, pour éviter des erreurs aux personnes qui étudient le Traité de malacologie, que M. de Blainville a donné sous le nom de Vénérupe lamelleuse, une coquille qui n'est pas la même que celle-ci, elle nous paraît une variété de la Vénus decussata, et cependant M. de Blainville lui donne en synonymie la fig. 4 de la pl. 262 de l'Encyclopedie; figure qu'il cite sans doute de mémoire; puisqu'elle n'a aucune ressemblance avec l'espèce qu'il représente sous le même nom (Malac., pl. 76. f. 1.) Il suffit de comparer les deux figures pour se convaincre que notre observation est juste.

### 5. Vénérupe distante. Venerupis distans. Lamk.

- V. testé oveto-rhombes, albá, fulvo-maculaté; striis longitudinalibus tenuibus; lamellis transversis, raris, distantibus.
- Mus. no.

  Habite les mers australes, aux îles St.-Pierre et St.-François.

  Péron, Cette espèce et les précédentes ont des rapports avec

  l'irus.

#### 6. Vénérupe crénelée. Venerupis crenata.

- V. testa ovata, longitudinaliter transversimque sulcata, intus violacea; sulcis superioribus lamellosis, crenatis. Mus. nº.
  - Habite les mers de la Nouvelle Hollande. Voyage de Péron. Largeur. 40 millimètres.

#### 2. Vénérupe carditoïde. Venerupis carditoides.

- V. testé ovato-oblongé, extremitatibus obtusé, albé, lamellis transversis cineté; interstitiis longitudinaliter costatis. Mon cabinet.
- Habite les mers de la Nouvelle Hollande. Péron. Largeur , 32 millimètres.

# † 8. Vénérupe de Lajonkaire. Venerupis Lajonkairii. Payr.

- V. test orbiculari, 'subaquilatera', gibba, alba transversim sulcata', longitudinaliter striata'; umbonibus tumidis natibus approximatis uncinatis; ano subcordato.
- Payr. Cat. Desc. et méth. des annelides et des moll, de l'île de Corse. p. 36, n° 55, pl. 10, f. 11, 12.
- Habite la Méditerranée ( Corse, Sicile ). Globulense , striée , blanche.

## † 9. Vénérupe globuleuse. Venerupis globosa. Desh.

P. testá ovato-globosá, obliquá, subcordatá, tenuè striatá.
 pellucidá, posticé hiante; cardine tridentato, altero bidentato.

Desh. Mém. de la Soc. d'hist. nat, de Paris. tom. 1. p. 256. nº 1. pl. 15. fig. 13. 14.

Id. Descr. des Coq. foss. des env. de Paris. tom. 1. pag. 69.

pl. 10. fig. 3. 4. 5.

Idem. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. pag. 1111. nº 3.

Idem. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. pag. 1111. nº 3.

Habite... Fossile de Valmondois, dans les pierres tendres.
Coq. globuleuse, mince, très fragile, finement striée. Elle
est de la grosseur d'un noyau de cerise.

## 10. Venérupe striatule. Venerupis striatula. Desh.

V. testá ovato-transversá, incequilaterá, globulosá, tenuissimo et irregularitar striatá; striis obsoletis; cardine tridentato, altero bidentato; umbonibus mininis.

Desh. Descript. des Coq. foss. des environs de Paris. tom. 1. pag. 70. pl. 10. fig. 6. 7.

Idem. Encycl. méth. d'hist. nat. vers. pag. 1111. nº 4. Habite.... Fossile de Senlis. Coquille plus grande que la précédente, mince, tragile, couverte de stries inégales et

#### LES NYMPHACÉES.

obsolètes.

Deux dents cardinales au plus sur la même valve. Coquille souvent un peu bâillante aux extrémités latérales. Ligament extérieur; nymphes, en général, saillantes au dehors.

Sous la coupe des nymphacées, je rassemble différents coquillages qui furent en quelque sorte vacillants, pour les naturalistes, entre les solens et les tellines, dont effectivement plusieurs d'entre eux furent rapportés, les uns aux solens, et les autres au genre des tellines, et cepeudant dont aucun n'appartient réellement ni au premier, ni au second de ces geures (1).

agrirled by Cinc

<sup>(1)</sup> Cette famille des nymphacées est assez naturelle, et les genres qu'elle renferme sont placés dans des rapports

Les nymphacées avoisinent plus les conques par leurs rapports que les solénacées. L'animal de ces coquillages a le pied petit, souvent comprimé, et non conformé ni disposé comme dans les solénacées et les myaires. Si la coquille est bâillante aux extrémités latérales, c'est en général de peu de chose. Les dents cardinales sont rarement divergentes, et on n'en voit jamais trois sur la même valve. Ces coquillages sont littoraux.

Toutes les nymphacées s'avoisinent par leurs rapports, et les différents genres établis parmi elles ne paraissent, dans leurs caractères distinctifs, que les résultats de changements successifs et presque insensibles survenus parmi ces coquillages. Je les partage en deux coupes, de la manière suivante:

(1) Nymphacées solénaires.

Sanguinolaire.
Psammobie.
Psammotée.

(2) Nymphacées tellinaires.

assez convenables. Nous ferons remarquer que plusieurs genres ont besoin d'être réformés, et d'autres entièrement supprimés, parce qu'ils sont mieux connus que du temps de Lamarck. C'est ainsi que les psammotées peuvent être réunies aux psammobies, les tellinides aux tellines, les capses aux donaces. C'est ainsi que les crassines, en réalité plus voisines des vénus que des tellines, doivent passer dans la famille des conques. En admettant ces changements, nous proposerions de former deux familles à la place de celle-ci: dans la première nous mettrions les geures sanguinolaire, psammobie (psammotée), telline (tellinide), et donace (capse). Dans la seconde nous placerious les corbeilles, les lucines et les ongulines.

(a) Des dents latérales : une ou deux.

Telline. Tellinide. Corbeille. Lucine.

Donace.

(b) Point de dents latérales.

Capse. Crassine.

#### SANGUINOLAIRE. (Sanguinolaria.)

Coquille transverse, subelliptique, un peu bâillante aux extrémités latérales; à bord supérieur arqué, non parallèle à l'inférieur; charnière offrant sur chaque valve deux dents rapprochées.

Testa transversa, subelliptica, ad latera paulisper hians; margine supero arcuato, inferiori non parallelo. Cardo dentibus duobus approximatis in utraque valva,

Ossavatnors. Quoique les ecquilles dont il s'agis lei paraissent tenir de très près aux solens, dont même on se les apoint distinguées, elles n'en ont plus la forme génére et commencent à s'en éloigner. Elles n'offrent plus effectivement cette forme transversalement longée, ayant le bord supérieur parallèle à l'inférieur, comme dans la plupart des solens. Elles ne sont plus que médiocrement băillantes aux extrémités latérales, et il est probable que l'animal de ces coquilles n'a plus ce piet cytindrique tout-à-fait postérieur des solens; que les deux lobes de son manteau ne sont plus qu'en partie fermés ou réunis par devant, peut-être même ne le sont point du tout.

[Le genre sanguinolaire a été créé par Bruguière sous le nom de capse, dans les planches de l'Encyclopédic. Lamarck ayant réuni ces capses de Bruguière à ses sanguinolaires, supprima par le fait le genre capse; mais plus tard il reprit cette dénomination pour l'appliquer à un genre que Bruguière confondait avec les données.

Des quatre espèces introduites dans ce genre par Lamarck, une seulement, selon nous, doit y rester, c'est la dernière, les trois autres sout des psammobies.

M. Sowerby a bien senti aussi que ce genre avait besoin d'être réformé : il a couservé comme type des sanguinolaires, le Solen sanguinolentus de Linné, auquel il a joint ceux des solens dont M. de Blainville avait fait ses solétellines, tandis qu'il met au nombre des psammobies les deux espèces qui selon nous sont les vraies sanguinolaires. Nous n'admettons pas l'opinion de M. Sowerby, non-seulement parce qu'elle est postérieure à la nôtre; mais encore parce que nous croyons que les sanguinolaires de cet auteur ont tous les caractères des psammobies; ce qui n'est pas pour l'espèce que nous conservons dans le genre qui nous occupe. Cette espèce, en effet, n'est point comprimée et tellinoïde; elle est épaisse, régulière, assez bien close; des nymplies très longues et fort épaisses donnent insertion à un ligament extérieur très bombé et très épais. Les dents cardinales au nombre de deux sur chaque valve sont inégales, les plus grosses sont bifides et cordiformes; les impressions musculaires sont presque égales, arrondies, et l'impression palléale forme. du côté postérieur, une sinuosité étroite et peu profonde.

## ESPÉCES.

 Sanguinolaire soleil-couchant. Sanguinolaria occidens. Lamk.

> S. testá subelliptică , transversim striată , albo rubolloque radiati et maculetă ; promphia prominentibus. Sol occidens. Chemn. Conch. 6. p. 74. t. 7. f. 61. Solen occidens. Gmel. p. 21.

Encycl. pl. 226. f. 2. a. b.

\* Solen occidens. Dilw. Cat. t. r. p. 68. no 26.

\* Sanguinolaria occidens. Blainv. Malac. pl., 78. f. 4.

Habite.... Mus. n°. Mon cabinet. Grande et belle coquille très rare. Elle est un peu renflée ou ventrue, à crochets légèrement protubérants. Elle a près d'un décimètre de largeur.

# 2. Sanguinolaire rosée. Sanguinolaria rosea. Lamk.

S. testá semi-orbiculatá, leviter convexá, albá; natibus roseis; striis transversis, arcuatis.

List. Conch. t. 397. f. 236.

Knorr. Vergn. 4. t. 3. f. 4.

Chemn. Conch. 6. t. 7. f. 56.

Solen sanguinolentus. Gmel. p. 3227.

\* Schroter. Einl. t. 2. p. 636. n. 5.

\* Encycl. pl. 227, f. 1.

\* Tellina rosea. Gmel. p. 3238. nº 58.

- \* Sanguinolaria rosea. Sow. Genera of Shells. nº 25. f. 1. 2.
- \* Solen sanguinolentus. Dilw. Cat. t. 1. p. 67. nº 25.
- \* Brookes, Introd. t. 2. f. 14.
- \* Psammobia rosea. Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 832.

Habite à la Jamaïque. Mus. nº. Mon cabinet. Elle est bien connue.

# Sanguinolaire livide. Sanguinolaria livida. Lamk. (1).

S. testá semi-orbiculatá, tenui, violacescente, lœvigatá; latere postico subirradiato.

Mus. no.

Habite à la Nouvelle Hollande, baie des Chiens marins. Péron: Largeur, 55 millimètres Elle a trois rayons blanchâtres sur le côté postérieur.

<sup>(1)</sup> Cette coquille est la même que la Psammobia flavicans, n. 8. Nous renvoyons à la note qui concerne cette espèce.

## 4. Sanguinolaire ridée. Sanguinolaria rugosa. Lamk.

- S. testd ovatd, ventricosd , longitudinaliter rugosd , posterius,
  - violaced; ny mphis violaceo-nigris; ano nullo.

    \* Venus deflorata. Lin. Syst. nat. 12. p. 1133. nº 132:
  - Id. Lin. Gmel. p. 3274, n° 24. " Id. Schroter. Einl. t. 3. p. 131. n° 21.
  - Lister. Conch: t. 425. f. 272. 273.
  - \* Knorr. Vergn. t. 2. tab. 20. f. 5. t. 5. tab. 2. f. 2.
  - Chemn. Conch. t. 6. tab. 9. f. 79 à 83. \* Rumph. Mus. amb. tab. 45. f. C.
  - \* Gualt. Index. Test, tab. 45. f. B. C.
  - \* Fav. Conch. t. 49. f. P.
- \* Encycl. meth. pl. 231. f. 3. 4.
- \* Brooks. Introd. p. 66. tab. 3. f. 28.
- Venus deflorata. Dilw. Cat. t. 1. p. 186. nº 65.
- \* Eadem species Venus versicolor. Gmel. p. 3281. nº 63.

  \* Id. Venus purpurata. Gmel. p. 3289. nº 100.
- \* Sanguinolaria rugosa. Desh. Encycl. méth. t. 3. p. 925. p. 1.
- \* Psammobia rugosa. Sow. Gen. of Shells. no 35. f. 1.
  (b) Var. testd extus rosed, non radiatd.

Habite les mers de l'Inde et celles de l'Amérique. Mus. n°.

Mon cabinet. La coquille b. semble devoir être distinguée
comme espèce.

#### PSAMMORIE. (Peammobia.)

Coquille transverse, elliptique ou ovale-oblongue, planiuscule, un peu bâillante de chaque côté, à crochete saillants. Charnière ayant deur dents sur la valve gauche, et une seule dent intente sur la valve opposée.

Te: ta transversa, elliptica ant ovato-oblonga, planiuscula, utroque latere paulisper hians; natibus prominulis. Cardo dentibus duobus in valvá sinistrá; dente unico inserto in oppositá.

OBERNATIONS. Comme les sanguinolaires, les psammobies semblent tenir aux solens parce qu'elles sont un peu băillantes par les côtés, et plusieurs y on té défectivement réunies. Néanmoins elles en différent par leur forme qui se rapproche plus de celle des tellines. Outre qu'elles sont băillantes par les côtés, elles n'ont point le pli irrégulier du côté antérieur des tellines, quoiqu'elles aient souvent, sur ce côté, un angle ou un pli qui est symétrique sur les deux valves. Cet coquilles sont assez jolies, souvent ornées de couleurs vives, et leurs espèces sont assez pombreuses (1).



# 1. Psammobie vergetée. Psammobia virgata. Lamk. (2).

P. testd ovald, antice subangulate, albidd, radiis roseis pictd; rugis transversis crassiusculis.



<sup>(1)</sup> Genre utile à conserver: voisin des tellines par ses rapports, il en diffère plus par la coquille qui n° pas le pli postérieur irrégulier, que par l'animal, du moins, si l'on s'en rapporte utiquement à celui figuré par Poli; car l'espèce que nous a fait connaître MM. Quoy et Gaymard dans le Voyage de l'Astrolabe présenterait des caractères particuliers que n'ont pas offert jusqu's présent le tellices. Cet animal a les lobes du manteau très épais, dentelés et débordant au-dessus de la coquille qui devient ainsi demi-intérieure. Il existe, comme dans l'espèce de la Mediterranée, deux longs siphons postérieurs, grêce isolés et inégaux.

<sup>(2)</sup> Nous avons peine à comprendre comment Lamarck a été entraîné à la confusion qui existe parmi le: psammobies et les psammotées : il est probable que s'il avait examiné avec toute l'attention convenable, un grand nombre

An tellina angulata? Born. Mus. p. 30. 1. 2. f. 5. Encycl. pl. 227. f. 5.

\* Blainy. Malac. pl; 78. f. 1.

(b) Eadem? transversè longior; rugis tenuioribus. Mos. n°. Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Il semble que le Solen striatus de Gmelin ait des rapports avec cette espèce; mais on ne lui attribue qu'ane dent cardinale.

### 2. Psammobie boréale. Psammobia feroensis. Lamk.

- P. testá oblongo-ovatí, subtiliter transversim striatá, albá, radiis roseis pictá; areá anguli antici decussatim striatí.
- Tellina feroensis. Gmel. p. 3235.
- \* Lister. Conch. t. 394. f. 241. \* Tellina Borni . Gmel. p. 3231.
- \* Tellina radiata. Dacosta, Brit, Conch. tab. 14. f. 1.
- Tellina incarnata. Pennant, Zool. brit. pl. 47. f. 31.

  \* Tellina angulata, Born. Mus. p. 30. t. a. f. 5.
- \* Fossile, Tellina feroensis. Brocchi. Conch. Subap. t. 2.
- p. 512. nº 6.

  \* Eadem junior. Tellina muricata. Brocchi. Loc. cit. nº 4.
  pl. 12. f. 2.

d'individus de plusieurs espèces, il aurait supprimé l'un des deux genres, et il est à présumer aussi qu'il aurait réduit le nombre des espèces et aurait été moins embarrassé pour leur rapporter leur avnonymie. C'est ainsi que nous ne devipons pas le motif qui a déterminé la séparation de la psammobie vergetée, de la psammobie vespertinale et de la psammobie fleurie. Nous ne voyons la que les variétés d'une même espèce, et nous pouvons l'affirmer d'autant mieux que nous avons sous les yeux des individus des localités citées par Lamarck. Si l'on veut comparer dans la synonymie de la Psammobia virgata, la figure de Born et celle de l'Encyclopédie, on reconnaîtra qu'elles n'appartiennent pas à la même espèce; la première représente une variété de la Psammobia feroensis, tandis que la seconde se rapporte évidemment au Solen vespertinus de Linné, c'est-à-dire, au type duquel nous réunissons les trois espèces ci-dessus mentionnées.

Mahite les mers du Nord. Mon cabinet. Communiquée par M. Leach. Ce n'est presque qu'une variété de la précédente. Cependant ses stries sont plus fines sur les deux facctites de son coté antérieur; elle est treillissée près des crochets.

## Psammobie vespertinale. Psammobia verspertina. Lamk. (1).

P. testa' ovali-oblongd, albidd; natibus fulvo-violaceis; radiis violaceo-rubellis; rugis transversis, anticè eminentioribus.

Solen vespertinus. Gmel. p. 3228.

- \* Tellina albida. Dilw. Cat. t. 1. p. 78. no 16.
- \* Psammobia vespertina, Torton. Conch. t. 6. f. 10.
- \* Donovan. t. 2. tab. 41.
- \* Dorset, Cat. p. 29. t. 5. f. 1.
- \* Payr. Cat. p. 37. nº 56. \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 851. nº 1.
- \*\* Psammocole vespertinale. Blainv. Malac. p. 77. f. 4. Chemn. Conch. 6. t. 7. f. 59. 60.
- (b) Eadem magis violacea; radiis intensioribus. Mus. n. . Born. Mus. tab. 2. f. 6. 7.

Habite la Méditerrance, l'Océan atlantique. Mon cabinet. La variété b. tout-à-fait violette à l'intérieur, se trouve dans les lagunes de Venise, près de Chioggia, Mon cabinet.

<sup>(</sup>i) Il est bien à présumer que sous les noms de Tellina alba Tellina Gori et Solan vespertinu. L'unc et Gmelin ont compris deux capèces seulement dont ils n'ont pas bien su distinguer les variétés : il était d'ailleurs difficile d'éviter ces erreurs, puisqu'il se pouvaient citer que des figures médiocres ou mauvaises. Quoique M. Dilwyn dans son excellent Catalogue ait cherché à mêtre de l'harmonie dans la synonymie de cette espèce, nous ne pensons pas qu'elle doive être adoptée dans son entier, parce qu'elle comprend plusieurs figures qu'il est impossible d'applique reactement.

#### 4. Psammobie fleurie. Psammobia florida, Lamk.

P. test l'ovali-oblongé, lutescente; radiis rubris, albo maculatis.

Mon cabinet. Tellina. Poli. Test, 1. tab. 15. f. 19.21. 23.

\* Payr. Cat. p. 37. nº 57.

Habite dans les lagunes de Venise, près de Chioggia, et dans le golfe de Tarente.

## 5. Psammobie maculée. Psammobia maculosa, Lamk. (1).

P. testa ovali, rubella; radiis spadicels interruptis; maculis albis variis; rugis transversis striisque obliquis decussantibus.

An Encycl.? pl. 228. f. 2.
(b) Endem major, testd vix radiatd. Mon cabinet.

Habite les mers de l'Inde. Mus. n°. Belle espèce remarquable par des stries fines, très obliques, qui traversent les rides transverses. Ces rides, sur le côté antérieur, sont relevées presque en lambs.

## Psummobie bleuâtre. Psammobia cærulescens. Lamk. (2)

P. testá ovali-oblongá; antise angulatá, subviolaceá; rugis transversis, tenuibus, furcatis, anastomosantibus; lineolis verticalibus minimis.

<sup>(1)</sup> M. Dilwya rapporte la figure citée de l'Encyclopédie à la Tellina albida, Psammobia vespertina, Lamk., quoiqu'elle constitue une espèce bien distincte, ce que Lamarch a très bien senti.

<sup>(</sup>a) Il est presque impossible de rapporter d'une manière exacte la Tellina Gari de Liuné à une espèce bien déterminée. Cette dénomination de Tellina Gari, est empruntée à Rumphius qui l'avait appliquée à une coquille figurée, tab. 45, fig. D, dans son Muséum d'Anabionie. Lorsque Linné inscrivit cette coquille dans la disième édition du Systema nature, il ajout à la figure de Rumphius, celle de Systema nature, il ajout à la figure de Rumphius.

An Tellina Gari? Lin. Gmel. p. 3229, Chemn. Conch. 6. p. 100. t. 10. f. 92. 93. \* Sow. Genera of Shells. n° 35. f. 3.

(b) Eadem multiradiata. Mus. no.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Sa couleur est d'un violet rougeatre ou gris de lin. Son pli antérieur est régulier, et ne ressemble point à celui des tellines.

la pl. 25, fig. 1 de d'Argenville. Cette figure de d'Argenville représente une autre espèce que celle de Rumphius, de sorte que des l'origine il yeut de l'incertitude pour bien déterminer cette espèce. La figure de d'Argenville se rapporte assez bien à la psammobie vespertinale, tandis que celle de Rumphius a plus d'analogie avec la psammotée violette (V. la note relative à cette espèce). Six ans après Linné dans le Muséum de la princesse Ulrique donna ladescription de la Tellina Gari. Cette description n'a presque point de rapports avec les figures citées; et les quatre variétés placées à la fin appartiennent à d'autres espèces que celle décrite. La même confusion resta dans la douzième édition de Linné. Chemnitz s'en aperçut, et confiant dans la description, il rejeta la synonymie; il fit représenter (pl. 10, fig. 92, 93) les deux coquilles dont les caractères s'accordent le mieux avec la description de Linné. Ces deux coquilles appartiennent à deux espèces bien distinctes. Les auteurs qui vinrent après Chemnitz, jetèrent de nouveau la confusion dans cette espèce. Schroter ordinairement si exact, aux figures de Chemnitz et de Knorr, continue d'ajouter celle de d'Argenville et en donne une (pl. 7, fig. 9), qui est encore différente des précédentes. Gmelin a conservé toutes ces erreurs de synonymie, et n'a même pas rejeté la figure si douteuse de Rumphius. M. Dilwyn n'a guère été plus heureux puisqu'il accepte dans l'espèce de Linné. presque toute la synonymie de Gmelin. D'après ce qui précède, il est facile de concevoir pourquoi Lamarck, pour sa psammobie bleuâtre, n'a cité qu'avec doute la Tellina Gari de Linné.

7. Psammobie alongée. Psammobia elongata. Lamk.

P. testé ovato-elongaté, pallidé violaceo-radiaté; natibus fulvis, tumidis. Mon cabinet.

Habite dans la mer Rouge, Largeur, 70 à 80 millimètres.

8. Psammobie jaunâtre. Psammobia flavicans. Lamk. (1).

P. testd elliptico, carneo-flavescente; striis transversis exiguis.

Var. A. Desh, Sanguinolaria livida, Lamk. An. s. vert. 5. p. 511, no 3.
Mus. no.

Habite à la Nouvelle Hollande, port du Rei Georges. Péron. Mon cabinet. Largeur, 60 à 64 millimètres.

9. Psammobie écailleuse. Psammobia squamosa. Lamk.

P. testá ovali-oblongá, violaceá, transversim rugosá, oblique striatá; costis posticis imbricato-squamosis. Mon cabinet.

Habite... Coquilla mince, comme le Solen bullatus de Liané, dont nous faisons un Cardium, qui a aussi son bord postér. créaelé, mais qui est un peu plus perite et plus étroite. Elle est très rare, et nous la croyous des mers des grandes Indes. Largeur, 33 millimètres.

Psammobie blanche. Psammobia alba. Lamk. (2).
 P. testá ovali, albá, subirradiatá, tenui; striis transversis

P. testd ovali, albd, subirradiald, tentu; strus transvers minimis.

(2) Elle est très voisine, par sa forme, de la Psammobia flavicans dont elle n'est peut-être qu'une forte variété.

<sup>(1)</sup> Nous nous sommes assuré par un examen attentif des individus de la collection du Muséum, que la sanguinolaire livide est une variété de cette psammobie; il faut donc supprimer la sanguinolaire, car les caractères de la coquilleue s'accordent point avec ceux du genre dans lequel ellé était placée. On concevra d'après cela que la réforme du genre sanguinolaire telle que nous l'avons proposée était indispensable.

Mus. no.

Habite à la Nouvelle Hollande, port du Roi Georges. Voyage de Péron. Largeur, 30 millimètres.

# 11. Psammobie de Cayenne. Psammobia Cayennensis. Lamk.

P. testá ovali, albá, postice rotundatá; latere antico angustiore, subrostrato.

Solen constrictus. Brug. Cat. Mcm. de la Soc. d'hist. nat. p. 126. nº 3.

Habite à Cayenne. Mon cabinet. Commoniquée par M. Le Blond. Voyez Encycl. pl. 227. f. 1. Elle lui ressemble un peu.

# 12. Psammobie lisse. Psammobia lævigata. Lamk. (1).

P. testá ovatá, lœvi, postice latiore rotundatá, antice angustiore; natibus pallidé roseis.

Mus. no.

Habite... Elle est blanche, avec une légère teinte rose vers les crochets Largeur, 44 millimètres.

# 13. Psammobie tellinelle. Psammobia tellinella. Lamk. (2).

P. testá oblongá, subæquilaterá, transversim striatá, albidá; rudüs rubris interruptis.

Habite dans la Mauche, près de Cherbourg. Cabinet de M. Valenciennes. Ce n'est point le Tellina donacina. de Liuné. Point de dents latérales.

# 14. Psammobie gentille. Psammobia pulchella. Lamk.

P. testá ovali-oblongá, tenui, rubro-violacescente, elegantissime striatá; striis lateris anticis cam alüs discordantibus.

<sup>(1)</sup> La coquille qui porte ce nom dans la collection du Muséum est une véritable telline très, voisine, pour la forme et la taille, de la telline nymphale, n°50.

<sup>(2)</sup> Par suite d'une erreur de copiste, c'est cette espèce que nous avons décrite dans l'Encyclopédie (t. 3. p. 851, n° 2) sous le nom de Psammobia florida.

Mus. no.

Habite... Du voyage de Peron. Largeur, 22 millimètres. Un angle, en ligne oblique, sépare les stries transverses de celles du côté antérieur.

# 15. (\*) Psammobie orangée. Psammobia aurantia. Lamk.

P. testá ovato-oblongá, parvulá, tenui, pellucidá, supernè hiante.

Mus. no.

Habite à l'île de France. M. Mathieu. Petite coquille d'un jaune orangé, dont les valves réunies sont bàillantes au bord supérieur. Largeur, 13 à 14 millimètres.

# 16. Psammobie fragile. Psammobia fragilis. Lamk.

P. testá ovali-oblongá, purpureo-violascente, tenuissimá, fragilissima; striis transversis exiguis lineolisque verticalibus minimis interruptis.

Habite la Méditerranée ? Cabinet de M. Valenciennes. Coquille très mince, transparente. Largeur, environ 30

millimètres.

# 17. Psammobie livide. Psammobia livida. Lamk.

P. testá oblongá, antice angulatá, carneo-lividá, transverse striata; lineolis longitudinalibus, exiguis, interruptis; vulva angustil inœquali.

Mus. nº.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à la baie des Chiens marins. Elle est luisante, et à son corselet, l'une de ses valves est plus sillounée que l'autre. Largeur, 30 millimètres.

#### Psammobia Galatœa. Galatée. Psammobie 18. Lamk. (1).

P. testá elliptica, depressa, lacteá, striis minimis reticulatá; aliis transversis, aliis longitudinaliter perobliquis. Mus. no.

<sup>(1)</sup> Les espèces de ce genre auxquelles nous n'avons point ajouté de synonymie, ou sur lesquelles nous n'a-

Habite... les mers australes? Coquille toute blanche, tant à l'intérieur qu'au debors. Son côté antérieur obliquement tronqué, n'a point de rétieulation. Largeur, 36 millimet.

[(\*)Petite coquille fort intéressante et qui doit faire partie d'un genre établi par M. Turton, sous le nom de G.LLOSMA, dans le Zoological Journal (n° 7, octobre 1935, p. 361). Ce petit genre est fort remarquable par deux caractères principaux : la charnière est sans dents et le ligament est intérieur; le bord inférieur de la coquille est coupé de telle sorte qu'il offre un grand bâillement ovalaire alongé, par lequel on voit l'intérieur des valves : voici les caractères de ce genre.

#### Genre GALEOMMA, Turton.

Animal inconnu.

Coquille transverse, équilatérale, équivalve. Le bord inferieur largement báillant; báillement ovale, oblong. Charnière sans dents, calleuse, syant sous le crochet une petite fossette pour un ligament sub-intérieur. Deux impressions musculaires très petites, très écartées. Impression palléale simple.

OSSENATIONS. Il est assez difficile d'établis convenablement les rapports naturels de ce genre avec ceux déjà connus. Le bàillement des valves et la position de ce bàillement, l'écartement des impressions musculaires, la forme de l'impression palléale, sa largeur relative et les ridés dont elle est chargée, tout annonce que les coquilles de ce genre appartiennent à un animal qui ne peut y être entièrement contenu. La charaière est calleuse, les crochets petits, à peine saillants, et le ligament très court est placé dans une petite fossette sub-intérieure, il existe un genre qui offre la plupart des cancières que nous venons de

vons pas fait d'observations, sont bien distinctes, doivent être conservées dans les Catalogues, mais ne paraissent pas avoir été figurées.

mentionner, c'est celui des glycimères, et nous croyons que ce sera dans son rolisinge que devra se placer celuici. Les glycimères, comme on le sait, sont bàillants; leur charnière est calleuse, les impressions musculaires sont écartées, et l'impression palleale est simple quoique l'animal soit terminé par deux siphons réunis en un masse cylindrique très épaises. Les différences qui existent entre les deux genres, c'est que dans l'un, les glycimères, la coquille est couverte d'un épiderme épais et débordant; ce qui n'a pas lieu dans les galéonma, et que le ligment est extérieur au lieu d'être sub-intérieur : ces différences sont, à ce qu'il nous semble, d'une moindre importance que les ressemblances que nous venons de faire remarquer. On ne connaît encore dans ce gefre que les deux espèces suivantes.

#### 1. Galeomma de Turton. Galeomma Turtoni. Sow.

G. testá ovato-oblongá, transversá, albá, tenuissimè et longitudinaliter striatá; cardine incrassato; impressione pallié rugoso, simplici.

Sow. Zool. Journal. nº 7. p. 361. pl. 13. f. 1.

Id. Gen. of Shells. f. 1. 2. 3.

Habite l'Océan britannique. Petite coquille, blanche, mince, couverte de stries longitudinales ondulcuses. Elle est presque équilatérale. Sa largeur est de 10 à 12 millimètres.

#### 2. Galeomma orangé. Galeomma aurantia Desh.

G. testá ovato-oblongá, parvulá, tenui, pellucidá, aurantiá, subæquilaterá, lævigatá; cardine calloso; impressione pallii simplici.

Psammobia aurantia. Lamk. An. sans vert. t. 5. p. 515.

Galeomma maritiana. Sow. Gen. of, Shells. f. 2. 5. ]

#### PSAMMOTÉE. (Psammotres.)

Coquille transverse, ovale ou ovale-oblongue, un peu bâillante sur les côtés; une scule dent cardinale sur chaque valve, quelquefois sur une seule valve. Testa transversa, ovata vel ovato-oblonga, ud latera paulisper hians. Dens cardinalis unicus in utráque valvá, interdum in valvá unicá.

OBSENATIONS. Les paammolées ne sont que des spanmobies dégénérées : elles n'en ont plus les trois dents cardinales [deux sur une valve et une seule sur l'autre]; car la valve gauche qui devrait offrir deux dents, n'en présente plus qu'une; quelquefois l'une des valves est sans dents, et l'autre valve en montre deux. Ces coquilles ne sont point des solons, n'en ont point la véritable forme, et out les crochets protubérauts. Leur ligament est extérieur, s'attache sur des nymphes un peu saillantes, et leur côté antérieur n'offre point le pli irrégulier des tellines. (1)

#### ESPECES.

1. Psammotée violette. Psammotœa violacea. Lamk. (1).

P. testá ovato-oblongá, subventricosá, albido-radiatá; strus transversis.

" Blainv. Malac. pl. 78. f. 2.

Mus, no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Voyage de Péron. Largeur, environ 50 millimètres.

<sup>(1)</sup> Ce gente, comme nous l'avons vu, ne peut-être conservé. Comme Lamarck lui-même le dit ici, les pasmmotées ne sont que des pasmmobies dégénérées; ce sont donc des pasmmobies, car l'altération des caractères ne poste que sur coux d'une moinder importance.

<sup>(2)</sup> Cette coquille est, selon nous, une véritable sanguinolaire: en admettant les réformes que nous avons proposées pour ce genre, elle a tous les caractères de la sanguinolaire ridée, et elle ressemble beaucoup aux individus artificiellement polis de cette deraière. Cette coquille, comme la sanguinolaire ridée, est très variable dans ses couleurs; tanté elle est d'un violet foncé, tantôt de la

2. Psammotée zonale. Psammotœa zonalis. Lamk.

P. testá ovato-oblongá, planiusculá, albido-lutescente; zonis lividis transversis.

Mon cabinet.

Habite... Elle est striée transversalement, et offre des linéoles verticales, blanches, interrompues, très fines. Largeor, 42 millimètres.

3. Psammotée solénoïde. Psammotœa solenoides. (1).

Lamk.

P. test oblongo-elliptied, lærigat (; natibus subprominules; cardinibus medüs, unidentatis.

Mon cabinet.

Habite... Fossile de Grignon.

4. Psammotée transparente. Psammotœa pellucida.

Lamk.

P. tend ovali-oblongd; depressi; pellucidd; latere antici lanceolato, subangulato, plicato. Mon cabinet.

Habite... Deux dents cardinales sur une valve; aucune sur l'autre. Coquille mince, blanchàtre. Largeur, 45 millimètres.

5. Psammotée sérotinale. Psammotæa serotina. Lamk.

P. testé ovali-oblongé, subdepressé, pallidé violaces; no tibus albis: radiis binis albidis, obsoletis.

\* Psammobia violacea. Sow. Genera of Shells, nº 35. f. 2.

même couleur avec quelques rayons d'un violet moisintense; ces rayons deviennent blancs, beaucoup plunombreux, et on arrive par une série de variétés à desidividus blancs rayonnés de violet. De ces individus lamarck a fait sa psammotée sérotisale, qui est pour nous un double emploi de la psammotée violette.

(1) Cette coquille fossile est une variété du Solen effusus de Lamarck, lequel appartient en réalité au genre psammobie. Habite... On la dit des mers de l'Inde. Cabinet de M. Regley. Elle est mince, violacée à l'intérieur. Largeur, 48 millimètres.

Mus. no.

# 6. Psammotéeblanche, Psammotœa candida, Lamk. (1).

P. testd ovali-oblongd, tenui, pelluoidd; latere antico brevissimo, angulato; striis transversis, exilissimis, longitudinalibusque aliquot radiantibus.

An Chemn. Conch. 6, t. 11, f. 992. Tellina hyalina.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l'île aux animaux. Mus. n°.

La dent cardinale de chaque valve est bifide. Largeur, 50 millimètres.

## 7. Psammotée tarentine. Psammotœa tarentina. Lamk.

P. testd orbivulato-ovatd, subdepressd, albitd, decussatd; striis transversis, arcuatis, tenuibus: verticalibus exillusimis; natibus flavis.

Mon cabinet.

Habite la Méditerranée au golfe de Tarente. Coquille à côté postérieur arrondi et plus court. Largeur, 26 millimètres.

# 8. Psammotée donacine. Psammotœa donacina.

P. testd ovatd, subdepressd, albidd; radiis rubris remotis; striis transversis, exiguis, elégantissimis.

Habite ..... l'Océan d'Europe? Mon cabinet. Largeur, 22 millimètres.

<sup>(1)</sup> L'espèce désignée sous ce nom par Lamarck, n'est point une pasammotée ni une pasammotie, mais bien ut telline de la section sans dents latérales. La figure citée de Chemnitz no représente pas l'espèce: nous ne connaissons aucune figure qui puisse s'y rapporter exactement.

#### NYMPHACÉES TELLINAIRES.

Ces nymphacées sont plus nombreuses que celles que j'ai nommées solénaires, peu ou point bàillantes aux extrémités latéralés, et n'offrent aussi presque jamais plus de deux dents cardinales sur la même valve.

Les animaux de ces coquillages ont tous le manteau à deux lobes libres, sauf les plications qu'il forme pour les deux siphons antérieure, soit réunis, soit séparés, qu'on leur connaît. Leur pied, qu'ils font sortir de la coquille, lorsqu'ils veulent se déplacer, est en général aplati en lame plus ou moins large, et néanmoins il est quelquefois étroit, alongé et en cordelette.

Dans les coquilles de cette division, le ligament des valves est extérieur; mais il est quelquefois plus ou moins enfoncé, et il arrive que lorsque les bords de l'écusson se trouvent très rapprochés, il paraît intérieur. Ces coquillages vivent dans le sable, à peu de distance des côtes.

Parmi les genres qui appartiennent à ces nypmhacées, nousallons d'abord exposer ceux qui, outre leurs dents cardinales, quelquefois presque effacées, offrent une ou deux dents latérales; tels que les tellines, tellinides, corbeilles, lucines et donaces. Nous présenterons ensuite les capses et les crassines, qui n'ont point de dents latérales (1).

<sup>(1)</sup> Cette famille des nymphacées tellinaires est peu naturelle et doit être réformée; les tellines en effet, se lient d'une manière presque insensible d'un côté aux psammobies, et d'un autre aux donaces; ces rapports s'établissent non-seulement d'après les caractères des coquilles, mais sur-tout d'après ceux que fournissent les animaux. Dans

### TELLINE. (Tellina.)

Coquille transverse ou orbiculaire, en général aplatie, à côté antérieur anguleux, offrant, sur le bord,

les tellines, les tellinides, les donaces et les capses, on remarque dans la coquille une impression palicale profondément échancrée postérieurement; cette échancrure indique que l'animal à les deux lobes du manteau réunis postérieurement, et prolongés en deux siphons contractiles, fort alonges; dans les autres genres, au contraire, corbeille, lucine, crassine, l'impression palleale est simple, ce qui annonce dans ces animaux une organisation différente. Ce caractère de la forme de l'impression palléale, a plus d'importance sans doute, que celui des dents latérales à la charnière que Lamark a préféré. On voit en effet, les dents latérales des tellines et des donaces, s'amoindrir de plus en plus, et finir par disparaître complétement sans que cependant, dans l'un et l'autre genre, les caractères les plus essentiels aient subi d'altération. Lorsque les dents latérales ont disparu dans les donaces , Lamarck croit nécessaire d'établir le genre capse. Le geure tellinide est établi sur un caractère d'une très faible importance, le pli irrégulier des tellines disparaît non moins insensiblement que les dents latérales, et nous pourrions en trouver la preuve dans nos observations précédentes, qui nous ont appris que Lamarck avait confondu plusieurs tellines avec les psammobies et les psammotées, ce qui n'aurait pas eu lieu si le pli postérieur n'avait été à peine sensible. Ainsi ces deux genres dont la suppression nous paraît nécessaire devraient, du moins dans le cas de leur conservation, avoir d'autres rapports. C'est ainsi que les tellines, les tellinides, les donaces et les capses se suivraient et formeraient un groupe, tandis que les lucines, les corbeilles et les crassines en constitueraient un autre ; un pli flexueux et irrégulier. Une seule ou deux dents cardinales sur la même valve. Deux dents latérales souvent écartées.

Testa transversa vel orbicularis, ut plurimim planulata; latere antico angulato, margine inflexo, aut plicaturá irregulari flexuosá insignito. Dens cardinalis unicus vel dentes cardinales duo in eddem valvá. Dentes laterales duo, sæpe remol.

OBSERVATIONS. Le genre des tellines, établi par Linné. est naturel, et n'avait besoin que d'un peu plus de précision dans ses caractères, afin d'être débarrassé de quelques coquilles qui lui sont étrangères et qui y furent réunies. Les tellines tiennent de très près aux nymphacees solenaires par leurs rapports, et d'un peu plus loin aux solens. Le pli flexueux qu'on remarque sur leur bord supérieur, près de leur côté court, les rend facilement reconnaissables. Presque toutes d'ailleurs ont des dents latérales qui, sur une valve, sont aplatics. On les distingue des conques, non-seulement par leur pli irrégulier, mais parce qu'on ne leur voit pas trois dents cardinales sur la même valve. Ces coquilles sont marines , littorales , point ou peu băil4 lantes sur les côtés, souvent lisses, quelquefois écailleuses. et en général d'un aspect agréable par les couleurs vives qui les ornent.

Dans les tellines, comme dans les donaces et les capses, c'est le côté le plus court de la coquille qui porte le liga-

mais nous pensons que puisqu'îl est nécessaire d'apporter des changements dans la distribution des genres de cette famille, si vaut mieux sur-le-champ adopter les réformes que réclame l'état actuel de l'observation, et nous avons vu précédemment ce qui nons a paru convenable de proposer: ces changements seront justifiés par l'ensemble des observations aur fous les genres de la grande famille des nymplacés de Lamarck.

ment des valves ; ce ligament est uniquement extérieur. Quoique ces coquilles soient équivalves dans leur circonacription, les deux valves du même individu ne se ressemblent pas toujours parfaitement. Quelquefois une valve est plus bombée que l'autre; quelquefois encore les stries d'une valve, ou de l'un de ses côtés, ne sont point semblables à celles de l'autre. Dans quelques espèces, la charnière ressemble à celle des capses : mais le pli du bord l'en distingue (1).

Ce genre-est fort nombreux en espèces, et souvent elles sont assez difficiles à caractériser. Des figures ne suffisent pas toujours; on en a peu de bonnes, et il faudrait des descriptions; mais nous n'en pouvons donner ici.

#### ESPECES.

#### Coquille transversalement oblongue.

- 1. Telline soleil-levant. Tellina radiata. Lin.
  - T. testá oblongá, longitudinaliter subtilissimė striatá, nitidá, albá; radiis rubris.

Tellina radiata. Lin. Syst. nat. p. 1117.

- Gmel. p. 3232. nº 21. \* Sow, Gen, of Shells. n° 31. f. 3.
- \* Lister. Conch. t. 393. f. 240.
- \* D'Argenv. Couch, pl. 22. f. A. \* Favann. Couch, pl. 49. f. A.
- \* Schroter. Einl. in Conch. t, 2. p. 650.

<sup>(1)</sup> Ce que nous avous dit de la famille des nymphacées en guierál, nous laisse peu d'observations à faire sur le genre telline en particulier; il est très naturel et mieux caractéris far le pli irrégulier pontérieur que par la charnière: ce pli fort remarquable est très prononcé dans quelques espèces, il d'iminiue peu à peu et finit par disparaître presque entièrement. Si faible qu'il soit on l'aperçoit toujours assez bien pour ne laisser aucun doute pour la classification des espèces.

Gualt. Test. tab. 89. fig. 1.

- \* Born. Mus. cæs. p. 34. \* Klein, Ost. tab. 11. f. 60.
  - Chemn. Conch. 6. tab. 11. f. 100-102.
  - \* Brooks. Intr. p. 161. t. 2. f. 17.
  - \* Dilw. Cat. t. 1. p. 83. no 26. \* Blainv. Malac. pl. 71. f. 4.
  - \* Desb. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 100. nº 1.
- Encycl. pl. 280, f. 2. collections.
  - Habite l'Océan d'Europe et d'Amérique. Mus. nº. Mon cabinet. Belle et assez grande espèce, commune dans les .
- s. Telline unimaculée, Tellina unimaculata. Lamk. (1).
  - T. testé oblongé, longitudinaliter subtilissime striaté, subpolitd, albd; natibus purpureis; intùs flavescente. Encycl. pl. 289, f. 3.
  - Habite l'Océan d'Amérique. Mus. nº. Mon cabinet. Quoique très voisine de la précédente, elle en est constamment distincte, Dans tons les âges, elle est sans ravons.
- 3. Telline semizonale. Tellina semizonalis. Lamk.
  - T. testd oblongd, angustd, longitudinaliter subtilissime striata. albido-violacescente, subzonata; intis purpured. Mon cabinet.
    - Habito... Cette espèce, moias grande et plus etroite que les précédentes, est pourprée intérieurement, avec deux ravons blanchètres très obliques au côté antérieur.
- 4. Telline maculée. Tellina maculosa. Lamk.
  - T. testá oblongá, antice rostrata, transversim striatá, subscabrd, albidd; maculis litturiformibus spadiceis; pube lamellosá,

<sup>(1)</sup> Nous sommes actuellement convaincu que cette espèce ne doit pas être conservée : c'est une variété blanche de la Tellina radiata; car à l'exception de la couleur, tous les autres caractères plus essentiels que celui-là restent les mêmes dans tous les individus des deux espèces de Lamarck.

List. Conch. t. 399. f. 238.

Chemn. Conch. t. 8. f. 73. Payan. Conch. t. 49. fig. F. 1.

Encycl. pl. 288, f. 7.

\* Tellina interrupta. Dilw. Cat. t. 1. p. 75. nº 6. \* Desh. Encycl, méth. vers. t. 3. p. 1008. nº 3.

(b) Var. testa albo-radiata.

(c) Var. testá albidá, immaculatá. Mus. no. (1)

Chemn. Conch. 6. t. 11. f. 104. Encycl. pl. 288. f. 5.

Habite... Elle est toujours plus alongée que la Tellina virgata.

Je la crois des mers de l'Inde et de l'île de France. Mus. nº. Mon cabinet. Volg. la pince de chirurgien.

# 5. Telline vergetée. Tellina virgata. Lin.

T. testd ovali, anticè angulaté, transversim striaté, radiis virgaté; maculis nullis.

Tellina virgata. Lin. p. 2116. Gmel. p. 3229.

\* Born. Mus. cres. p. 30.

\* Schroter. Einl. in Conch. t. 2. p. 642.

Gualt, Test, tab. 86. f. G. Rumph, Mus, tab. 45. fig. H.

\* Favan. Conch. pl. 49. f. F. 2. F. 3. Chemn. Conch. 6. t. 8. f. 67=71.

Encycl. pl: 288. f. 2-4.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 74. no 5. \* Dosh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1008, no 4.

(a) Testa alba; radiis rubris. (b) Testa flava; radiis rubris.

(c) Tostd rubrd; radiis albis.

Habite l'Océan indien. Mus. nº. Mon cabinet. Elle est commune dans les collections, qu'elle orne par ses variétés.

# 6. Telline staurelle. Tellina staurella. Lamk. (2).

T. testé ovali, anticè angulaté, transversè striaté, albidé obsoleté radiaté; natibus supe cruce purpureé notatis.

<sup>(1)</sup> Cette variété peut être admise; mais il est évident que les figures citées ne la représentent pas; celle de Chemnitz sur-tout qui se rapporte bien mieux à la Tellina sulphurea, n° 11.

<sup>(2)</sup> Cette coquille diffère très peu de la précédente; il

- (a) Testa cruce radiisque ornata.
- \* Chemn. Conch. t. 6, tab. 8, f. 66.
- (b) Testa crucigera; radiis nullis.
- (c) Testa subradiata; cruce nulli,
- Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Voyage de Péron. Quoique voisine de la précédente, elle en paraît très distincte. Largeur, 52 millimètres. Mus. n°.

## 7. Telline porte-croix, Tellina crucigera. Lamk.

T. testil ovato-oblongd, subrostratd, transversè tenuissimèque striatd, candidd; natibus cruce purpured insignitis.

Mus. no.

Habite... Du voyage de Péron. Celle-ci n'est point rayonnée, et diffère de la précédente par sa forme. Largeur, 45 millimètres.

#### 8. Telline de Spengler. Tellina Spengleri. Chem.

T. testá angusto-elongatá, transversim striatá, subtús utroque latere angulatá: laterum angulis serratis.

Tellina Spengleri. Gmel. p. 3234. Chemn. Conch. 6. tab. 10. f. 88-90.

\* Schroter. Einl. in Conch. t. 3, p. 4, n. 8,

- \* Spengler. Besch. Berl. natur. t, 1. p. 387. tab. 9, f. 1. 2. 3.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 80. nº 19.
- Encycl: pl. 287. f. 5. a. b.,
- \* Desb. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1009, nº 5. (b) An ejusd. var. ? List. Conch. t. 398. f. 237. (1)
- Habite aux îles de Nicobar, Mus. n°. Mon cabinet. Espèce tranchée et fort remarquable. Elle est blanche, un peu rose près des crochets.

est bien à présumer qu'elle n'en est qu'une variété: nous n'osons pas encore décider la chose, parce qu'il existe en effet des diférences, sur tout dans l'impression palléale, ainsi que dans la largeur relative du bord cardinal; il est large dans la Tellina virgata, fort étroit dans la T. staurella.

(1) La coquille figurée par Lister appartient à une autre espèce qui se trouve à la Martinique, mais que Lamark n'a

# 9. Telline rostrée. Tellina rostrata. Lin.

T. testá oblangá, puspurascente, nitidá, anterius angulatorostratá; rostro recto, supernê sinu separato.

An tellina rostrata? Lin, Gmel. nº 22.

List, Concb. t. 382. f. 225.

Rumph, Mus. t. 45. fig. L. Gualt. Test. t. 88. fig. T.

Chemn. Conch. 6. tab. 11. f. 105.

Knorr. Vergn. 4. t. 2. f. 3 et 5.

\* D'Argeny, Conch. pl. 22. f. O. \* Dilw. Cat. t. 1. p. 84. nº 28.

Encycl. pl. 289. f. r.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1009. nº 6.

Habite l'Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est mince, fragile, à stries très fines, d'un pourpre plus foncé aux crochets.

#### 10. Telline latirostre. Tellina latirostra. Lamk.

T. testá oblongá, purpurascente, subradiatá, anterius sinuatoangulatá; rostri margine infimo ascendente.

\* Encycl. pl. 288, f. 6. Mon cabinet.

Habite.... les mers de l'Inde. Espèce voisine, mais distincte de la précédente.

## 11. Telline sulfurée. Tellina sulphurea. Lamk. (1).

T. testá oblonga, citrina vel albido-lutescente, anterius sinuato-angulata; ligamento immersa.

point connue. M. Dilwyn donne cette même figure de Lister µlans la synonymie de sa Tellina pallescene; mais il est évident qu'elle ne lui appartient pas davantage, car cette palleccent est-la même que la sulphurea de Lamarck, laquelle est toute lisse, tandis que celle-ci est striée.

(1) Nous avous pu examiner un assez grand nombre d'individus de deux espèces de Lamarck, non 10 et 11, et nous nous sommes assuré qu'elles devaient être réunies en un seule. En effet, tous les individus ont la même \* Chemn. Conch. t. 6. p. 112. tab. 11. f. 104. Tellina, Born. Mus. tab. 2, f. 12.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 84. nº 27. Tellina pallescens.

\* Desh. Encycl. méth. t. 3. p. 1009. nº 7.

(b) Var. testa majore, albida, basi pallide fulva. .

Habite l'Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. La variété (b) est blanchètre, un peu fauve vers les crochets, et teinte d'orangé en dedans. Elle se trouve dans la baie de tous les Saints.

# 12. Telline langue d'or. Tellina foliacea. Lin.

T. testil ovali, tenui, valdè depressá, aureo-fulvá; rimá serratá.

Tellina foliacea. Lin. Syst. nat. p. 1117.

Gmel. nº 18.

\* Schroter. Einl. in Conch. t. 2. p. 647.

Rumph, Mus. t. 45. fig. K.

Chemn. Conch. 6. t. 10. f. 95.

\* D'Argeny. Conch. tab. 22. f. E.

\* Favan. Conch. pl. 49. f. S 1. S 2.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 80. nº 20.

Encycl. pl. 287. f. 4.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1010.

Habite l'Océan indien. Mus. no. Mon cabinet. Valves très minces. Dents latérales fort rapprochées des cardinales.

# 13. Telline bicolore. Tellina operculata. Gmel.

T. testá ovato-oblongá, purpureá, albo-fasciatá; latere antico productiore, subrostrato; valvá alterá convexiore.

Tellina operculata. Gmel. p. 3235. nº 32. Var. exc.

forme, la même charnière, les mêmes accidents extérieurs, et seulement les uns sont d'un jaune pâle (Tellina sulphurea), les autres ont les sommets un peu rosâtres et subrayonnés; d'autres ont des rayons d'un rose très pâle, mais larges et de toute la longueur de la coquille; enfin la coquille devient d'un rose plus foncé et elle est rayonnée de blanc jaunâtre: cette dernière variété a été nommée Tellina latirostra.

Tellina rufescens, Chemn. Conch. 6, t. 11, f. 07.

Sehroter. Einl. t, 3. p. 5. nº 11. \* Tellina rufescens. Dilw. Cat. t. 1. p. 85. no 29.

Telling opercularis, Sow, Genera of Shells, nº 31, f. 1.

Desh, Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1010. nº q.

Habite l'Occan des Antilles, Mus. no. Cabinet de M. Dufrèue. Les dents laterales nulles. Stries fines et croisées vers le bord supérieur. Deux collosités blanches, à l'intérieur, près du pli de ee bord. Largeur, 66 millimètres.

#### 14. Telline rose, Tellina rosea, Lamk, (1).

T. testá ovatá, trigoná, albido-roseá; propè nates magis coloratif, striis decussatis obsoletissimis, Mus. no.

Habité... Elle est grande, plus rose en dedans qu'en dehors , un pen convexe, C'est pent-ètre la Tellina rosea, Gmel, nº 58. Mais la figure qu'il cite de Knorr , n'en donne pas une idée. Largeur, 72 millimètres ; longueur, 48.

#### Telline chloroleuque. Tellina chloroleuca. 15. Lamk. (2).

T. test i ovali, tenui, pellucente, albida, tenuissime striata; latere postico majore rotundato; natibus purpureis,

(h) Eadem testa, radiis rubris obsoletis. Habite ... Mus. nº. Espèce assez grande, à valves très minees,

teintes en dedans d'un jaune faible et verdâtre. Largeur, 65 millimètres.

# 16. Telline elliptique. Tellina elliptica. Lamk.

T. testa oblongo-elliptica, tenui, albida, tenuissime striata, intus aurantia: natibus subpurpureis.

<sup>(1)</sup> Cette telline n'est pas la même que la Tellina rosea de Gmelin ; celle-ci est une grande et belle espèce qui n'a point encore été figurée; celle-là est un double emploi du Solen sanguinolentus de Linné, Sanguinolaria rosea, Lamarck.

<sup>(2)</sup> L'examen de cette coquille dans la collection du Muséum nous a convaince qu'elle était une variété jeune et un peu plus oblongue de la Tellina lœvigata, nº 36. 13

Gualt, Test, tab, 89. fig. G. (1)

Habite... Mus. n°. Cette espèce avoisine beaucoup la précédente; mais sa forme, sa taille et ses couleurs sont différentes. Elle est un peu teinte d'orangé; une de ses valves est plus colorée que l'autre. Largeur, 76 millimètres.

#### 17. Telline albinelle. Tellina albinella. Lamk.

T. testá ovato-oblongá, tenui, pellucida, albá; latere antico attenuato, subangulato; umbonibus absoleté corneis.

Mus, no.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, à l'île St.-Pierre, St.-François. Péron. Elle est fort aplatie. Largeur., 43 millimètres.

# 18. Telline perle. Tellina margaritina. Lamk.

T. testd ovali, tenui, pellucidd, nitidd, margaritaced; latere antico attenuato. Mus. no.

Habite à la Nouvelle Hollande, au port du Roi Georges. Péron. Largeur, 17 à 18 millimètres.

### 19. Telline zonelle. Tellina strigosa. Gmel.

T. testi ovato-oblongi, extius intiusque candidd, obscuré zonatd; dente cardinali in utrique valvá subunico.

An Tillina strigosa? Gmel. p. 3239. nº 64. \* Schroter. Einl. t. 3. p. 24. nº 86.

Vagal, Adans, Seneg. t. 17. f, 19.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 82. nº 23.

\* Fossilis. Tellina zonaria. Lamk. 4. \* Id. Bast. Mém. de la Soe. d'hist. nat. de Paris, t. 2. p. 75,

nº 1. pl. 5. f. 5.

" Tellina planata. Dubois de Montpéreux, Coneb. Foss. de Podolie, p. 54, pl. 5. f. 1, 2.

<sup>(1)</sup> Nous ferons observer que Lamorck cite la même figure de Gualtiéri dans la synonymie de la Tellina planata, n° 20. Elle ne peut cependant convenir à toutes deux à la fois, et le fait est qu'elle ne représente exactement ni l'ane ni l'aute; elle se rapproche néanmoins plus de la Tellina elliptica que de la planata.

Desh, Eacyel, meih, vers, t. 3, p. 1010, nº 10. Habite sur les côtes occidentales de l'Afrique, Mus, nº. Non cabinet. Elle est três blanche, avec quelques zônes obscure: pâles, grisâtres, quelquefois jaunâtres; planiuscule striée transversalement. Largeur, 70 millmehres.

## 20. Telline aplatie. Tellina planata. Lin. (1).

T. testá ovatd, compressí, transversim substriatd, albidá; umbonibus lœvibus falvo-rubellis: intis pallidê rosed. Tellina planata. Lin. Syst. mat. p. 1117. Gmel, pag. 3232. nº 10.

Tellina complanata. Gmel. p. 3239. nº 60.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 22. nº 80.

" Olivi. Adriat. p. 100.

Gualt, Test. tab. 89. fig. G. Poli, Test. 1. t. 14. f. 1 à 15. Born. Mus. tab. 2. f. 9. An. Chemn. Concb. 6. t. 11. f. 98?

Encycl. pl. 289. f. 4? \* Dilw. Cat. t. 1. p. 81. nº 22.

\* Payr. Cat. de Corse. p. 38. nº 59.

Desh. Encycl, meth. vers. t. 3. p. 1011. nº 11.

\* Fossilis. Brocchi, Conch. Foss, subap. t. 2. p. 510, no 1. Habite la Méditerranée, Mon cabinet. Espèce grande, fort aplatie, très distincte.

<sup>(1)</sup> Des sa dixième édition Linné a donné dans la synonymie de cette espèce la fig. G de la pl. 89 de Gualtiéri; il est évident que cette figure ne représente pas l'espèce; on devrait plutôt la rapporter à la Tellina uninaculata, n° 2 de Lamarch. En copiant Linné, les auteurs ont conservé cette mauvaise indication, et nous avons vu que Lamarch citait cette même figure pour sa Tellina elliptica, n° 16. Si dans l'ouvrage de Gualtiéri il y a un figure qui puisse se rapporter à l'espèce dout il est question, ce serait pl. 86, fig. D. La figure 90 de Chemmits appartient à cette espèce: elle représente une variété striée que nous avons vue plusieurs fois.

# 21. Telliue pourprée. Tellina punicea. Born.

T. testá ovatá, subtrigoná, planulatá, transversim dense striatá; dentibus cardinalibus bifidis.

Tellina punicea. Born. Mus. tab. 2. f. 2.

\* Schroter, Einl. t. 3. p. 22. nº 79.

\* Tellina angulosa. Gmel. p. 3244. nº 90.

Gmel, p. 323q. nº 5q. Eucyel, pl. 291 f. 2.

\* Chemn. Conch. t. to. tab. 170. fig. 1654. 1655. Tellina striata.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 90. nº 44.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1011. nº 12.

Habite la Méditerranée, Elle varie à zônes blanchàtres, inégales. Couleur d'un blane pourpré au pourpre intense. Largeur, 40 millimètres.

# 22. Telline palescente. Tellina depressa. Gmel.

T. testá ovatá, inæquilaterá, planiusculá, tenuissimè striatá, pallidè incarnatá; umbonibus purpurascentibus.

Tellina. Gualt. Test. t. 88. fig. L.

Tellina depressa. Gmel. p. 3238. nº 55.

Tellina incarnata. Poli, vol. 1, tab. 15. f. 1, vol. 2, p. 36.

\* Donovan. t. 5. tab. 163.

\* Dorset. Cat. p. 30, tab. 5. f. 2

" Dilw. Cat. t. 1. p. 91. nº 45.

\* Payr. Cat. p. 39. nº 63. Desh. Encycl, méth. vers. t. 3. p. 1011, nº 13.

Tellina squalida. Mont. Test. brit. p. 56.

Habite la Méditerranée et l'Océan d'Europe. Mus. nº. Mon cabinet, Elle a deux rayons blanes sur le côté antérieur.

# 23. Telline gentille. Tellina pulchella. Lamk.

T. test? ovato-oblonga, depressa, nitiale, antice rostrata, transversim striat?, rubni; radiis albidis.

\* Chemu. Coneh. t. G. tah. 8. f. 72.

Tellina rostrata. Born. Mus. tab. 2. f. 10.

Poli, Test. 1. tab. 15. f. 8. et vol. 2. p. 38. \* Payr, Cat. p. 38. n. 61.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1012. nº 14.

Habite la Méditerranée, dans le golphe de Tarente. Mus. no.

Mon cabinet. Espèce petite, jolie, analogue au Tellina virgata, mais étroite et constante.

#### 24. Telline féverolle. Tellina fabula. Gmel.

- ' T'. testà ovatà, compressà, anteriùs subrostratà; valvà alterà leevi, alterá oblique substriati; striis reflexis,
  - \* Gronovins. Zooph. p. 263. nº 1111. tab. 18. f. g.
  - Tellina fabula. Gmel. p. 3239, pº 61.
  - Montag. Test. brit. p. 61.
- \* Donoran, Brit. Conch. t. 3. tab. 97. Maton, Act. Societ. linn, 8. p. 52. no 7.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 92.
- \* Desh. Encycl, méth. vers. t. 3. p. 1012. nº 15.
- Habite l'Océan boréal d'Europe. Mon cabinet. Communiquée par M. Leach. Petite coquille blanche, nn peu teinte de fauve. Ses stries obliques sont sur le côté antérieur d'une de ses valves, quelquesois sur la face entière de la valve. Largeur, 15 à 18 millimètres.

### 25. Telline mince. Tellina tenuis, Lamk. (1).

T. testá ovalo-trigoná, tenui, planiusculá, tenuissimé striatá, rubella; supernè fasciis angustis albicantibus.

(1) Nous ne savons si cette coquille se distingue plus on moins de la Tellina incarnata de Linné; ce qui nous semble le moins incertain, c'est qu'il est presque impossible aujourd'hui de dire à laquelle des espèces connues on doit rapporter la Tellina incarnata. Dans la dixième édition du Systema nature, Linné a cité une figure de Lister et une autre de Gualtiéri; la première ressemble à la Tellina solidula, la seconde à la Tellina tenuis, Lamk. Linné conserva cette synonymie dans la douzième édition, et Gmelin la compléta à sa manière, c'est-à-dire qu'il y laissa les citations incertaines de Linné et en introduisit, d'antres non moins equivoques; de sorte que Gmélin confondit au moins trois espèces. Si nous étudions la phrase caractéristique de Linné, il nous semble qu'elle s'appliquerait avec plus d'exactitude à la Tellina depressa de Gmelin qu'à toute autre : il est donc presque impossible de dire à List. Conch. t. 405. f. 251.

- \* Born. Mus. p. 36. t. 2. f. 13.
- \* Chemn. Conch. t. 6. tab. 12. f. 10.
- Tellina tenuis. Mat. Act. Soc. Liun. 8. p. 52. nº 8.
- \* Tellina incarnata. Dilw. Cat. t. 1. p. 87. no 35.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1012. nº 16.
- Habite l'Océan britannique. Mon cabinet. Elle est très distincte de la Tellina incurnata de Linné. Elle a des stries verticales intermpues.

# 26. Telline délicate. Tellina exilis. Lamk.

- T. testa ovato-trigona, tenuissima, compressa, pellucida, purpurascente; striis transversis subtilissimis. Mon cabinet.
- \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1013. nº 17.
- Habite... Elle est plus mince et plus délicate que la précédente. Côté antérieur fort court, oblique, obtusément anguleux. Largeur, 12-14 millimètres.

# 27. Telline donacée. Tellina donacina. Lin.

- T. testa ovata, compresso-planiuscula, tenuissime striata, anterius obtusissima, albida; radiis rubris interruptis.
- Tellina donacina. Lin. Syst. nat. p. 1118.
- \* Schroter. Einl. t. 2. p. 655.
- Olivi. Zool. Adriat. p. 101.
- \* Gmel. p. 3234. no 26.
- Tellina variegata. Poli. Test. 1. tab. 15. f. 10. et vol. 2. p. 45.

Tellina donacina, Mat. Act. Soc. linn. 8. p. 50. t. 1. f. 7.

- Montag. Test. p. 58. t. 27. f. 3.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 89. nº 41.
- \* Payrau. Cat. p. 39. 10 64.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. pag. 1013. no 18.

Habite la Méditerranée et l'Océan d'Europe. Mon cabinet et celui de M. Valenciennes.

quelle espèce on doit rapporter la Tellina incarnata. Aussi M. Dilwyn a eu le soin de ne laisser dans la synonymie que la figure de Gualtiéri et une de Born que Linné ne connut pas. C'est cette Tellina incarnata ainsi rectifiée par l'auteur Anglais, que nous admettous dans la synonymie de la Tellina tenuis.

#### 28. Telline onix. Tellina nitida. Poli.

- T. testá ovato-trigoná, oblongá, compressá, subsequilaterá, eleganter striatá, pallidé fulvá; zonis lacteis; intis aurantiá.
- Tellina nitida. Poli. Test. 1, t. 15, f. 2-4.
- \* Payr. Cat. de Corse. p. 38. nº 62.
- " Desh, Eucycl. meth. vers, t. 3. p. 1013. nº 10.
- Habite la Méditerranée. Du cabinet de M. Valenciennes. Très distincte de la T. zonelle. Largeur, 36 millimètres.

# 29. Telline scalaire. Tellina scalaris. Lamk.

- T. testá ovatá, compressiusculá, albo-flavescente, transversim eleganterque striatá; latere antico subbiangulato, breviore.
- Mus. n°.
  Habite... Voyage de Péron? Elle semble avoir des rapports par sa forme et ses stries, avec notre telline scalaroide, fossile. Largeor, 34 millimètres.

# 30. Telline psammotelle. Tellina psammotella. Lamk.

- T. testd ovată, transversim subtilissimė striatd, albidd; latere antico brevi angulato sinuato; natibus roseo-tinctis.
- \* An Chemnitz. Conch. t. 6. t. ro. f. 87?

# Mus. no.

Habite... Elle semblese rapprocher du T. angulata de Gmelin, no 90. Chemn. Conch. 10. t. 170. f. 1654. 1655. Elle offre à l'intérieur des rayons aurores, et d'autres roses ou pourpres, inégaux, incomplets. Largeur, 35 millimètres.

# Coquille orbiculaire, ou arrondie-ovale.

# 31. Telline pétonculaire. Tellina remies. Lin. (1).

T. testi suborbiculati, compressi, crassi, albidi; striis transversis tenuissimis; verticalibus interruptis fissurceformibus.

<sup>(1)</sup> Il est évident que, par Tellina remies, Liuné entendait une telline sillonnée, puisqu'il la caractérise par le mot rugosa. Dans sa synonymie il cite deux figures seulement,

Tellina remies? Lin. Gmel. nº 66.

- List. Conch. t. 266. f. 102.
  - \* Chemnitz. Conch. t. 6. tab. 12. f. 112. \* Telling fausta. Dilw. Cat. t. 1. p. 04. nº 52.
- Born, Mus. tab. 2. f. 11. Encycl. pl. 290. f. 2.
- \* Tellina remies, Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1014.
  - Habite l'Océan indien et américain, Mus. nº. Mon cabinet. Coquille grande, commune dans les colletions. Deux dents cardinales sur chaque valve.

# 32. Telline sillonnée. Tellina sulcata. Lamk.

- T. testá suborbiculatá, convexiusculá, transversim sulcato-
- rugosa, alba; natibus lævibus.
- \* Tellina remies, I.in. Sys. nat. p. 1119.

  \* Id. Gmel. p. 3230, Syn. plerisque exclusis.
- An Chemp. Conch. 6. tab. 12. f. 113?
- Encycl. pl. 290. f. 3.
- \* Id. Schroter. Einl. t, 2. p. 656.
   \* Rumph, Amb. tab. 62. f. 1.
- \* Tellina remies, Dilw. Cet. t. 1. p. 94. nº 51:
- \* Tellina sulcata, Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1014. n° 21.
- (b) Var. testă faseüs rufis obsoletis.

Habite la mer des Indes et celle de la Nouvelle Hollande, à

l'une dans Rumphius, qui est une vraie telline, l'autre dans Gualièri représentant assa saucu doute la Cytherca concentrica de Lamarck. Chemnitz supprima bien la figure de Gualitiri, mais il introduisit à la place plusieurs autres synonymies parmi lesquelles quelques-uns appartiennent à une autre espèce bien distincte; Gmélin suivit cet exemple. Plus tard lorsque M. Dilwyn et Lamarck 'aperquent de cette confusion et voulurent la rectifier, le premier conserva le nom de Tellina fausta à celle qui est striée. Lamarck, à tott saus doute, fix le contraire, donnar'e nom de Remies à la fausta de Dilwyn et le nom de sulcata à la veritible Remies.

la haie des Chiens marins, ainsi qu'au port Jackson. Mus. n°. Mon cabinet, il paraît qu'on l'a confondue avec la précédente, dont elle est cependant très distincte.

#### 33. Telline striatule. Tellina striatula. Lamk.

T. testil suborbiculată, tenui transversim subtilissimė striată, albită; valvă alteră dente cardinali unico.

List. Conch. t. 267. f. 103.

minces.

An tellina fausta? Montag. Act. Soc. lin. 8. p. 52.

Habite... l'Océan d'Europe? Mus. n°. Mon cabinet. Elle est
toujours moins grande que la T. pectonculaire, et à valves

# 34. Telline rape. Tellina scobinata. Lin.

T. testá lenticulari, convexá, scabrá; squamis lunatis quincuncialibus.

Tellina scobinata, Lin. Syst. nat. p. 1119. Gmel. p. 3240. nº 68.

Gualt, Test, tab. 76, fig. E.

Chemn. Conch. 6, t. 13, f. 122-124.

Encycl. pl. 291, f. 4. a. b. c. d. \* Schroter. Einl. t. 2. p. 558.

\* Lister. Conch. t. 302. f. 143.

\* Favanne. Conch. pl. 46. f. G.

\* Dilw. Cat. t. 1, p. 98. nº 61. \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1014. n\* 22.

\* Sow. Genera of Shells. nº 31. f. 2.

Habite l'Océan indien. Mus. nº. Mon cabinet. Coquille un peu grande, écailleuse, blanche, à taches ferrugineuses, quelquefois disposées par rayons.

## 35. Telline rayonnante. Tellina crassa. Penn.

T. testá suborbiculatá, incrassatá, transversim suloatá, albidá, roseo-radiatá; umbonibus purpurascentibus; intús scepe sanguineo-maculatá.

List. Conch. t. 299. f. 136.

Encycl. pl. 201. f. 5.

Tellina crassa. Pennant. Zool. brit. 4. p. 73, t. 48. f. 28. Venus crassa. Gmel. p. 3288.

\* Favanne. Conch. pl. 48. f. O.

\* Venus. nº 62. Schroter. Einl. t. 3. p. 176.

- \* Dorset. Cat. p. 30, t. 7, f. 4.
- \* Donovan, t. 3, tab. 103,
- \* Dilw. Cat. t, 1, p. 96. nº 57.
- \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1015. nº 23.
- Hahite l'Océan d'Europe, etc. Mus. no. Mon cabinet. Elle devient assez grande. plus ou moins rayonnée, et est élégamment sillonnée transversalement.

#### 56. Telline doigt-d'aurore. Tellina lavigata. Lin.

T. testá orbiculato-ovatá, disco lævigatá, versús marginem striato-sukatá, albidá; radiis margineque aurantiis; nymphis inflexis.

Tellina lavigata. Lin. Syst. nat. p. 103.

Gmel. p. 3232. nº 20.

Chemn, Conch. 6. t. 12. f. 111.

Schroet. Einl. 2. p. 649. t. 7. f. 10.
\* Dilw. Cat. t. 1. p. 82. nº 24.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1015. n. 24.

Habite l'Océan Européen et indien. Mus. no. Belle espèce, plus grande que la précédente. Les nymphes sont un peu le cuilleron en-dedans. Couleur blanche à l'intérieur; avec une teinte citrine de chaque coté.

# 37. Telline langue de chat. Tellina lingua felis. Lin.

T. testá rotundato-ovatá, anticè obtusissimá, albá, radiis roseis pictá; squamulis lunatis quincuncialibus.

Tellina lingua felis. Lin. Syst. nat. p. 1116. Gmel. p. 3229.

\* Schroter, Einl. t. 2. p. 641.

Rumph. Mus. t. 45, fig. G.

- \* Born. Mus. c. vind. p. 29.
- Gualt. Conch. t. 76. f. B.
- \* Klein. Ostr. t. 11. f. 62. \* Fav. Conch. t. 49. f. O.
- Knorr. Vergn. 2. t. 2. f. 1.
- Chemn, Conch. 6. t. 8. f. 65,
- Encycl; pl, 289. f. 6.

  \* Dilw. Cat. t. 1. p. 73. n. 3.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3, p. 1015. nº 25.
- Habite l'Océan indien. Mus. no. Mon cabinet. Jolie espèce, bien distincte.

#### 38. Telline ridée. Tellina rugosa. Born.

T. testa rotundato-ovata, alba; natibus flavescentibus; rugis transversis, undato-flexuosis. Tellina rugosa, Born. Mus. tab. 2. f. 3, 4.

Chemp. Conch. 6, t. 8, f. 62.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 1.

\* Gmel. p. 3230.

\* Fav. Conch. pl. 49. f. Q. \* Dilw. Cat. t. 1, p. 73. nº 2.

Encycl. pl. 200, f. 1. Habité les mers de l'Inde et la Nouvelle-Hollande. Mus. no. Mon cabinet.

#### 59. Telline contournée. Tellina lacunosa. Chemn.

T. testa rotundato-ovatá, ventricosa, tenui, transversim striata, supernè medio depressa, contorto-lacunosa; dentibus lateralibus nullis.

Tellina lacunosa. Chemn. Conch. 6. t. q. f. 78.

Tellina papyracea, Gmel. pag. 3231. nº 10.

\*. Tellina. Schroter. Einl. t, 3. p. 2. nº 4.

\* Fossilis, Tellina tumida. Brocchi. Conch. foss. p. 513, p. 9. pl. 12 f. 10.

Encycl. pl. 290. f. 14.

\* Desh. Encycl. meth. t. 3. p. 1016. nº 26.

Habite les côtes de Guinée. Mns. nº. Cabinet de M. Valenciennes. Coquille blanchatre. Largeur, 51 millimètres.

# 40. Telline dentelée, Tellina gargadia. Lin.

T. testa rotundato-ovata, compressa, superius anteriusque undato-rugosa, alba; rima dentata; natibus lovibus.

Tellina gargadia. Lin. Syst. nat. p. 1116.

Gmel, p. 3228, nº 1.

\* Schroter. Einl. t. 2. p. 641. Rnmph. Mus. t. 42. fig. N.

Chemn, Conch. 6. t. 8. f. 63. 64.

Encycl. pl. 287. f. 2.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 72. nº 1.

Habite l'Océan indien. Mus. nº. Mon cabinet. Largeur, 34 millimètres.

#### 41. Telline scie. Tellina pristis. Lamk.

T. testil rotundato-ovata, transversim percleganter striata, alba; vulva lanceolat l'concava; dentibus exiguis utrinque armatil.

Eucycl. pl. 287, f. 1. a. b.

Habite... l'Océan indieu. Mus. n°. Elle est strice, même sur les crochets, Largeur, 38 millimètres. Le Tellina serrata, Brocch. Test. 2. p. 510. t. 12. f. 1. parolt avoisiner cette espèce.

# 42. Telline multangle. Tellina multangula. Gmel. (1).

T. testá lato-trigoná, subventricosá, transversim striatá, propè marginem subdecussatá, albá; latere antico longiore, sinuató, subbiangulato.

Tellina polygona. Chemn. Conch. 6. t. 9. f. 77.

Tellina multangula. Gmcl. p. 3230. nº 9.
\* Schroter. Einl. t. 3. p. 3. nº 3.

\* Tellina polygona. Dilw, Cat. t. 1. p. 76. n° 9.
Habite les côtes de Tranquebar. Mus. n°. Point de dents latérales; les crochets jaunâtres, ainsi que l'intérieur.

# 45. Telline polygone. Tellina polygona. Gmel.

T. testá trigoná, ventricosá, transversim striatá, albá; margine superiore sinuato, flexuoso.

Tellina guinaica. Chemp. Conch. 10, t. 170, f. 1651 —

Tellina polygona. Gmel. p. 3244. nº 91.

\* Tellina guinaica. Dilw. Cat. t. 1. p. 96. nº 55.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande et l'Occau indien.

<sup>(</sup>i) Il nous semble qu'il aurait été convenable de laisser à cette cequille le nom de Polygona que Chemnitz Le premier lui donna; et pour ne pas la confondre avec la suivante il aurait falla conserver à celle-cei le nom de Tellina guinaica. La Tellina multangula par sa charnière se rapproche beaucoup des vraies sanguinolaires, mais celle a le pil postérieur très profond et doit à cause de cela demeurer parmi les tellines jusqu'à ce que l'animal en soit connu.

Mus. n°. Celle-el est teinte d'un orangé pâle aux crochets et à l'intérieur; elle n'a pas de dents latérales. Malgré sa forme, je présume qu'elle n'est qu'une variété de la précédente.

#### 44. Telline capsoïde. Tellina capsoides. Lamk.

T. testá lato-trigoná, subcequilaterá, transversim striatá, striis verticalibus subdecussatá; lateris antici angulo bi-

Mus. no.

Habite à l'île Saint-Pierre-Saint-François. Péron. Coquille blanche, qui semble teuir à la telline multangle, mais qui cn est distincte. Largeur, 48 millimètres. Des dents latérales.

## 45. Telline treillissée. Tellina decussata, Lamk.

T. testá orbiculato-trigoná, subsequilaterá, sulcis verticalibus striisque transversis decussatá; natibus flavescentibus, læviusculis.

Mus. no.

Habite à la Nouvelle Hollande, au port du Roi Georges. Péron. Elle diffère du Pirel d'Adanson (Tellina cancellata, Gmel.) èunt presque équilatérale; couleur blanche; des dents latérales.

#### 46. Telline du Brésil. Tellina Brasiliana. Lamk.

T. testá oborato-vigoná, tenui, albá, margaritaceá; extus intusque fasciá obliqué purpured ex nate ad latus posticum. Mus. po.

Mans, II.

Habite l'Océan du Brésil, à Rio-Janeiro. Lalande. Largeur, 30 millimètres.

## 47. Telline oblique. Tellina obliqua. Lamk.

T. testa ovali-trigona, compressa, transversim tenulsimè striata; latere antico obliquè attenuato, longiore; postico brevissimo, rotundato.

An. Tellina Madagascariens's? Gmel. n. 44. List, Conch. t. 386. f. 233.

\* An eadem spec. ? Tellina Madagascariensis. Dilw. Cat. t. s. p. 82, nº 25. Habite.... à Madagascar? Mon cabinet. Couleur grisâtre. Largeur, 50 millimètres, Inflexion du bord et côté antérieur à peine sensible.

# 48. Telline ombonelle. Tellina umbonella. Lamk.

T. testa ovali, subtrigona, convexa, albila, subantiquata; striis tenuissimis; umbonibus hyalinis.

Mus. no.

Habite à la Nouvelle Hollande, à l'île King. Le côté antérieur est plus court et un peu anguleux, Largeur, 30 millimètres,

# 49. Telline deltoïdale. Tellina deltoidalis. Lamk.

- T. testi orbiculato-trigona, compressa, transversim striata; latere antico oblique attenuato, inflexo, valva altera sulcato.
  - Tellina lactæa. Quoy et Gaym. Voy. de l'Astr. Moll. pl. 81, f. 14. 15. 16.

Mus. no.

(b) Var. testá striis elegantioribus; latere antico viz inflexo. Habite les mers de la Nouvelle Hollande, à l'île Saint-Pierre-Saint-François. Couleur blanche; largeur, 34 millimètres.

# 50. Telline nymphale. Tellina nymphalis. Lamk.

T. testa rotundato-ovata, superne transversim striata; lutere antico oblique attenuato, angulato sulcato; nymphis internis dilatatis.

Mus. no.

Habite.... Elle est blanchâtre, à côté postérieur large, arrondi. Ses crochets sont lisses; une dent sur une valve et deux fort inégales sur l'autre; point de dents latérales. Largeur, 41 millimètres.

# 51. Telline solidule. Tellina solidula. Solander.

T. testá orbiculato-trigoná, convexá, anterius subangulatá, rubellá aut flavescente; fasciis concentricis albidis.

\* Tellina zonata. Gmel. p. 3238. nº 52.

\* Schroter, Einl. t. 3. p. 15. nº 49.

\* Lister. Anim. ang. t. 4. f. 25.

\* Lister. Conch. t. 405, f. 250.

Bonan. Recr. 2. f. 44.

Petiv. Gaz. t. 04. f. 6.

Tellina carnaria. Pennant. Zool. brit. 4. t. 49. f. 32.

Tellina rubra. Dacosta, Conch. brit. t. 12. f. 14.

Maton. Act. Soc. linn. 8, p. 58.

- \* Tellina zonata. Dilw. Cat. t. 1. p. 100. no 66.
- \* Desh. Encycl: meth. vers. t. 3. p. 1016. nº 28.

(b) Var. test i minore subglobos i.

Habite l'Océan européen, les côtes de France et d'Angleterre.
Coquille commune dans les collections, quelquesois rougeâtre, sur-tout sur les crochets, plus souvent jaunâtre,
avec des zônes fasciales. Elle tient à la telline mince par ses
rapports; mais elle est moins large, plus convexe et plus
solide. Ses dents cardinales varient beaucoup; néanmoins
il n'y en a jamais plus de deux sur la même valve.

# 52. Telline bimaculée. Tellina bimaculata. Lin.

T. testá triangulo - subrotundá, latiore, lævi, albidá; intús maculis duabus sanguincis.

Tellina bimaculata. Lin, Syst. nat. p. 1120.

Gmel. p. 3240. no 71.

Chemp. Conch. 6. tab. 13. f. 127.

\* Schroter. Einl. t. 2. p. 661.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 101. nº 67.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1017. no 29.

Encycl. pl. 290. f. 9.

Habite l'Occan européen. Cabinet de M. de France, Largeur, 16 millimètres.

# 53. Telline six-rayons. Tellina sexradiata. Lamk.

T. testá rotundato-trigoná, inæquilaterá, albidá; intus præsertim radiis sex fusco-cœruleis, subinterruptis.

Chemn. Conch. 6. tab. 13. f. 132. litt. b.

Encycl. pl. 290. f. 10.

\* Tellina bimaculata; varietas. Dilw. Cat. t. 1. p. 101. nº 67.

Habite l'Océan d'Europe. Cabinet de M. de France. Taille de la précédente, mais distincte.

# 54. Telline ostracée. Tellina ostracea. Lamk.

T. testá ovato-rotundatá, complanatá, tenui, albido-griseá; striis transversis elevatis; lutere antico oblique truncato, biplicato.

Encycl. pl. 290. f. 13.

Hablte les mers de l'Inde. Mon cabinet, Petite coquille grisatre, à strica, inférieures fines, tandis que les supérieures sont presque lamelliformes. Taille du Tellina tenuis. (1)

#### † 55. Telline élargie. Tellina lata. Quoy.

T. testá ovatá, latá, depressá, incequilaterá, posticè breviore, angulatá transversim striatá, albá rubro eleganter radiatá; radula interruptis i umbonilos acutis purpureis; marginibus maculis rubris et albis alternis notatis.

Quoy et Gayan. Voy. de l'Astrolab. Moll, pl. 81, f. 8. 9, 1. Habite les mers australes; rapportée pour la première fois par M. Quoy. Grande et magnifique coquille se rapprochant, par sa coloration, de la Tellina donacina. Elle est jaunaire en declans.

### † 56. Telline élégante. Tellina pulcherrima. Sow.

T. testá transverim oblongá; latere altero rotundato, altero acutangulo; pallidá, roseo radiatá; disco centrali lavituculo, obliquê striato, extremitatibus squamuloso-asperis; intus pallidé aurantiacó.

Sow. Cat. de la Coll. Tancarville. Appendix. p. 3. nº 150. pl. 1. f. 1.

Habite... Très belle espèce oblongue, transverse, d'un beau rose puurpré, rayonne de blanc. Ses extrémités sont chargées de tubercules écailleux, nombreux et rapprochés.

# † 57. Telline lozangće. Tellina clathrata. Quoy.

T. testá, oblongá, transversá inæquilaterá, postice breviore, truncatá, striu exilibus transversis et obliquis claibratá, tenui, fragili, albá, roseá, rubráve; sinu postico vix perspieuo.

<sup>(1)</sup> Aux cinquante-quatre espèces vivantes données ici par Lamarch, on pourrait actuellement en ajouter quinze à vingt autres qu'il n'a pas comut, et quelques-unes placées dans d'autres genres, quoiqu'ellen 'en de épendent pas : nous mentionnerons particulièrement la Tellina carnaria confondue avec les lucines, et la Tellina balaustina que M. Payraudeau a introduite dans le même genre.

Quoy et Gaym. Voy. de l'Astr. Mull. pl. 81. f. 4. 5. 6. 7. Habite les mers australes. Petite coquille voisine, par ses caracteres, de la *Tellina fabula*, mais présentant les stries obliques sur les deux valves.

#### † 58. Telline triangulaire. Tellina triangularis. Chemn.

T. testé ocato trigoné, albo-grised, transversé, inequilateré, depressé, antice breviore rotundaté, transversim striaté; striis valves dextræ, subito, positice divaricatis; cardine bidentavo, dentibus lateralibus milli.

Chemn. Conch. t. 6. p. 96. pl. 10. f. 85.

Habite le Cap de Bonne-Espérance. Coquille mince, blanche on grisitre, comprimée; le coté antérieur est court et arrondi, la surface des valves est striée, et sur le cotégostérieur de la valve droite les suites quittent subitement leur direction pour se diriegre vers le bord inférieur.

#### † 59. Telline carnaire. Tellina carnaria. Lin.

T. testd orbiculato-trigond, inaquilaterd, convexo-depressal, extus intusque incarnatd; striis tenuibus variis: hinc undato reflexis.

Linné. Syst. nat. p. 1119.

Gmel. pag. 3240. nº 70. Schroter. Einl. t. 2. p. 660.

Lister. Conch. pl. 339, f. 176.

Chemn. Conch. t. 6. p. 130. tab. t3. f. 126

Born, Mas. p. 37. t. 2. f. 14.

Donovan. t. 2. t. 47. Dilw. Cat. t. 1. p. 100. nº 65.

Lucina carnaria, Lamk. A. s. vert. t. 5. p. 541. no 8.

Id. Payr. Cat. de la Corsc. p. 41. nº 68.

Habite... On la dit de la Médifferranée et de l'Océan européen. Nous observous qu'elle n'est inserite ni daus Olivi, ni dans Poli, et M. Payrandean seul la meutionne dans son Catalogue de la Corse. Cette copoille est une telline véritable et non une locine, comme l'a cru Lamarck.

# † 60. Telline balaustine, Tellina balaustina. Lin.

L. testá parvá, orbiculato-trigoná, pellucidá, albá, nitidá, tumidá, ocquilaterá, transversim eleganter striutá, radús longitudinalibus et transversis rubris ornabí.

TOME V.

Tellina balaustina, Lin. Syst. nat. p. 1119. Id. Gmel. pag. 3230. nº 65.

Id. Poli. Test. t. 1. pl. 14. f. 17.

Lucina balaustina. Payr. Cat. p. 43. pl. 1. f. 21. 22.

Habite la Méditerranée. Petire coguille auborhiculaire, enflée, délgamment rayonnée de rote sur us fond jannpile. Les carcetères donnée par Lisue à la Tellina bulauriana s'accordeu parfaitement à ceax de cette coguille, et il n'en est pas de même à l'égard de la Tellina bulauriande M. Dilwyne et des natures angalia: la synonymie prouve que ce nom a été appliqué à une espèce voisine de la T. tensia, mais que Lisufa de coont pas.

## † 61. Telline de Lantivy. Tellina Lantivyi. Payr.

T. testai ovato-trigona, tenui compressa, alba, pellucida, nituda, valdè inaquilatera, eleganter transversim strinta; i latere postico longiore, rotundato; antico abbreviato, angulato.

Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 40. nº 65. pl. z. f. 13.

Habite la Corse. Telline petite, blanche, mince, fragile, transparente, très comprimée. Son côté postérieur est très court et tronqué.

# † 62. Telline d'Oudard. Tellina Oudardi. Payre

T. testd ovati, compressd, nitidd, pellucidd, oblique cancellatd, lineis transversis albisque, rubris parvulis longitudinalibus ornati; anticè et possicè radiis luteo-rubescentibus; inius et extits rubrd.

Payr, Cat. des Moll. de Corse. p. 40. nº 66. pl. 1. f. 16, 17, 18.

Habite la Corse. Corpelle mince, aplatie, brillaute, striée.

Elle est ornée de nombreuses linéoles longitudinales et transverses blanches. Ellè-est rouge en dedans et en de-hors.

# Coquilles fossiles.

#### 1. Telline patellaire. Tellina patellaris. Lamk.

- T. testá ellipticá, compressiusculá; striis transversis subcequalibus tenuissimis; cardine bidentato.
- Annales du Mus. 7. p. 232. nº 1, et t. 12, pl. 41, f. 9, a. b.

  \* Desh. Desc. des Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 77, pl. 71.
  f. 5, 6, 13, 14.
- \* Id. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1017. n° 30. Habite... Fossile de Grignon, Cabinet de M. de France.

# 2. Telline scalaroïde, Tellina scalaroides, Lamk.

- T. testa rotundato-ovata, compressa, subangulata; striis transversis, elevatis, remotiuseulis, tenuibus; cardine bidentato.
- Annales du Mus. 7. p. 233. n° 2. et t. 12. pl. 41. f. 7. a. b.

  \* Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 81. pl. 12.
  f. 0. 10.
- Habite... l'ossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. de France. L'une des deux dents cardinales est canaliculée, comme divisée en deux.

## 3. Telline rostrale. Tellina rostralis, Lamk.

- T. testá oblongo-transversá, angustá, transversim sulcatá; latere antico rostrato, subbiangulato.
- Annales du Mus. 7, p. 234. nº 6. et t. 12. pl.4: f. 10. a. b.
  \* Desh. Desc. des Coq. foss. de Paris. t, 1, p. 80. pl. 11.
  f. 1. 2.
- \* Idem, Encycl, Meth, vers, t. 3, p. 1018, n° 35.
  Habite... Fossile de Grignon et de Parnes. Cabinet de M. de France et le mien.

### 4. Telline zonaire. Tellina zonaria. Lamk. (1).

T. testá ovatá, complanatá, transversim subtilissimè striatá; zonis rufis, incequalibus; latere antico angulato subacuto.

<sup>(1)</sup> Cette coquille a l'identité la plus parfaite avec la tellina strigosa n° 19; elle fait donc un double emploi qui 14\*

Annales du Mus. 7. p. 235. obs.

Habite... Fossile des environs de Dax et de Bordeaux. Mon cabinet. Largeur, 49 millimètres.

Etc. Voyez le septième volume des Annales du Muséum pour d'autres tellines fossiles qui y sont renfermées.

# † 5. Telline erycinoïde. Tellina erycinoides. Desh.

T. testé ovato-subtrigonal, depressiusculal, eleganter sulcaté, sulcis transversalibus, planulatis; valvé dextré profundiore.

Desh. Desc. des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 78. pl. 11. fig. 11. 12.

Idem. Encycl. Méth. Hist. nat. des vers. p. 1017. nº 31.
Habite... Fossile des environs de Paris à Mouchy, Parnes,
Liancourt. Par sa forme elle ressemble à la T. patellaris;
elle est élégamment sillonnée en travers.

#### † 6. Telline élégante. Tellina elegans. Desh.

T. testd ovato-ellipticd, tenuissimd, fragilissimd, striis regularibus transversis ornatd; cardine bidentato, altero unidentato, dente profunde bifido.

Desh. Desc. des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 78. pl. 11. fig. 7. 8.

Idem. Encycl. Mcth. Hist. nat. des vers. p. 1117. n. 32. Habite... Fossile des environs de Paris à Parues, Mouchy. Elle est très mince, fragile, ovale, et ses valves sont couvertes de strics fines, élégantes par leur régularité.

#### † 7. Telline lunulée, Tellina lunulata. Desh.

T. testá suborbiculatá, complanatá, postice retusá , subplicatá; striis transversis , subtilissimis.

Donax lunulata. Lamk. Ann. du Mus. t. 7. p. 230 et t. 12. pl. 41. 6g. 5. a. b.

Donax lunulata. Def. Dict. des scienc. nat.

ue doit plus subsister. C'est en supposant que cette espèce inutile disparaitra des catalogues, que nous l'avons mentionnée à la Tellina strigosa, et que nous en avons alors complété la synonymie.

Desh. Desc. des Coq. foss. des envir. de Paris. p. 79. pl. 11. fig. 3, 4.

Idem. Encycl. Meth. Hist. nat. des vers. p. 1018. n. 34.

Halitie... Fossile des envir. de Paris à Houdau, Lisy, Mary, Tancrou, etc., espèce singulière, arrondle, aplatie, mince, presque lisse, à pli postérieur à peine marqué.

#### † 8. Telline obronde. Tellina subrotunda. Desh.

T. testi orbiculată, profundă, crassă, tenuissime striată, lamellosă, postice subplicată, cardine bidentato, altero unidentato; dente laterali unico.

Desh. Desc. des Coq. fuss. des envir. de Paris. p. 81. pl. 12. fig. 16. 17.

Juleon, Encyel. Méth. Hist. nat., des vers p. 1018, nº 37.

An enden? Tellina filosa, Sow. min. Conch. pl. 402. f. 2.

An enden? Tellina filosa, Sow. min. Conch. pl. 402. f. 2.

Habite... Fossile des eavirons de Paris à Senils, Valmondois.

Obroude, épaisse, couverte de stries fines, rapprochées et lamelleuses.

### † 9. Telline lamellouse. Tellina lamellosa. Desli.

T. testá rotundato-subtrigoná, lamellosá; lamellis obtusis, concentricis, regularibus; sinu postico ferè nullo.

Desh, Desc. des Coq, foss, des envir. de Paris, p. 31, pl. 12.

fig. 3. 4.

Idem. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. p. 1019, nº 38.
Habite... Fossile des environs de Paris i Valmondois. Espèce
uricase et rare, semblable par sa forme à la T. lanata.
Elle cat garnie de lames élégantes, très minces et rapprochées.

#### † 10. Telline biangulaire, Tellina biangularis. Desh.

T. testá ovato-elliptica, tenuissime striata, sublamellosa, postice biangulata; strius rectis, lamellosisque inter angulos. Dest. Desc. des Coq. foss. des env. de Paris. p. 82. pl. 12. fig. 1. 2.

Idem. Encycl. Meth. Hist. nat. des vers. p. 1019. nº 40, Habite... Fossile des environs de Paris à Parnes. Espèce rare, élégante, ovale, couverie de stries lamellenses, et présentant deux angles niçus sur le pit irrégulier postérieur.

#### + 11. Telline petit-bec. Tellina rostralina. Desh.

T. testá ovato-elongatá, tenuissime striatá; striis antice sublamellosis: cardine unidentato, in utríque valvá.

Desh. Desc, des Coq. foss, des env. de Paris. p. 82. pl. 12. fig. 13. 14. 15.

lig. 15. 14. 15. Idem. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. p. 1019. no 41.

Habite... Fossile des environs de Paris à Parnes, Grignon, Mouchy. Petite coquille mince, étroite, transverse, terminée postérieurement en un bec étroit et court : elle est ornée de stries transverses très fines.

# † 12. Telline lucinale. Tellina lucinalis. Desh.

 tesid rotundatd, subgibbosd, lavigatd, aquilaterd, latere antico vix simuato; dente laterali unico.
 Desh, Desc. des Coq. foss. des envir. de Paris. p. 85. pl. 13.

fig. 7. 8.

Idem, Encycl. méth. Hist, mat. des vers. p. 1020. nº 45.

Habite... Fossile des cavirons de Paris à Valmondois, Retz, Tancron. Petite coquille mince, fingile, ovale, obronde, ayant le pli postérieur à prine marqué, et semblable à une lucine par son aspect extérieur. Elle a, du reste, tous les caractères des tellines; des atries transverses très fines la reconvene tenièrement.

# † 13. Telline oblique. Tellina obliqua. Sow.

T. testá ovato-subtrigoná, inaquilatorá, obliquá, ànticó rotundatá, posticó truncatá, subangulatá, irregulariter et transversim striatá; cardine bidentato, dentibus lateralibus obsoletis.

Sow. Min. Conch. pl. 161, f, 1.

Habite... Fossile dans le Crag d'Angleterre, Elle est subtrigone, ovalaire, presque aussi longue que large. Ses strias sont irrégulières et plus nombreuses sur le côté antérieur. Les dents latérales ne se voient bien que sur la valve droite.

## † 14. Telline ovale. Tellina ovata. Sow.

T. testé ovatá, inæquilaterá, anticè rotandatá, posticè truncatá, subangulatá, irregulariter striatá, kevigatáve; cardine bidento, dentibus lateralibus obsoletis; impressione pallii préfundissimi, irregulariter sinuosá. Sow. Min. Couch. pl. 161. f. 2.

Habite... Fossile du Crag d'Angleterre. Coquille plus ovalaire que la précédente, un peu moins bombée, étagée par des accroissements irréguliers et se distinguant sur-tout par la forme particulière de l'impression palléale.

## † 15. Telline obtuse. Tellina obtusa. Sow.

T. testá ovato-subrotundá, ineequilaterá, anticè longioro obtusá, posticè obscurò inflezá, transversim regulariter striatá; cardine bidentato; dentibus lateralibus magnis.

Sow. Min. Couch. pl. 179-f. 4.

Habite... Fossile du Crag d'Angleterre. Espèce bien distincte des deux précédeates; ses stries sout régulières, nounbreuses i le plip outériere ret à peine apparent, et les deux latérales sont bien développées. Cette coquille a beaucoup d'analogie avec la variété de la Tellina crassa, qui vit dans les mers du Nord.

# † 16. Telline épineuse. Tellina muricata. Broc.

T. testá oblongá, compressá, subtilissimè striatá, anticè rotundá, obtusá, posticè truncatá, angulosá, pube serrato, muricato; radiis longitudinalibus strias transversas decussaráibus.

Brocchi, Couch, Foss, subap, t. 2, p. 511. nº 4, pl. 12.4. 2.
Habite la Méditerranée, la Sicile, Fossile en Italie at en Sicile;
espèce bien distincte de la Tellina printis, qui a comme elle
des dentelures sur la carène du corselet. Il ne faut pas la
confondre avec la Tellina muricata de Chemnitz, laquelle
est une lucie. Jucina seafora. Lamarek.

# TELLINIDE. (Tellinides.)

Coquille transverse, inéquilatérale, un peu aplatie, légèrement bàillante sur les oôtés, à crochets petits, non enflés; sans pli irrégulier sur le bord. Charnière à deux dents divergentes sur chaque valve. Deux dents latérales pre-que obsolètes, dont une postérieure est rapprochée des cardinales, sur une valve. Testa transversa, incequilatera, planulata, lateribus paulisper hians; natibus parvis, subdepressis; margine plicaturá irregulari non in flexo. Cardo dentibus dubout divaricatis in utráque valvá. Dentes later ales duo, subobsoleti; unico postico propè cardinem admoto in unicá valvá.

OBSENATIONS. Je me vois obligé de présenter comme type d'un genre particulier, une coquille qui ne peut être placée convenablement dans aucun de ceux qui l'avoisinent. Elle diffère des psammobies par ses dents latérales , des tellines par son défaut de pli marginal Rexueux, des luciues, parce qu'elle est băillante et qu'elle n'en a point les impressions fasciales intérieures. Une de ses valves jaraît avoir trois dents cardinales, à cause de la dent latérale rapprochée de la charnière. (1)

## ESPÈCE.

- 1. Tellinide de Timor. Tellinides Timorensis. Lamk.
  - \* Blainv. Malac. pl. 72.f. 2. 2. 8.
  - \* An eadem species? Tellinides timorensis, Sow. Genera of Shells. no 31. f. 2.
- (1) Dans une note relative à la famille des nymphacées tellinaires, nous avons fait presentir la nécessité de supprimer le genre Tellinide. Si on examine ses caractères, on reconnali qu'ils sont exactement semblables à ceux des tellines, moins le pli postérieur irrégulier. Ce pli, constant dans un grand nombre de tellines diminue peu à peu, connne on le voit, dans les Tellina binaculata, solidula, pranmotella, et finit par disparaître dans les Tellina carraira, balautina que l'on pourrait tont aussi bien placer dans le genre Tellinide, que la coquille qui lui sert de type. Pour être conséquent, il faut ou supprimer le genre Tellinide, ce qui nous semble préférable, ou faire cutrer dans ce genre des coquilles qui sppartiennent sans contestation aux tellines.

Mus. nº. Cabinet de M. Valenciennes.

Habitel Océan des Grandes Indes ou australes, près de Timor. Coquille ovale-elliptique, aplatie, blanche, assez mince, à stries transverses, concentriques, ayant une dépression sur le côté antérieur de chaque valve, et le bord supérieur ondé. Larceur, 55 millimètres.

#### CORBEILLE. ( Corbis.)

Coquille transverse, équivalve, sans pli irrégulier au bord antérieur; ayant les crochets courbés en dédans, en opposition. Deux dents cardinales; deux dents latérales, dont la postérieure plus rapprochée de la charnière. Impressions musculaires simples.

Testa transversa, ceguivalvis, anteriiss hine ad marginem non deformiter flexa; natibus oppositè incurvis. Cardo dentibus duobus. Dentes laterales duo: postico ad cardinem propiùs admoto. Impressiones musculorum simplices.

OBENATIONS. Les corbeilles, que je réunissais comme Bruquières avec les lucines, en paraissent réfeliment distinguées, aux-tout par les animans qui les produisent. Aussi n'ont-elles pas, comme les lucines, une de leurs impressions musculaires prolongée en bandelette. Elles tiennent de plus près aux tellines; mais elles n'ont pas, comme ces dernières, un pli irrégulier au bord autérieur et supérieur des valves. Ainsi, je suivrai M. Cavier, qui vient d'en former un gente è part.

[ Le genre corbeille est très bien caractérisé et c'est avec raison que M. Cuvier l'a institué; il se rapproche plus des lucines que des tellines. La coquille est épaisse et solide, comme dans les lucines; elle couserve plus de régularité: la charnière est très différente de celle des vé-

nus, parmi lesquelles Linne la confondait; elle est plus constante que dans les lucines où l'on voit cette partie varier dans chacune des espèces; les impressions musculaires sont grandes et presque égales, elles sont très incigales dans le plus grand nombre des lucines; l'impression palléale est simple et diffère ainsi beaucoup de celle des tellines pour se rapprocher de celles des lucines.

Lamarck ne connut qu'une seule espèce vivante de corbeille: nous en possédons une seconde très rare et très belle; elle devient plus grande et se rapproche beaucoup par l'ensemble de ses caractères de la corbeille pétoncle, fossile aux environs de Paris; elle conserve cependant des caractères suffisants pour être distinguée comme espèce.

M. Brongniart, dans son Mémoire sur les terrains calcaréo-trapéens du Vicentin, a donné le nom de Corbis Aglauræ, à une coquille dont il n'avait pas vu la charnière, et que nous avons reconnue depuis pour une vénus, qui se trouve également fossile aux environs de Bordeaux.]

# ESPÈCES.

# 1. Corbeille rentlée. Corbis fimbriata. Cuy.

C. testá transverse ovali, gibbá, longitudinaliter striatá; sulcis transversis undulatis; margine crenulato.

Venus fimbriatd. Lin. Syst. nat. p. 1133.

\* Gmel. p. 3275. nº 25.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 133.

\* Lister. Conch. t. 1056. f. 1. \* D'Argeny. Conch. pl. 21. f. G. 2.

\* Gualt. test. t. 75. f. C.

Chemn. Conch. 7. p. 3. Vign. et t. 43. f. 448. 449.

Encycl. pl. 286. f. 3. a. b. c. Lucina.

\* Born. Mus. t. 5. f. 4.

Corbis fimbriata. Cuv. Règn. anim. 2. p. 481.

\* Venus funbriata. Dilw. Cat. t. 1. p. 187. no. 66.

\* Idotcea perforata. Schuma. Conch. t. 18. f. 3.

\* Blainv. Malac. pl. 72. f. 4.

\* Sow. Genera of. Shells. nº 2.

\* Desh. Encycl. méth vers. t. 2. p. 6. nº 1.

Habite l'Océan indien, Mus. no. Mon cabinet. Coquille blauche, grosse, renflée, recherchée dans les collections. M. Valenciennes en possède un iudividu, ayant, accidentellement un pli sinueux sur le bord du côté postérieur.

#### 2. Corbeille lamelleuse. Corbis lamellosa. Lamk.

C. testd transversim elliptica, cancellata; lamellis transversis, elevatis, remotiusculis; striis longitudinalibus creberrimis, intrà lamellas.

Lucina lamellosa. N. Annales du Mus. vol. 7. p. 237.

Chemn. Conch. 6. 1, 13, f. 137, 138.

Encycl. pl. 286, f. 2. a. b. c.

\* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 1. pl. 14. f. 1. 2. 3.

\* Idem, Encycl, meth, vers. t, 2. p. 6. no 3. Habite ... Fossile de Grignon , près de Versailles. Mus. nº. Mon cabinet. Elle est elliptique, transverse, et a ses lames simplement dentées du côté postérieur.

## Corbeille pétoncle. Corbis petunculus. Lamk.

- C. testá rotundatá, ventricosá, crassá, cancellatá; lamellis transversis erebris , ad latus posticum plicato-crispis serratio
- \* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 1. pl. 13. f. 3. 4. 5. 6.
- \* Idem, Encycl. méth. vers. t. 2. p. 6. n. 2.

Cabinet de M. Brongniart,

Habite..., Fossile de falunières de Granville, au sud de Valogne ; de Parnes, Mouchy,, aux environs de Paris. Coquille grande, ayant à l'extérieur l'aspect d'un grand pétoncle, treillisté, crépu.

# LUCIME. (Lncina.)

Coquille suborbiculaire, inéquilatérale, à crochets petits, pointus, obliques. Deux dents cardinales divergentes, dont une bifide, et qui sont variables ou disparaissent avec l'âge. Deux dents latérales : la postérieure plus rapprochée des cardinales. Deux impressions musculaires très séparées, dont la postérieure forme un prolongement en fascie, quelquefois fort long.

Testa suborbicularis, inæquilateralis; natibus parvis, acutis, obliquis. Cardo variabilis: modò dentibus dubus divaricatis, uni quorum bipartiti, etate vanescentibus; modò dentibus nullis. Dentes laterales duo, interdium obsoleti: postico ad cardinem propius admoto. Impressiones musculares remotissimee, laterales: postica in fasciam interdium prælongam productd. Ligamentum externum.

Ossavations. Le genre lucine, aperçu et nommé d'abord pas Bruguières, qui en fit graver les principales espèces, me parait naturel et devoir être conservé, sauf à en séparer les corbeilles. Il est cependant singulier, én ce que, dans ce genre, la charnière est souvent variable. Ce qui semble néanmoins le caractériser, en indiquant des rapports entre les animaux des espèces, ce sont les inpressions musculaires, dont une (celle du côté postérieur ) se prolonge et forme une bandelette plus ou moins longue, qui éfend quelquefois jusqu'au milieu de la valve. Ces impressions indiquent un pied analogue à celui de la loripéca de Poli.

La charnière des lucines, quoique variable, offre ordinairement deux dents cardinales-divergentes, dont une est comme partagée en denx. Ces dents s'effacent ou disparaissent avec l'âge, au moins dans certaines espèces. Dans une autre, on n'en tronve jamais. Les dents latérales existent dans la plupart des espèces; et dans certaines, on ne les retrouve point.

Par leur charnière, les lucines semblent se rapprocher des tellines, su-tont à cause de leurs dents latérales; mais on ne leur voit n'ullement le pli irrépulier des tellines. Dans les espèces qui offrent un angle un la coquille, cet angle ne forme jamais, dans le bord, le pli flexueux qui distingue les tellines, ce qui a fait rapporter ces cuquilles, par Linné, à sou gene vezune. Toutes nos lucines ont le

ligament extérieur; il y est toujours apparent, quoique quelquefois il soit un peu enfoncé. Il l'est même tellement dans la telline lactée, avec les bords de l'écusson rapprochés, qu'il paraît alors tont-à-fait intérieur. Or, comme le pied singulier et eu cordelette de l'animal de cette coquille a été observé et décrit par M. Poli, ce savant zoologiste napolitain en a fait un genre particulier, sous le nom de loripes. Nous n'avons pas adopté ce genre, quoiqu'il paraisse fondé tant sur un caractère de la coquille, que sur des caractères de l'animal , parce que nous pensons que les rapports de ce coquillage avec les autres lucines, ne permettent pas de l'en écarter, et que les impressions qui s'observent dans la coquille de la plupart des autres lucines, indiquent que leurs animaux ont un pied analogue, sauf les différences qui appartiennent à celles des espèces.

Comme Lamarck et Bruguières l'ont bien senti, le genre lucine est très naturel : les coquilles qu'il renferme offrent un facies particulier, elles sont orbiculaires, la surface intérieure des valves est ponctuée ou striée quelquefois profondément; l'impression palléale est toujours simple, ce qui est un caractère essentiel du genre, ainsi que la forme et la position des impressions musculaires. Lorsque l'on étudie le genre sur un grand nombre d'espèces, on s'aperçoit bientôt que la charnière est des plus variable, et que les caractères que cette partie donne pour d'autres familles sont ici de nulle valeur. Il existe des espèces dont la charnière est sans dents, d'autres qui ont une ou deux dents cardinales d'abord obsolètes ou rudimentaires, puis plus grosses et plus constantes. A ces dents cardinales s'ajoute, selou les espèces, la dent latérale antérieure ou la postérieure; et la charnière n'est complète, c'est-à-dire n'est pourvue des dents cardinales et latérales que dans un petit nombre d'espèces. Malgré ces variations continuelles de la charnière, on reconnaît que les quatre-vingt-six espèces, soit vivantes, soit fossiles, actuellement connues, ont entre elles des rapports si naturels, qu'elles ne pourraient être mieux placées

ailleurs et ne pourraient pas non plus constituer d'autres genres, Quelque zoologistae, à l'exemple de Cuvier, conservent à la fois dans la méthode les genres lucine de Braguières et loripède de l'Poli. Bien que l'on ne connaisse pas encore les animaux des lucines principales, on peut conclure par analogie et d'après la ressemblance des coquilles, que l'identité des deux genres ne peut être actuellement contestée; il est donc convonable de n'admettre que l'un des deux genres, et celui de Bruguières étant mieux connu et aussi anciennement établi que celui de Poli, doi être préféré.

Linné confondait la plupart des lucines parmi ses vénus. En séparant ces genres, Bruguières, Lamarck et les autres concyliologues laisserent au nombre de vénus quelques coquilles qui ont tous les caractères des lucines ; il suffit en effet, de rapprocher, comme nous l'avons fait le premier, les Cytherea punctata et tigerina des lucines, pour voir que l'impression palléale est simple, tandis qu'elle est sinueuse postérieurement dans les cythérées, que le centre des valves est ponctué comme dans les lucines, et qu'enfin les impressions musculaires sont très grandes, l'antérieure alongée étant comme dans les lucines; il est vrai que la charnière se rapproche assez de celle de quelques cythérées; mais nous avous vu que la charnière des lucines était très variable, et celle des espèces dont il est question trouvent leurs analogues dans le genre parmi celles qui ont des dents cardinales et une deut laterale autérieure. Le ligament dans les espèces u'est guère moius variable que la charnière elle mème; le plus souvent il est tout-à-fait extérieur, supporté par des nymphes aplaties et peu saillantes. Assez souvent les nymphes s'enfoncent sous les bords du corselet et le ligament tout en conservant sa structure de ligament extérieur, se trouve cependant caché presque entièrement; c'est ce qui a lieu dans un grand nombre d'espèces à charnière édentée. Dans les espèces dont le bord cardinal est large, la nymphe très aplatie est séparée par un sillon dans lequel le ligament s'insère; à la terminaison postérieure de ce sillon, s'étale une petite partie du ligament ; cela se remarque dans plusieurs espèces vivantes et fossiles et se voit particulièrement bien dans les onggalites; et comme danses genre, cette petite modification peu importante serait le seul caractère qui resterait, puirque ceax des lucines s'y voient dans leur entier, il s'on suivrait que, nuême sous ce rapport, ce genre onguline ne devrait pas étre conservé. Nous adopterions cette concision, si l'animal avait la même manière de vive que les autres lucines, mais jouissant de la faculté de perforer les pièrres, il peut avoir quelques caractères particuliers qu'il sera bon de constater avant de le rénuir définitément aux lucines. J

#### ESPECES.

- 1. Lucine de la Jamaïque. Lucina Jamaicensis. Lamk.
  - L. lestă lentiformi, scabră, sulcato-lamellosă, intus subluteă; lamellis brevibus concentricis; latere antico utrinque ungulato.
  - List. Conch. t. 300. f. 137.
  - Venus Jamaicensis. Chemn. Conch. 7. p. 24. t. 39. f. 408.
  - \* Venus. Schroter. Einl, t. 3, p. 168, nº 3q.
  - " Gualt, Index, Test. t. 88. f. B.
  - Eacycl. pl. 284. f. 2. a. b. c.
  - \* Venus Jumaicensis. Dilw. Cat. t. 1. p. 194. nº 80.

    \* Sow. Genera of Shells. nº 27, f. 3.
  - \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 379. nº 21.
  - (b) Eadem, testă intus flavă, scabră. (c) Eadem, testă minore intus extusque candidă.
  - Habite l'océan des Antilles, Mus. nº. Mon cabinet. Coquille grande, moins bombée que les suivantes. Le corseler relevé sous l'anus; les lames transverses écartées. L'abricot.
- 2. Lucine épaisse. Lucina pensylvanica. Lamk.
  - L. testă lentiformi ventrieosă, tumidă, erassă, albă; lamellis concentricis, membranaccis; ano cordato magno.
  - Venus pensylvanica, Lin. Syst. nat. p. 1134. Gmel. p. 3283. nº 71.
    - \* Venus penaylvanica. Schroter. Einl. t. 3. p. 138.
    - \* D'Argeny, Conch. pl. 21. f. N.

- \* Favanne. pl. 47. f. 1. \* Schuma. Essai de Conch. pl. 16. f. 2.
- \* Venus pensylvanica. Dilw. Cat. t, 1, p. 193. nº 79.
- List. Conch. t. 305. f. 138. Born, Mus. t. 5. f. 8.
- \* Sow. Genera. of Shells, no 27, f. 4.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2, p. 383. nº 34.
- Encycl. pl. 284. f. 1. a. b. c.

Habite l'Océan d'Amérique, Mus, nº, Mon cabinet, Vulg. La Bille d'ivoire. Espèce très distincte; coquille blanche en dedans et en dehors.

## 3. Lucine édentée. Lucina cdentula. Lamk.

L. testa orbiculato - ventricosa, subglobosa, intus flavescente, edentula; ano ovato; striis concentricis rugæformibus.

Venus edentula, Lin. Syst. nat. p. 1135. Gmel, p. 3286. nº 80.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 147.

List. Conch. t. 260. f. 69.

Chemn. Conch. 7. p. 34. t. 40. f. 427-429.

Encycl. pl. 284. f. 3. a. b. c. \* Venus edentula. Dilw. Cat. t. 1. p. 202. nº 100.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 372, no 1.

Habite l'Océan de l'Amérique , la Jamaique, Mus, nº. Mon cabinet. Coquille mince, enflée, blanchâtre au dehors, jaune d'abricot en dedans et aussi grande que les précédentes. On en trouve sur nos côtes, une variété toute blanche. Cabinet de M. Valenciennes.

# 4. Lucine changeante. Lucina mutabilis. Lamk.

L. testa orbiculato-ovata, obliqua, compressa; intus valvis radiatim striatis; seniorum cardine edentulo. Venus mutabilis, Annales du Mus. vol. 7. p. 61. et t. 9. pl. 32.

f. g. a. b.

\* Defr. Dic. s. nat. t. 27.

\* Desh. Descript. des Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 92. pl. 14.

\* Id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 573. nº 4.

\* Sow. Genera of Shells. no 27. f. 5.

Habite .... Fossile de Grignon. Mus. no. Mon cabinet. Coquille singulière, n'ayant des dents cardinales que dans les jeunes individus. L'une de ces dents, profondément divisée en deux, donne à une valve l'apparence de trois dents divergentes. Largeur, trois à quatre pouces (1).

## 5. Lucine ratissoir. Lucina radula. Lamk, (2).

L. testa orbiculata, lentiformi, convexa, albida; lamellis con centricis numerosis; intis striis radiantibus obsoletis.

- \* Venus spuria. Gmel. p. 3284. no 72.
- \* Schroter. Einl. t. 3. p. 166. nº 32.
- \* Chemn. Conch. t. 7. tab. 38. f. 399?
- Petiv. Gaz. tab. q3. ne 18.
- \* Venus spuria. Dilw. Cat. 1, 1, p. 194. nº 81. \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 379. nº 22.
- Tellina radula. Montag. Test. brit. t. 2. f. 1. 2.

Maton. Act. Soc. linn. 8. p. 54. nº 12. Habite l'Océan britannique. Mon cabinet. Communiquée par M. Leach. Elle se rapproche beaucoup de la sulvante.

#### 6. Lucine concentrique. Lucina concentrica. Lamk.

L. testd orbiculatd, compresso-convexd; lamellis concentricis,

- (1) Nous pensons que l'observation de Lamarck relative à la charnière de cette espèce, n'est pas juste : nous avons sous les yeux des individus très jeunes dans lesquels il n'y a pas de dents cardinales. Nous présumons que Lamarck a pris pour les jeunes de cette lucine une espèce voisine, mais toujours distincte, à laquelle nous avons donné le nom de Lucina contorta, à la charnière de laquelle il v a des dents cardinales à tous les âges.
- (2) Il nous semble probable que la Venus spuria de Gmelin est la même coquille que celle-ci. M. Dilwyn a la même opinion et restitue à l'espèce le nom donné par l'auteur de la treizième édition du Systema natura. Cet exemple doit être suivi, mais il ne faut pas admettie toute la synonymie de M. Dilwyn daus laquelle il s'est glissé un peu de confusion. C'est ainsi qu'il prend la lucine concentrique figurée dans l'Encyclopédie et une telline peu reconnaissable de Favanne pour la même que celle-ci.

TOME V.

elevatis, distinctis; striis longitudinalibus ad interstitia minutissimis, interdum nullis,

Lucina concentrica, Annales du Mus. vol. 7, p. 238. et tom. 12. pl. 42. f. 4. a. b.

Encycl. pl. 285. f. 2. a. b. c.

\* Def. Dict. des Sc. nat. t. 27.

\* Desh. Desc. des Coq. foss, t. i. p. 88. pl. 16. f. 11. 12.

\* Id. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 380. nº 23.

Habite... Fossile de Grignon, Mus. nº, Mon cabinet, Taille de la précédente ; mais elle est presque l'analogue fossile de la L. rotondaire.

# 7. Lucine divergente. Lucina divaricata. Lamk.

L. testá orbiculari, subglobosá, albá, antiquatá, bifariam oblique striata.

Tellina divaricata. Linn. Syst. nat. p. 1120.

Gmel. pag. 3241, nº 74.

\* Lister. Conch. t. 301. f. 142.

Bouann. Recr. 3. f. 349. \* Schroter, Einl. t. 2, p. 663.

\* Petiver. Gaz. t. 156. f. 26.

\* Klein. Ostr. t. q. f. 28.

\* Favann, Conch. pl. 48. f. E. Chemn. Conch. 6, p. 134, t. 13, f. 129.

Encycl. pl. 285. f. 4. a. b.

Poli. Test. 1. pl. 15. f. 25.

\* Tellina divaricata, Dilw. Cat. t. 1. p. 102. nº 70.

\* Payr. Cat. p. 42. nº 69. \* Blainy. Malac, pl. 72. f. 3. 3 a.

\* Fossilis. Lamk. Ann. da Mus. t. 7. p. 239.

\* Def. Dict. des Sc. nat. t. 27.

\* Var. Lucina undulata. Lamk. Ann. du Mas. t. 7. nº 11.

\* Basterot. Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. t. 2. p. 86.

\* Sow. Min. Conch. pl. 417.

\* Desh. Desc. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 105. pl. 14.

\* Id. Encycl. meth. vers. t, 2. p. 376. nº 11.

\* Dubois de Montp. Conch. Foss. de Volhy. pl. 6. f. 12.

Habite la Méditerrance, l'Océan Américain, les côtes du Brésil. Lalande. Largeur, 30 millimet. Mus. no. Mon cabinet. Bord des valves quelquefois crénelé.

#### 8. Lucine carnaire. Lucina carnaria. Lamk. (1).

L. testá orbiculato-trigoná, incequilaterá, convexo-depressá, extus intusque incarnatá; striis tenuibus variis: hinc undatoreflexis.

Tellina carnaria, Lin. Gmel. nº 70.

List, Gonch. t. 339. f. 176.

Born. Mus. t. 2. f. 14.

Chemn. Conch. 6. t. 13. f. 126.

Habite l'Océan d'Europe, la Méditerranée, daus le golfe de Venise. Mus. n°. Mon cabinet. Intérieur des valves, rouge de saug.

#### Lucine rude. Lucina scabra. Lamk.

 L. testá orbiculari depresso-convexá, albá, subpellucidá; costellis squamosis radiantibus; intus punctis impressis.

Encycl, pl. 285. f. 5. a. b. c. Tellina muricata. Chemn. Conch. XI, tab. 199. f. 1945.

1946.
\* Tellina muricata. Dilw. Cat. t. 1. p. 98. nº 60.
Habite... les mers d'Amérique? Mon cabinet.

#### 10. Lucine réticulée. Lucina reticulata. Lamk. (2).

L. testá orbiculari, compresso-convexá, albidá; lamellis concentrieis, distinctis; interstitiis longitudinaliter striatis; ano ovato impresso.

An tellina reticulata? Maton. Act. Soc. linn. 8. p. 54, t. 1. f. 9.

<sup>(1)</sup> Cette coquille appartient au genre telliné comme nous l'avons vu; elle en offre tous les caractères dans la charnière, les impressions musculaires, l'impression du manteau, et nous l'avons mentionnée dans le genre telline auquel nous reuvoyous.

<sup>(2)</sup> D'après la synonymie rapportée ici, il nous semble que deux espèces aicut été confoudues aussi bien par Dilwyn que par Lamarck. La figure de Chemnitz, en effet, représente une véritable amphidesme des mers de l'Inde, tandis que les figures de Maton, Montagu, se rapportent à

Chemn, Conch. 6, t, 12. f. 118.

Habite les côtes de France, près de Lorient. Mon cabinet. Ses dents cardinales sont fortes, et une des latérales, rapprochée de la charaitér, semble en augmenter le nombre. Cette coquille ressemble encore beaucoup à la L. rotondaire.

# 11. Lucine écailleuse. Lucina squamosa. Lamk.

L. testá suborbiculatá, tumidá, ineequilaterali; costellis radiontibus imbricato-squamosis; ano vulváque exeavatis.

Encycl. pl. 285. f. 3. a. b. c.

\* An lucina reticulata? Payr. Cat. p. 43. nº 70. \* Tellina reticulata. Poli. Test. tab. 20. f. 14.

Habite.... Cabinet de M. Valenciennes. Largeur, 24 millimètres.

# 12. Lucine lactée. Lucina lactea. Lamk. (1).

L. testá lentiformi, gibbá, albá, pellucidá, transversim tenuiter striatá; natibus tumidis, uncinatis.

Tellina lactea, Lin. Syst. nat. p. 1119. Gmel. p. 3240. nº 60:

Gualt. Test. t. 71. fig. D.

\* Sebroter. Einl. t. 2. p. 659.

\* Montagu. Test. p. 70. pl. 2. f. 4.

une coquille de l'Océan Européen, et qui appartient au genre lucine. M. Payraudeau dans son Catalogue des annélides et des mollusques de Corse, incertain comme nous sur l'espèce, a donné le nom de lucine réticulée à une coquille mieux déterminée et reconnaissable par la figure de Poli; elle est peut-être la même que la lucine écailleuse, e\* 11.

(1) Deux espèces de lucines sont ordinairement confondues dans les collections sous le nom de Lucina lacteria; cette confusion que nous avons aperçue, avait été également reconnue par les auteurs anglais, qui pour la seconde espèce établirent la Tellina rotundata. Ayant voulu faire la même séparation dans l'Encyclopédie, nous donnâmes à tort le Poli. Test. 1. tab. 15. f. 28. 29. Loripes.

- \* Encycl. pl. 286. f. 1. a. b. c.
- \* Dorset. Cat. p. 3o. pl. 5. f. g.
- \* Amphidesma lactea, Lamk. A. s. vert. t. 5. p. 491. nº 3.
- \* Tellina lactea. Dilw. Cat. t. 1. p. 99. nº 62.
- " Lucina lactea. Payr. Cat. p. 41. nº 67.
- Lucina amphidesmoides, Desh. Encycl. meth, vers. t. 2. p. 3-5.
  - \* An. ead. spec, Loripède lactée. Blainv. Malac. pl. 72, f. 1? (b) Eadem major, valvis intis substriatis.
  - Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Fossile dans les saluns de la Touraine. Largeur, 16 millimètres. Le pied de l'ani-
- mal est alongé et en cordelettes. La variété b. vient des mers de la Nouvelle-Hollande.

## 13. Lucine ondée. Lucina undata, Lamk. (1).

- L. testá suborbiculari, convexá, transversim incoqualiter striatd, subundatd, albidd; umbonibus fulvis.
- Venus undata, Pennant. Zool, brit. 4. t. 55. f. 51. Mysia undata. Leach.
- An tellina rotundata? Maton. Act. Soc. linn, 8. p. 56. \* Dilw. Cat. t. 1. p. 197. nº 88. Venus undata.
- Habite l'Océan britannique et sur les côtes de Cherbourg. Mon cabinet. Communiquée par M. Leach.

nom de Lucina amphidesmoides à la vraie lactea de Linné, réservant ce dernier nom pour la L. rotundata de Montagu. Lamarck avait senti lui-même la nécessité de séparer les deux espèces en question ; et c'est ainsi qu'il les placa dans les amphidesmes sous les noms d'amphidesme lacté et d'amphidesme lucinale ; ici il réunit ces deux espèces dans un autre genre, faisant ainsi un double emploi que nous avons fait remarquer ailleurs. Nous rétablissons maintenant la synonymie le plus exactement possible.

(1) Cette coquille se rapproche beaucoup de la Tellina rotundata de Maton; il est probable cependant qu'elle constitue une espèce distincte, car cet auteur lui a conservé le nom de Venus undata, la distinguant ainsi de la Tellina rotundata.

- 14. Lucine circinaire. Lucina circinaria. Lamk. (1).
  - L. testd orbiculatd, antice subangulatd; striis transversis cre-
  - berrimis, exiguis; dentibus lateralibus subnullis. Annales da Mus. vol. 8. p. 238. nº 3.
- Habite... Fossile de Grignon, Courtagnon, etc. Mon cab.
- 15. Lucine colombelle. Lucina columbella. Lamk.
  - L. testá mborbiculatá, convexo-gibbosá, transversim sulcatá; latere sulco magno exarato; natibus prominulis obliquê arcuatis.
    - \* Sow. Genera of Shells. no 27. f. 6.
    - \* Basterot, Mém. de la Soc. d'hist, nat. de Paris. t. 2, p. 88. pl. 5, f. 11.
    - \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 383. n° 35.
    - \* Dub. de Mont. Foss. de Volhy. pl. 6. f. 8. 9. 10. 11. Mus. n..
    - Habite les mers du Sénégal. Fossile des faluns de la Touraine et des environs de Bordesux. Mon cabinet.
- 16. Lucine sinuée. Lucina sinuata. Lamk.
  - L. testá rotundato-ovatá, tumidá, tenui, albá; latere antico sulco profunde exarato.
  - Tellina sinuata. Montag. Ex. D. Leach.
  - An tellina flexuosa? Maton, Act. Soc. linn. 8. p. 56.
  - \* Tellina flexuosa. Dilw. Cat. t. 1. p. 99, n° 64?
    Habite l'Océan britannique, Mon cabinet. Communiquée par M. Leach. Petite coquille mince, transparente, très voi-
- sine de la L. colombelle, par sa forme.

  17. Lucine peigne. Lucina pecten. Lamk.
  - L. testá orbiculato-transversá, planulato-convexá, albidá; costellis rotundatis, transversim striatis, radiantibus. Mon cabinet.
  - Habite sur les côtes du Sénégal. Largeur, 14 millimètres.

<sup>(1)</sup> Nous avons fait observer dans notre ouvrage sur les Coq. foss. des environs de Paris, que cette espèce ne se distinguait pas de la Lucius accorum dont elle était un double emploi: nous persistous ici dans cette opinion.

#### 18. Lucine jaune. Lucina lutea. Lamk.

L. testá minimá orbiculato-transversa, lævi, pellucida, luteovirente; dentibus lateralibus nullis.

Mon cabinet. Habite les mers de l'Ile-de-France. Largeur, 9 ou 10 millim.

#### 19. Lucine digitale, Lucina digitalis, Lamk.

L. lestá parvá, orbiculato-trigoná, albidá; umbonibus tumidis, rosco-pictis; striis tenuibus obliquis elegantissimis.

An tellina digitaria? Lin. Gmel. nº 75. Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Petite coquille blanche,

teinte de rose.

# 20. Lucine globulaire. Lucina globularis. Lamk.

L. testá subglobosá, tenui, abbidá, vesiculosá; dentibus lateralibus nullis.
Mus. nº.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi Georges. Largeur, 11 millimètres.

# + 21. Lucine géante. Lucina gigantea. Desh.

L. testá latissimá, orbiculatá, lævigatá, aliquando subradiatá, intus puncticulatá; cardine edentulo; nymphis maximis.

Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. pag. 91. pl. 15. fig. 11. 12.

Idem. Encycl, meth. hist. nat. des vers. t. 2. pag. 372.
Habite... Fossile aux environs de Paris, Chaumont, Parnes.
Elic est aplatie, sans dents à la charaitre. Elic a quelquefois 9 à 10 centimètres de diamètre.

# + 22. Lucine bossue. Lucina gibbosula. Lamk.

L. testá ovato-obliquá, subangulatá, gibbosá, lœvigatá; cardine subedentulo; dentibus lateralibus nullis.

Lamk. Ann. du Mus. tom, 7. pag. 239. et tom. 12. pl. 42. fig. 8.

Def. Dict. des scienc. nat. tom. 27.

Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris, pag. 98. pl. 15. fig. 1. 2. Idem. Eucycl. méth. hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 374. no 5.

Habite... Fossile de Grignon, Parnes, Senlis. Petite coquille irrégulière, ayant une trace de dent à la charnière.

#### + 23. Lucine rénulée. Lucina renulata. Lamk.

L. testá sub-orbiculatá, ventricosá, lævigatá, æquilaterali; cardine subbidentato; dentibus lateralibus nullis.

Lamk. Ann. dn Mus. tom. 7. pag. 239. nº 7. et tom, 12. pl. 42. fig. 7. a. b.

Def. Dict. des scienc. nat. tom. 27.

sans dents à la charnière.

Desh. Descrip. des Coq. foss. des env. de Paris, pag. 93. pl. 15. fig. 3. 4.

Idem. Encycl. méth. hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 374. n° 6.
Habite... Fossile de Grignon. Voisine de la L. edentula. Mince.

# très profonde; accune dent à la chamière. † 24. Lucine de Ménard. Lucina Menardi. Desh.

L. testá magná, orbiculatá, subventricosá, aquilatorali, lovigatá; intus puncticulis raris, irregulariter sparsis; cardine edentulo.

Deah, Descrip. des Coq. foss. dea env. de Paris. pag. 94. pl. 16. fig. 13. 14. Idem. Encycl. méth. hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 374.

nº 8.

Habite... Fossile de Maulette, près Hondan Coquille assez grande, avant l'apparence de la Lucina jamaicensis, mais

# † 25. Lucine multilamellée. Lucina multilamellata. Desh.

L. testá magná, subrotundá, leniformi, convexiueulá, striis lamellosis, numerosis, transversi ornati, umbonibus castiis, recurvis; lunulá minimá profundissimá, lanceolatá; ano sinusos; margunbus integris; cardine billentato; dentibus lateralibus nullis.

Desh. Encycl. méth. hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 377. no 13.

Habite... Fossile des euvirons de Bordeaux. Coquille très rare, grande, lamelleuse, lunnie petite, corselet sinueux, deux dents cardinales courtes, point de dents latérales.

#### † 26. Lucine calleuse. Lucina callosa. Desh.

L. testá oblique trigoná, lævigatá, intus callosá; umbonibus prominulis, recurvis; lunulá magná, cordatá, cardine obsoleté bidentato; impressione musculari anticá transversá.

Venus callosa. Lamk. Ann. du Mus. tom. 7. pag. 130, et tom. 9. pl. 32, fig. 6, a, b.

Id. Anim. s. vert. pag. 608. no 5.

Def. Dict. des scienc. nat. tom. 27. pag. 272.

Desh. Descript, des Coq. foss. des env. de Paris. p. 96. pl. 17. fig. 3, 4, 5.

Idem. Encycl. méth. hist. nat. des vers. t. 2. pag. 378. nº 16.

Habite... Fossile des environs de Paris et d'autres lieux. Lunule grande et cordiforme. L'impression musculaire autérieure est subitement coudée et se dirige en dedans presque transversalement.

#### † 27. Lucine sillonnée. Lucina sulcata. Lamk.

L. testá orbiculatá, sublongitudinali, transversim sulcatá; umbonibus uncinatis, recurvis; lunulá nullá; dente cardinali unico, variabili; dentibus lateralibus nullis.

Lamk. Ann. du Mus. t. 7. pag. 240. nº 12. ettom. 12. pl. 42. fig. 9. a. b.

Def. Dict. des scienc. nat. tom. 27.

Desh. Descript. dos Coq. foss. des env. de Paris. pag. 97. pl. 14. fig. 12. 13.

Idem. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom, 2. pag. 378. nº 18.

Habite.... Fossile de Parnes. Plus longue que large et élégamment sillonnée. Une seule dent cardinale; point de dents latérales.

#### † 28. Lucine divisée. Lucina bipartita. Def.

L. test orbiculat , convext, lutæd , bipartist; umbonibus inflatis recurvis; lumula nulli; cardine obsoleté bidentato; dentibus lateralibus nullis; callo magno, fusco ad impressionem muscularem anticam.

Def. Dict. des scienc, nat. tom. 27. pag. 276.

Desh. Descript, des Coq. foss. des env. de Paris, pag. 98. pl. 16. fig. 7. 8, 9. 10.

- Idem. Encycl. meth. hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 378. po 19.
- Habite ... Foss, de Parnes, Coquille très globulcuse, dont la couche extérieure se détache facilement. Elle a une callosité épaisse et brunâtre sons l'impression musculaire autérieure.
- + 20. Lucine virginale. Lucina virginea. Desh.
  - L. testá orbiculari, depressá, albá, transversim striato-lamellosd , longitudinaliter , argutissime striatit; umbonibus minimis acutis; lunulit cordatit, medio exertiusculat; ano simplici, roseo tincto.
  - Desh, Encycl. méth. hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 379.
  - Habite Ambolne. Communiquée par M. Lesson. Belle lucine . voisine de la Radula , mais plus grande et se distinguant par la lunule, le corselet et la charnière,
- † 30, Lucine contournée. Lucina contorta. Def.
  - L. testá orbiculato-subtransversá, angulatá, depressá, striato sublamellosa; striis distinctis, separatis; lunula lanceolata. profundă; pube prominenti; cardine bidentato; dentibus lateralibus nullis. Def. Dict. des science nat. tom. 27.

  - Var (a) testa sublavigata, parte anteriore striata. Var (b) testá sublavigatá, umbonibus minoribus, tunulá vix
  - perspicud.
  - Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. pag. 99. pl. 16. Idem. Encycl. méth. hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 380.
  - nº 24. Habite... Fossile de Parnes, Chaumont, Abbecourt. Il est à
  - présumer que c'est elle que Lamarck a prise pour le jeune âge de la L. mutabilis, Elle a toujours deux dents cardinales à la charnière.
- † 31. Lucine des pierres. Lucina saxorum. Lamk.
  - L. testă orbiculată, antice subangulată lentiformi; striis transversis, tenuissimis, vix separatis; umbonibus minimis , recurvis; cardine bidentato; dentibus lateralibus subnullis :

ny mphis magnis, profundis, tectis; lunula et pube prominentibus.

Lucina circinaria. Lamk. Ann. du Mus. tom. 7. pag. 238.

Idem. Def. Dict. des scienc. nat. tom. 27.

Var (a) testá compressiore; striis obsoletis.

Lucina saxorum. Lamk. Ann. du Mus. Loc. cit. nº 4. et tom. 12. pl. 42. fig. 5. a. b.

Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. pag. 100. pl. 15. fig. 5. 6.

Idem. Encycl. méth. hist. nat des vers. tom. 2. pag. 381.

Habite... Fossile des environs de Paris. On en trouve fréquemment le moule intérieur dans la pierre à bâtir. Elle est petite, orbiculaire et chargée de stries très fines, sublamelleuses. Les dents latérales sont à peine marquées.

# † 32. Lucine ambiguë. Lucina ambigua. Def.

L. testa orbiculata, lentiformi, spissa, striata; striis transversis, tenuissimis, distinctis, sublamellosis; umbonibus minimis, recurvis; cardine subtridentato; dentibus lateralibus nullis; nymphis profundissimis tectis; lunula et pube linea subdepressa indicatis.

Def. Dict. des scienc. nat. tom. 27.

Desch. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris, pag. 102. pl. 17. fig. 6. 7.

Idem. Encycl. meth. hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 381.

Habite..., Fossile de Grignon. Rapprochée de la Lucina concentrica, mais ayant le corselet et la lunule séparés par un sillon. Deux dents cardinales et une troisième obsolète. Orbiculaire, lentiforme, peu épaisse.

# † 33. Lucine de Fortis. Lucina Fortisiana. Def.

L. testà orbiculatà, convexà, obsoletè striatà, lunulà et pube prominentibus, separatis lineà profundà; cardina edentulo; impressione pallii plicatà,

Def. Dict. des scienc. nat. tom. 7.

Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. pag. 102. pl. 17. fig. 10. 11.

Idem. Encycl. méth. hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 382. n° 29. Habite... Fossile de Griguon et de Valognes, département de la Manche. Coquille assez grande, orbiculaire, voisine de la précédente. La lunule et le corselet plus saillants; les deuts de la charnière obsolètes.

#### † 34. Lucine orangée. Lucina aurantia. Desh.

L. testā orbiculatā, convexo turgidā, transversīm tenuiter striatā; lunulā deprestā, ovatā; ano magno, ovato; marginibus integris; umbonībus albidis; fasciis aurantūs marginībus valvarum.

Chemn, Conch. tom. 7. tab. 87. fig. 396.

Desh. Encycl. meth. hist. nat. des vers. tom. 2, pag. 384.

Habite... Nous la croyons des mers de l'Inde. Épaisse, globuleuse. Chemnitz la confondait avec la peny-luanica, dont elle est parfaitement distincie. Elle est d'un beau jaune orangé, intense vers les bords, passant au blanc vers les crochets.

#### DOWACE. (Donax.)

Coquille transverse, équivalve, inéquilatérale, à côté autérieur très court, très obtus.

Deux dents cardinales, soit sur chaque valve, soit sur une seule; une ou deux dents latérales plus ou moins écartées. Ligament extérieur, court, à la place de la lunule.

Testa transversa, æquivalvis, inæquilatera; latere antico brevissimo, obtusissimo.

Dentes cardinales duo, vel in utráque valvá, vel in alterá: laterales 1 s. 2 subremoti. Ligamentum externum, breve, posticum, ani loco insertum.

Observations. Les donaces se reconnaissent, en général, au premier aspect, par leur forme assez particulière. Ce sont des coquilles transverses, un peu aplaties, très inéquilatérales, presque triangulaires, ayant leur côté antérieur fort raccourci, obtus et comme tronqué, ce qui leur donne assez souvent la forme d'un coin. Leurs valves sont égales l'une à l'autre; et, dans beaucoup d'espèces, le bord intérieur de ces valves est dentelé ou flement crénelé.

Ce qui caractérise leur genre, c'est d'avoir à leur charnière, outre les dents cardinales, une ou deux dents latérales, un peu écartées, séparées des cardinales, et qui sont analogues aux dents latérales des mactres, des lucines, des tellines, des corbeilles, des cyclades.

Relativement aux conchifères à coquille inéquilatérale, et qui appartiennent à cette famille, le côté le plus court de la coquille est toujours le postérieur dans lesuénux et les cythérées, tandis que le plus long ou le plus grand , dans ces coquilles, est celui qui porte le ligament, c'est-à-dire le côté antérieur. Or, c'est précisément le contraire dans les donaces et les tellines; car le ligament des valves se trouve sur le côté le plus court de ces coquilles. Ainsi, les donaces ont plus de rapport avec les tellines qu'avec les vénus. Elles n'ont point, malgré cela, le pli flexueux des tellines.

L'animal des donaces fait sortir de sa coquille deux tubes ou siphons disjoints, grêles, fort longs, et unîpied en lsme large, quelquefois sécuriforme. (1)

<sup>(</sup>i) Pour rendre à ces observations de Lamarck, leur valeur naturelle, il faut rappeler encore une fois que ces dénominations de côté antérieur, de côté postérieur, sont réellement mal appliquées; cer le côté antérieur de Lamarck correspond à cette partie de l'animal qui est opposée à l'ouverture buccale, et qui est conséquemment la postérieure, et vice veral. Les observations de Lamarcks erduisent donc à ceci: le côté antérieur des donaces est proportionaellement plus alongé que dans les véuns, etc., et ressemble davantage k'eclui des tellines, ce qui est vrai; mais il ne faut pas en concluer, comme certaines personnes, que les donaces et les tellines ont le ligament sur le côté antérieur. Adanson a sans doute contribué à accréditer de l'adanson a sans doute contribué à accréditer.

Les donaces sont des coquilles marines, lisses ou finement striées, littorales, et souvent ornées de couleurs vives très agréables (1).

cette erreur que les donaces ont le ligament sur le côté antérieur; car, probablement par inadvertance, en représentant l'animal d'une donace qu'il nomme le pamet, il fait sortir le pied par le côté le plus court, qui porte le ligament et le siphon par le côté le plus long ; il y a deux moyens de prouver l'erreur d'Adanson. Toutes les donaces observées ont les siphons sortant par le côté le plus court de la coquille : ces animaux très abondants sur nos côtes ont été examinés par un grand nombre de personnes. On sait que la présence des siphons dans un grand nombre de mollusques conchifères, est indiquée sur la coquille par une sinuosité plus ou moins profonde de l'impression palléale. On sait également que cette sinuosité, dirigée postérieurement, montre la position et la direction des siphons: eh bien! dans le paniet d'Adanson et dans la figure donnée par luimême, on voit cette sinuosité sur le petit côté indiquant que les siphons sortaient par là et non le pied, comme la figure voisine semblerait le faire croire. La conséquence que l'on peut tirer de ce qui précède, c'est que les donaces restent dans la règle commune aux conchifères; le ligament est sur le côté postérieur par lequel sortent les siphons.

(1) Le geire donace est très naturel et devra être conservé, quoique fort voisin de celui des tellines, l'animal en est constamment distinct comme les belles anatomies de Poli le prouvent d'une manière suffisante. La charnière n'est pas aussi coustante que Lamarck l'a cru dans un certain nombre d'espèces, on trouve deux dents cardinales sur chaque valve et deux dents latérales; mais, dans d'autres, on voit l'une des dents latérales disparaître, puis la seconde ensuite : ces espèces conservent cependant la forme trigoue des autres donaces ; c'est ainsi que s'établic le passege de ce genre à celui établi en dernier lieu par Lamarck, sous le nom de capse. Les capses ne sont autre

#### ESPÈCES.

#### Bord interne des valves entier ou presque entier.

#### 1. Donace bec-de-flûte. Donax scortum. Lin.

D. testil triangulari, anticè acuta, decussatim striatil; vulvil cordati planil: marginibus submuticis.

Donax scortum. Lin. Syst. nat. p. 1126. Gmel. pag. 3262.

- \* Schroter, Einl. t. 3. pag. 90.
- List. Conch. tab. 377. f. 220. \* D'Argeny. Conch. pl. 21. f. L.
- \* Fava. Couch. pl. 47. f. F. 2.
- Fava. Conch. pl. 47. 1. r. 2. Born. Mus. tab. 4. f. 1. 2. Encycl. pl. 260. f. 2. Chemn. Conch. 6. t. 25. fig. 242—247.
- \* De Rossy, Buff. de Sonn. Moll. t. 6, p. 361, nº 2.
- \* Blainy, Malac, pl. 71. f. 1.
  - \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 95. nº 1.

Sow. Genera of Shells. Genre donace. £ :.

Habite l'Océan indien. Mus. nº. Mon cabinet. Coquille

blanchatre, un peu violette; l'une des grandes espèces du

genre.

chose que des donaces sans dents latérales, peut-être ce caractère aurait-il plus de valeur s'il s'établissait brusquement. En observant les transitions, il est impossible de déterminer rationnellement la limite des deux genres : ce qui d'ailleurs nous à le plus confirmé dans notre opinion à l'égard des capses, c'est l'examen que nous avons fait de l'animal d'une espèce, l'equel s'est tronvé absolument semblable à celui des autres donaces.

Deux coquilles introduites par Lamarck dans le genre qui nons occupe pourraien bien ne pas lui appartenir, leadonax meroe et seripta, en effet, par leurs caractères, se rapprochent heaucoup de certaines cythérées, et viendront probablement se ranger dans ce genre, lorsque leurs animaux seront connus.

#### 2. Donace pubescente. Donax pubescens. Lin. (1).

D. testá triangulari, decussatá, lamellosá; vulvá cordatá, planá: marginibus lamelloso-serratis.

Donax pubescens. Lin. pag. 1127. Gmel. pag. 3262. no. 2.
\* Schroter, Einl. t. 3, p. 02.

Chemn. Conch. 6. p. 251. tab. 25, f. 268.

Encycl. pl. 260, f. 1.

\* Rumph. Amb. t. 43. f. F.

\* Dilw. Cat. t. 1; p. 149. nº 2. \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 95. nº 2.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce très voisine de la précédente, mais distincte et moins grande.

#### 3. Donace en coin. Donax cuneata. Lin.

D. test l trigond, compressed, cuneiformi, rufd, albo radiatel; striis longitudinalibus exilissimis; vulvá convexá rugosá.

Donax cuneata. Lin. pag. 1127. Gmel. pag. 3263. nº 7.

List. Couch. L. 392. f. 231.

Born. Mus. p. 52. Vign.

Knorr. Vergn. 6. t. 7. f. 3.

Chemn. Conch. 6, t. 26, f. 260.

Encycl. pl. 261. f. 5.

\* Schroter, Einl. t. 3. p. 97.

\* Brooks. Intr. p. 64. t. 2, f. 23. \* Desh. Encycl. méth, vers. t. 2, p. 96. n. 3.

\* Sow. Genera of Shells. Genre donace. f. 2.
Habite l'Océan indien, Mus. nº. Mon cabinet. Le Muséum en possède une variété de l'Asie australe, à laquelle la figure citée de Lister paraît ressembler.

#### 4. Donace comprimée. Donax compressa. Lamk.

D. testd cuneiforni, compressd, basi acutd, carneo fulvá, irradiatá; vulvá subrugosá: merginibus angulatis. Encycl. pl. 262. f. 6. a. b. c.

<sup>(1)</sup> Cette espèce nous paraît établie avec une variété jeune de la précédente; elle en a absolument tous les caractères essentiels; elle a les dentelures du corselet plus grandes, ce qui tient uniquement à un état de conservation plus parfait dans les jeunes que dans les vieux individus.

- \* Lister. Conch. tah. 391. f. 238.
- Lister. Couch. tah. 391. 1, 238.
   Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 96. nº 4.
- Habite.... Je la crois des mers de l'Inde. Mon cabinet. Elle est voisine de la précédente; mais bien distincte.

#### 5. Donace deltoide Donax deltoides. Lamk.

D. testé triangulari, lœviusculé, albido-rosed; vulvé planiusculé, lon gitudinaliter striaté.

Mus. no.

Habite à l'île aux Kanguroos. Péron. Elle est plus grande et moins comprimée que la précédente.

## 6. Donace rayonnante. Donax radians. Lamk. (1).

D. testé ovato-trigoné, transversé striaté, albo fulvoque radiaté; vulvé oblique striaté.

Donax faba. Chemn. Conch. 6. t. 26, f. 266. 267.

- \* Donax faba. Gmel. p. 3264. n. 8.
- \* Donax. Schroter. Einl. t. 3. p. 102. nº 4.
- \* Donax faba. Dilw. Cat. t. 1. p. 155 n. 16. Encycl. p. 261. f. 7.

Habite.... Elle est très distincte de la donace en coin , n° 3. Mon cabinet.

# 7. Donace raccourcie. Donax abbreviata. Lamk.

D. testá trigoná, transversim tenerrimè striatá, antice rugosá, albidá, radiis duobus rufis; altero cœrulescente. Cabinet de M. Faujas de Saint-Fond.

Habite.... Cette donace est transversalement plus courte que les autres, a le bord interne des valves très entier, et des linéoles sur le sommet des rayons. Largeur, 28 millimètres.

<sup>(1)</sup> Il serait convenable de rendre à cette espèce le nom que Chemnitt bui donna le premier, eu adoptant comme variété la fig. 266 de cet auteur : nous avons cette variété, et nous en avons vu plusieurs autres attestant que l'espèce ext très variable dans ses couleurs.

# 8. Donace granuleuse. Donax granosa. Lamk. (1).

D. testá ovato-trigona, tenuissimė striatá, albida: radūs zonisque violaccis obsoletis; vulvá angulatá, subgranosá.

Mus. no.

Habite.... Elle a des linéoles longitudinales interrompues, comme dans la donace. Encycl. pl. 262. f. 8, à laquelle elle ressemble un peu.

# 9. Donace colombelle. Donax columbella. Lamk.

D. testa ovato-trigona, transversè striata, albido-violacescente; zonis obsoletis.

Mus. no.

(2) Var. zonis violaceis.

Habite à la Nouvelle Hollande, au port du roi Georges. Mon cabinet. Son côté antérieur est court, obliquement tronqué. Largeur, 24 à 26 millimètres. Sa variété est violette en dedans.

# 10. Donace vénériforme. Donax veneriformis. Lamk.

D. testá orbiculato-trigoná, transverse striatá, griseá; radüs obscuris; striis vulvæ crenulatis.

Mus. n6.

Habite.... les mers d'Asie? Du voyage de Péron. Largeur, 27 millimètres.

# 11. Donace australe. Donax australis. Lamk.

D. testd ovato-trigond, transverse striatd, albidd vel fulvá, intùs violaced; vulvd decussatd, subgranosa.

\* Quoy et Gaym. Voy. de l'Astrol. Moll. pl. 81. f. 20. 21.

. .

\* Donax obscura. Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 98.

Mus. no.

<sup>(1)</sup> Nous avons vu dans la collection du Muséum la coquille qui porte ce nom : c'est une variété de la donax cuncata ayant les granulations du côté postérieur un peu plus grosses.

Habite à Timor et à la Nouvelle Hollande. Péron. Elle a des rapports avec la donace bicolore. Largeur, 30 millimètres.

#### 12. Donace épidermie. Donax epidermia. Lamk.

D. testal cuneato-trigond, anterius obtusă, epiderme viridiflavicante, laviusculă; vulvă longitudinaliter striată. Mus. no.

Habite à l'îlle des animaux, à la Nouvelle Hollande, Péron. Elle n des rapports avec le donax levigata. (Voyez le genre capse); mais elle eşt très différente par sa forme plus en coin, et par les deus de sa charquier.

#### 13. Donace bicolore, Donax bicolor, Lamk.

térieur.

D. testd ovato-cuneatd, albidd, fuco tincta; striis longitudinalibus exiguis, pauciores transversas decussantibus; anticè sulcis undulato-crispis.

Gualt. Test. tab. 88. fig. S. List. Conch. t. 392, f. 231?

An donax bicolor? Gmel, n° 16.

Habite.... Je la cròis des mers de l'Inde ou de celles de l'Ilede-France. Mon cabinet. Elle est tachée de violet à l'in-

## 14. Donace subrayonnée. Donax vittata. Lamk.

D. testá ovatá, depressiuseulá transversim striato-suloatá, ulbidá; radiis rufis, perpaucis, superne lutescentibus. Mon cabinet.

Habite l'Océan britannique. Communiquée par M. Leach.

15. Donace triquètre. Donax triquetra. Lamk. (1).

D. testá triangulari , subosquilaterá , infrá nates succatá , albidá ; strüs transversu exiguis. Mus. nº.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi Georges. Coquille petite, luisante, ayant quelques vestiges de rayons, et, à l'intérieur, une tache viol'âtre obscure. Largeur, 15 millimètres.

<sup>(1)</sup> Cette coquille paraît plutôt avoisiner les cythérées que les donaces; elle a beaucoup de rapports avec la cytherea corbicula et n'en est peut-être qu'une variété jeune.

# Bord interne des valves distinctement crénelé ou denté.

# 16. Donace grimaçante. Donax ringens. Lamk. (1).

D. testd magnd, ovato-trigond, albidd, intis violaced, vulva gibbd, undato-rugosd, scabrd: margine serratoringents.

Donax serra. Chemn. Conch. 6. tab. 25. f. 251. 252.

- Encycl. pl. 260. f. 3. a. b. . \* Seba. Mus. t. 3. pl. 86. f. 11.
- \* Donax serra. Dilw. Cat. t. 1. p. 149. nº 4.
- \* Capsa ringens. Desh. Encycl, meth, vers. t. 1. p. 193.

Habite l'Océan indien. Mus. no. Mon cabinet. Coquille grande, bëillante, grimaçante à l'angle supérieur de son corselet, et constituant une espèce très distincte. L'argeur, 25 millimètres.

## 17. Donace ridée. Donax rugosa. Lin.

D. testá triangulari, inflatá, antice oblique truncatá, sulcis longitudinalibus crekerrimis, rugosá, vulvá cordatá: mar ginibus angulatis.

Donax rugosa. Lin. Syst. nat. p. 1127.

- \* Gmel. p. 3262. n\* 3.
- \* Schroter. Einl. t. 3. p. 93. \* Lister. Conch. tab. 375, f. 216?
- Gualt. Test. tab. 89. fig. D.

<sup>(1)</sup> A suivre rigoureusement les caractères du genre capne de Lamarck, cette ciquille devrait en faire partie puisqu'elle n'a pas de deuts latérales. Il aurait été convenable que Lamarck lui conservait le nom que Chemnitz le premier lui imposa, et c'est ce qu'il sera convenable de faire dansies nouveaux catalogues d'espèces. On neconnaissait pas succertitude la patrie de cette coquille. Depuis le voyage de Lalande au Cap-de-Bonn-Eapérance, on sait qu'elle s'y trouve en abondance.

Chemn. Conch. 6. t. 25. f. 250.

Encycl. pl. 262, f. 5. a. b.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 149. nº 3.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 96. no 6.

(2) Var testa rubente natibus purpureis. Encycl. pl. 262.

Knorr. Vergn. 6. pl. 28. f. 8.

(3) Var. testa intùs extusque violaced, È Nov. Holl.

(4) Var. testá extus albá aut purpurascente; margine super undatim depresso. É Nov. Holl.

Habite l'Océan d'Amérique, les côtes des Antilles, Mus. no. Mon cabinet. Cette espèce est fort différente de celle qui précède. Elle est élégamment sillonnée, blanche, ou rougeatre, ou violette, selon les varietés.

# 18. Donace de Cayenne. Donax Caianensis. Lamk.

D. testá subtriangulari, purpurascente, antice obtusissimá; sulcis longitudinalibus exiguis; vulvá lateribus subbiangulatá.

Mon cabinet.

Habite l'Océan de la Guiane. Elle est très voisine de la précédente : mais moins renflée.

# 19. Donace alongée. Donax elongata. Lamk. (1).

D. testá transversim elongatá, longitudinaliter sulcatá, anterius obtusissimá; vulvæ sulcis subdenticulatis.

\* Seba. Mus. t. 3. tab. 86. f. 10?

Pamet. Adans. Sénég. tab. 18. f. 1.

Gualt. Test. tab. 89. fig. F.

An donaż spinosa? Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 258.

<sup>(1)</sup> Cette coquille est fort différente du donax spinosa de Chemuitz, et nous croyons nécessaire de supprimer la citation que fait Lamarck de cet auteur. Nous connaissons cette donace épineuse et elle à des caractères particuliers; il sera également nécessaire de retrancher de la synonymie, la figure de Gualtiéri, qui représente, à ce qu'il nous semble, le donax trunculus. Gmelin dans la treizième édition du Syst. nat. rapporte à tort le pamet au donax rugosa.

- \* Encycl. pl. 262. f. 3.
- \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 96. nº 7.
- (2) Var. testá albido-fulvá, intus albá.
- Habite l'Océan atlantique, les côtes d'Afrique. Mus. nº. Mon cabinet. Elle est violette en dedans. La variété a est du voyage de Péron.
- 20. Donace denticulée. Donax denticulata. Lin.
  - D. testá anterilis oblusissimá, albá, cæruleo aut purpureo radiatá; striis longitudinalibus impresso-punctatis; labiis transversè rugosis.
  - Donax denticulata. Lin. Syst. nat. p. 1127.
  - Gmel, p. 3263. nº 6.
  - \* Schroter. Einl. t. 3. p. 96.
  - \* Le Mesal. Adans. Seneg. pl. 18. f. 3.
    - List. Conch. t, 376. f. 218. 219.
  - Knorr. Vergn. 2. t. 23. f. 2-5.
  - \* Fav. Conch. pl, 49. F. E. 1. E. 3.
  - \* Donavan, t, 1, f. 24.
  - Chemn. Conch. 6. tab. 26. f. 256. 257.
  - Encycl. pl. 262. f. 7. a. b. c. \* Dilw. Cat. t. 1. p. 151. nº 8.
  - \* Payr. Cat. p. 45. nº 74.
  - \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 97. nº 8.
  - Habite la Méditerranée, l'Océan atlantique. Mus. n. Mon cabinet. Espèce jolie, distincte, d'une taille médiocre.
- 21. Donace cardioïde. Donax cardioides. Lamk. (1).
  - D. testá trigoná, turgidá, longitudinaliter sulcatá, postice loviusculá, albá, rufo maculatá; vulvá medio gibbú,
  - \* Quoi et Gaym. Voy. de l'Astrol. Moll. pl. 81. f. 17. 18. 19.
  - Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l'île Saint-Pierre-Saint-François. Mon cabinet. Elle est renflée, courte

<sup>(1)</sup> Il serait curieux de voir et d'étudier l'animal de cette espèce, car il est probable qu'elle n'appartient pas aux donaces: l'impression palléale n'est point échancrée postérieurement, et sa charnière se rapproche plus de celle du cardium medium que de celle des donaces.

transversalement, sillonnée comme un cardium, maculée de rouge-brun. Largeur, 28 ou 30 millimètres. Une tache orangée à l'intérieur. On en a une variété blanche au debors.

# 22. Donace à réseau. Donax meroe. Lamk. (1).

D. testá ovato - trigoná, compressá, transvetsim parallelé striatá; lineis purpureis subreticulatis pictá; vulvá excavatá.

Venus meroe. Lin. Syst. nat. pag. 1132.

Gmel. pag. 3274. nº 22.

\* Schroter, Einl. t. 3. p. 130.

List. Conch. t. 378. f. 221.

Chemn. Conch. 7. t. 43. f. 450. 452. 453.

Encycl. pl. 261. f. 1. a. b.

\* Fav. Conch. pl. 47. f. A 2?

\* Dilw, Cat. t. 1. p. 185. no 63. \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 97. no 9.

Habite l'Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Jolie coquille, voisine de la suivante; mais bien distincte. Largeur, 50

# 23. Donace ondée. Donax scripta. Lin.

- D. testil ovata, subcompressa, lævi, scripta lineis purpureis undatis: vulva cava: marginibus acutis.
- \* Lin. Sys. nat. p. 1127.
- \* Schroter. Einl. t. 3. p. 98.
- \* Gmel. p. 3264. no 9.

millimètres.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 154. no 15.

<sup>(1)</sup> En étudiant avec soin cette espèce et la suivante, on reconnaît qu'elles ont plutôt les caractères des cythérées que des donaces; elles ont trois dents cardinales sur la valve droite, deux sur la gauche, la dent postérieure se confondant avec la nymphe, la disposition de ces deuts cardinales est différente de celle des donaces et se rapproche beaucoup de celle des cythérées: ce sont ces motifs qui nous font croire que l'animal de ces espèces appartient au genre des cythérées.

List. Conch. t. 379. f. 222. et t. 380. f. 223.

\* Rumph, Amb, t, 42, f. L. M.

Knorr, Vergn. 6, t. 7, f. 4, 5.

Chemn. Couch. 6. t. 26. f. 261-265.

Encycl. pl. 261. f. 2. 3. 4.

Habite l'Océan indien, Mus. no. Mon cabinet, Moins grande que celle qui précède, elle n'est pas, comme elle, élégamment sillonnée en travers; elle offre plusieurs variétés qu'on pourrait distinguer.

## 14. Donace tronquée. Donax trunculus. Lin.

D. testá transversim elongatá, striis longitudinalibus minimis, intùs violaced; latere antico lavi, brevissimo.

Donax trunculus. Lin. Syst. nat. p. 1127.

List. Conch. t. 376. f. 217. \* Lister. Anim. Angl. pl. 5. f. 35.

\* Gmel. p. 3263. nº 4. \* Schroter, Einl. t. 3. p. q6.

Adans. Seneg. t. 18. f. 2.

\* Fav. Conch. pl. 49. f. E. 2? Knorr. Vergn. 1. t. 7. f. 7.

Born. Mus. t. 4. f. 3. 4.

Chemp. Conch. 6, t. 26, f. 253, 254.

\* Encycl, méth. pl. 262. f. 1.

\* Poli. Test. t. 2. pl. 19. f. 12. 13. 14. 15. \* Dilw. Cat. t. 1. p. 150. nº 5.

\* Donace des Canards. Blainv. Malac. pl. 71.f. 2.

\* Payr. Cat. p. 45. no 73. \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 97. nº 10.

Sow. Genera of Shells. f. 3.

\* Fossilis. Broch. Conch. t. 2. p. 537. nº 1.

Habite la Méditerranée , au golfe de Tarente ( Mon cabinet ). l'Océan atlantique, Elle est petite, olivatre en-dehors, ressemble à la donace alongée par sa forme; mais son côté antérieur est sans rides. On donne son nom à une autre coquille en Angleterre, Cette espèce est assez rare dans les collections.

# 25. Donace fabagelle. Donax fabagella. Lamk.

D. testá transversim oblongá, nitidá, albido-rubellá, obsolete radiata; striis tenerrimis verticalibus transversas docussantibus.

Cabinet de M. Dufresne.

Habite... Son côté antérieur est court, oblique, convexe, subcariné. Largeur, 26 millimètres.

#### 26. Donace des canards. Donax anatinum. Lamk.

D. testil transversim oblonga, nitidula, albida, corned vel pallide rubente, striis longitudinalibus exilissimis; latere antico oblique truncato.

An tellina donacina? Lin. Syst. nat. p. 1118.

Gualt. Test. tah. 88. fig. N.

\* Poli. Test. t. 2. tah. 19. f. 7.

\* Payr. Cat. p. 46. nº 75.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 99. n. 17.

(2) Var. testá majore; radiis interruptis.

(3) Var. testd penities albd.

Habite l'Océan d'Esoupe, la Méditerranée, Mux. na. Mon cabitet. Caquille commane, dont on ne trouve aneune racinet. Caquille commane, dont on ne trouve aneune figure bonne à cière. On en rencontre souvent, par quantité, dans le jabot des canard-aneurenes, Elle est tautés ansa rayons, et tantôt observément rayonnée. A l'intérieur, elle a tiegèrement teine de violet. La var. () a et la Méditeremée; elle a jusqu'à fo millimètre de la regen. Cette da Méditeremée; elle a jusqu'à fo millimètre de la regen. Cette de méditeremée; elle a jusqu'à fo millimètre de la regen. Cette de méditeremée; elle ni jusqu'à fo millimètre de la régen de la fine de commun seve le tellime adonadea. Massamobie tellim le.

Etc. Ajoutez les autres espèces qui ne me sont pas connues.

# 27. Donace de la Martinique. Donax Martinicensis. Lamk.

D. testd ovato-transversd, complanatd, transversd striati; striis longitudinalibus exilissimis; antico latere oblique truneato: postico producto rotundato. Mon cabinet.

Habite les côtes de la Martinique. M. Moreau de Joannés. Belle espèce, blanchâtre, teinte de rose, aplatie comme le sellina planata, obscurément rayonnée. Largeur, 50 millimétres.

## + 28. Donace aplatie. Donax complanata.

D. testá ovato-oblongá, transversá, lævigatá, albidá sub epidermi virescente, postico uniradiatá; radio lutescente: duabus lineis fuscis murginato; margine integro, intus vio-

Tellina Polita. Poll. Test, t. 2, tab. 21, fig. 14, 15.
Capsa complanata, Sow. Gener. of Shells, no 10, fig. 8,
Desh, Encycl. méth. Hist. pat. des vers. pag. 98. t. 2,
nº 14.

Habite POcean européen, la Méditerranée. Très commune. Elle n'a que deux dents cardinales et point de latéreles; aussi M. Sowerby la met au nombre des capses. Elle est très distincte par sa fissele blanche bordée de taches nonceuses brunes.

## † 19. Donace de Lesson. Donax Lessoni. Desh.

D. tesul trigonal, depressal, lovigatal; subæquilateral, apice aoutal, pallide fuled, multiradiatal; readits fuscis, interruptis; intis albido fuscal; margine anticè hiante, integerrimo, dente laterali antico predongo.

Deah, Encycl. méth. Hist. nat. des vers. pag. 99. nº 15. Habite le Chili. Rapportée par M. Lesson. Coquille assex grande, aplatie, subéquilatérale, presque aussi longue que large, et présentant quelques-uns des caractères des cythérées; mais elle a le ligament très court et deux dents latérales. la postérieure obsolète.

# † 30. Donace corbuloïde. Donax corbuloides. Desh.

D. testá trigoná, gibbosá, æquilaterá, politá cordiformi, alho rosed, lineis luteis, undatis, puloherrimė pictá, intus rubro fuzescente.

Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. pag. 99. nº. 18. Habite... Petite coquille trigone, à valves profondes, et rapprochée de la cytlérée cobicule. Elle est polie, transverse, d'un rouge obscur à l'intérieur, blanche, ornée de linéoles transverses, ondées ou anguleuses, d'un roux jaunière.

## † 31. Donace transverse. Donax transversa.

D. testá ovato oblongá, transversá, angustá, inæquilaterali, Lævigatá posticè, obliquè truncatá et eleganter obliquè striatá; margine crenato.

Desh. Encycl. méth. Hist. des vers. pag. 100. nº 19.

Donax anatinum. Bast. Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. tom. 2. pag. 83. pl. 6. fig. 8.

Habite.... Fossile de Bordeaux, Dax et les faluns de la Touraine. Petite espèce très commune et toujours distincte du Donax anatinum, avec laquelle M. Basterot l'a confondue.

# † 32. Donace triangulaire. Donax triangularis. Bast.

D. testá triangulari, cequilaterá, subleevigatá, cetate postice, rostratá, utroque latere carinatá; lunulá magná, lineá superficiali, circumdatá; cardine tridentato, posteriore cariosá, laterali unico, magno, antico.

Bast. Loc. cit. no 3. pl. 6. fig. 3.

Desh. Encycl méth. Hist. nat. des vers. pag. 100. nº 20. Habite... Fossile de Bordeaux et de Dax. Coquille toute lisse, dont la forme rappelle un peu celle de la Donace bec de flûte, le côté postérieur étant tronqué et anguleux : dans les vieux individus, l'angle postérieur est un peu prolongé en bec.

# + 33. Donace luisante. Donax nitida. Lamk.

D. testā minimā, ovato trigonā, transversā, pellucidā lævigatissimā, nitūdā; latere postico abbreviato, aliquantisper striato; dentibus lateralibus perspicuis, cardinalibus binis.

Lamk. Ann. du Mus. tom. 7. fig. 231. nº 4. et tom. 12. pl. 41. fig. 6. a. b.

Def. Dict. des Scienc. nat. tom. 13. p. pag. 424.

Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. pag. 112. pl. 18. fig. 3. 4.

Idem. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. pag. 100. nº 21.

Habite... Fossile de Grignon, Beauchamp, Damerie. Petite espèce mince et fragile, transverse, trigone, toujours lisse, polie, brillante. Elle est rare.

# † 34. Donace obtusale. Donax obtusalis. Desh.

D. testá ovatá, subtrigoná, depressá, tenui, fragilissimá: latere postico, obtuso, longitudinaliter striato; nymphis magnis.

Desh. Descrip. des Coq. foss. des env. de Paris. pag. 109. pl. 18, fig. 7. 8.

Idem. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. pag. 101. n° 22. Habite.... Fossile à Beauchamp, Mary, Tancrou. Coquille mince et fragile, ovale, trigone, ayant le côté postérieur très obtus et orné de quelques stries longitudinales.

#### † 35. Donace émoussée. Donax retusa. Lamk.

D. testá euneiformi, truncatí, transversá, transversé substriatí; striis tenuibus, margineinferiore postice inflexo; marginibus integerrimis.

Lamk. Ann. du Mus. tom. 7. pag. 230. nº 1. et tom. 19. pl. 41. fig. 1. a. b.

Def. Dict. des Scien. nat. tom. 13. pag. 424.

Desh. Descrip. Loc. cit. no 1. pl. 17. fig. 19. 20. Idem. Encycl. meth. Hist. nat. des vers. pag. 101. no 23.

Habite... Fossile de Valmondois, Tonerou, Mary, Betz. Belle capèce, la plus grande, conaue aux environs de Paris. Elle cat très aplatie, tronquée à la manière de la donace, alongée. Elle est fort rare.

# † 36. Donace de Basterot. Donax Basterotina. Desh.

D. testsi ovato trigonsi, compressi, cunciformi; striis longitudinalibus vix perspicuis, distantibus, latere postico, profundioribus; dentibus lateralibus obsoletis; marginibus integerrinis.

Var. B. testa minima, lavigata, dente laterali postico, perspicuo.

Desh. Descrip, des Coq. foss, des env. de Paris, pag. 110. pl. 17. fig. 21. 22.

Idem. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. pag. 101. nº 24.
Habite.... Fossile de Maulette, près Houdañ. Voisine de la
Donax retusa, mais bien distincte. Son côté postérieur est
moins court et tronqué plus obliquement.

# † 37. Donace oblique. Donax obliqua. Lamk.

 testá ovato obliquá, inequilaterali, lævigatá; cardine bidentato, altero unidentato; marginibus integerrimis; dentibus lateralibus obsoletis.

Lamk. Ann. du Mus. t. 7. pag. 231. nº 6. et t. 12. pl. 41. fig. 4.

Def. Dict, des Scienc. nat. tom. 13. p. 425. Desh. Deserip. Loc. cit. no 4. pl. 18. fig. 5. 6.

Idem, Encycl. méth. Hist. nat. des vers. pag. 102. n. 25. Habite.... Fossile de Grignon. Petite coquille singulière, ovale, oblique qui, par sa forme, s'éloigne des autres espèces du genre, mais qui doit y être conservée à cause de sa charnière.

# † 38. Donace incomplète. Donax incompleta. Lamk.

D. testa ovato trigona, inequilatera, lævigata, latere postico abbreviato, rotundato; dentibus cardinalibus binis, luteralibus nullis.

Lamk. Ann. du Mus. tom. 7. pag. 230. n. 2. et tom. 12. pl. 41. fig. 3. a. b.

Def. Dict. des Scienc. nat. tom. 13. pag. 424.

Desh. Descrip. des Coq. foss. des env. de Paris. pag. 111. pl. 18. fig. 1. 2.

Idem. Encycl. meth. Hist. nat. des vers. pag. 101. nº 26.

Habite.... Fossile de Grignon, Damerie. Elle est petite, presque équilatérale, triangulaire, lisse, aplatie; point de dents laterales. Elle ferait partie des capses, si ce genre devait être conservé.

# † 39. Donace tellinelle. Donax tellinella. Lamk.

D. testá ovato transversá subtilissimè striatá, tenui pellucidá; dentibus lateralibus perspicuis distantibus.

Lamk. Ann. du Mus. t. 7. p. 230. nº 3. et tom. 12. pl. 41. fig. 2. a, b.

Def. Dict. des Scienc. nat. tom. 13. pag. 424.

Desh. Descrip, des Coq. foss. des env. de Paris. pag. 111.

Idem. Encycl. meth. Hist. nat. des vers. pag. 102. nº 27.

Habite.... Fossile de Grignon, Parnes, Mouchy. Espèce très petite, ovalc, oblongue, mince, fragile, striée et qui serait une telline si elle avait un pli postérieur.

# CAPSE. (Capsa.)

Coquille transverse, équivalve, close. Charnière ayant deux dents sur la valve droite; une seule dent bifide et intrante sur l'autre valve. Dents latérales nulles. Ligament extérieur.

Testa transversa, æquivalvis, valvis approximatis elausa. Cardo dentibus duobus in valvá dextrá, dente unico bifido et inserio in alterá. Dentes laterales nulli. Ligamentum externum.

Ossavarions. Les capses sont des coquilles un peu inéquilatérales, ayant leur ligament sur le côté court, comme dans les tellines et les donaces. Elles appartiennent à la division des tellinoïdes, quoiqu'elles manquent de dents latérales. Elles tiennent aux pammobles et à certaines tellines par les dents de lenr charnière; mais elles ne sont presque point báillantes sur les côtés, et n'ont pas le pli des tellines. (1)

#### ESPÈCES.

1. Capse lisse. Capsa lœvigata. Lamk.

C. tests triangulari, subaquilaters, obsolete striats, epiderme flavo-virescente, intus et ad nates violaced.

<sup>(1)</sup> Bruguière est le créateur du genre capse : il y rassemblait des coquilles auxquelles Lamarck depuis a donné le nom de sanguinolaires, et quelques autres appartenant aux tellines. Puisque Lamarck demembrait ce genre, il aurait fallu qu'il abandonnât le nom de capse et qu'il ne l'appliquât pas à des coquilles que Bruguière plaçait dans les donaces. Ces changements dans les noms, ces substitutions out cela de fâcheux, qu'ils nécessitent des explications, ou laissent de l'incertitude et de la confusion. Cela n'aura plus lieu pour le genre actuel des capses, si l'on adopte notre opinion; car, comme nous l'avons vu, nous les reunissons aux donaces, parmi lesquelles Lamarck a laissé des espèces dépourvues de dents latérales et qui seraient de véritables capses, si toutes ces coquilles ne présentaient dans leur ensemble les caractères principaux des donaces.

Donax lævigata. Gmel. p. 3265.

Chemo. Conch. 6. p. 253. t. 25. f. 249.

Habite l'Occan indien, à Tranquebar. Mon cabinet. Elle est à peine déprimée dans le voisinage de son côté antérieur, et plus équilatérale que la suivante. Largeur, 55 millimètres.

# 2. Capse du Brésil. Capsa Brasiliensis. Lamk,

C. testá oblongo-trigoná, inæquilaterá, propè latus anticum valdė depressá, transversim longitudinaliterque striatá.

Donax. Encycl. pl. 261. f. 3.

\* Blainy. Malac. pl. 71. f. 10.

\* Sow. Genera of Shells, Genre Capse, f. 1.

Habite l'Océan du Brésil. Lalande. Mus. nº. Mon cabinet. Elle avoisine la précédente, offre un épiderme semblable; mais elle devient plus grande, est plus inéquilatérale, presque blanche à l'intérieur, et distincte par ses stries.

# CRASSINE. (Crassina.)

Coquille suborbiculée, transverse, équivalve, subinéquilatérale, close. Charnière ayant deux dents fortes, divergentes sur la valve droite, et deux dents très inégales sur l'autre valve. Ligament extérieur, sur le côté le plus long.

Testa suborbiculata, transversa, œquivalvis, subinœquilatera, clausa. Cardo dentibus duobus validis, divaricatis in valvá dextrá; dentibus duobus inœqualissimis in alterá. Ligamentum externum, in latere longiore.

La crassine ressemble à une petite crassatelle, par son aspect, et par l'épaisseur, la solidité et la clôture parfaite de ses valves dans leur rapprochement; mais la situation de son ligament l'en distingue. Elle ne peut être du genre des vénus, puisqu'elle n'a pas plus de deux dents sur cha-

que valve, et qu'elle semble même n'en avoir qu'une seule, très grosse, sur la valve gauche, l'autre dent étant fort peu saillante (1).

<sup>(1)</sup> Ce genre avait été établi par M. Sowerby, dans le Mineral conchologie, sous le nom d'astarté avant que Lamarck ne le proposât dans cet ouvrage : il est donc convenable de préférer pour lui le nom que l'auteur anglais lui donna le premier; nom que Lamarck se serait empressé d'adopter s'il l'eut connu. Avant la separation de ce genre. les coquilles qui le composent étaient comprises parmi les vénus. Poli en confondit une avec les tellines : mais c'est en effet avec les vénus qu'elles ont le plus de rapport. Nous avons dit en parlant de la famille des nymphacées, que ce genre serait mieux placé dans celle des conques marines. Si l'on étudie les vénus, on voit, à mesure que les espèces deviennent plus épaisses et plus aplaties, que la charnière se modifie, l'une des trois dents cardinales diminue, finit par disparaître et cette disparition est complète dans la vénus Brongnarti (Payr.) par exemple. Une différence principale reste toujours entre ces coquilles; elle se montre dans l'impression palléale, simple dans les crassines, sinueuse postérieurement dans les venus: il existe donc dans la forme des coquilles et les caractères de la charnière de grands rapports entre les deux genres que nous venous de mentionner. L'animal des crassines n'est point encore connu; il en existe cependant plusieurs espèces très abondantes dans les mers du Nord et quelques autres dans les mers tempérées : nous n'en connaissons pas jusqu'à présent dans les mers intertropicales. Le nombre des espèces vivantes est fort restreint, celui des fossiles est plus considérable : on en trouve dans presque tous les terrains depuisle lias, jusque dans les terrains tertiaires les plus modernes; il n'en existe pas dans le bassin Parisien, du moins nous ne connaissons jusqu'à présent aucune coquille qui puisse s'y rapporter. Ne connaissant pas leur charnière complétement, Lamarck a placé parmi les cypricardes des coquilles fossiles de l'oolite de Caen et d'Angle-

# ESPÈCES.

- 1. Crassine crassatellée. Crassina danmoniensis.
  - C. testá orbiculato trigoná, brunneo fulvá, transversè rugosá; rugis parallelé striatis, scalariformibus; inius albá. Venus danmoniensis. Montag. Sup. p. 45. t. 29, f. 4. Ex D. Leach.
  - Venus danmonia. Dilw. Cat. t. 1. p. 167. no 21.
  - \* Astarte danmoniensis. Sow. Genera of Shells. f. 1. 2. 3.
  - \* Venus crassatelle. Blainv. Malac. pl. 75. f. 7.
  - \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p, 77. nº 1.
  - Habite l'Océan britannique. Mon cabinet. Communiquée par M. Leach. Corselet et anus concaves: le premier, laucéolé; le second, presque en cœur; les bords internes des valves crénelés. Largeur, 30 millimètres.
- † 2. Crassine brune. Crassina fusca. Desh.
  - C. testá solidá, 'trigoná', subcordatá', fuscá', subcequilaterá', transversim rugosá, lunulá impressá', profundá', lævigatá'; marginibus denticulatis.
  - Tellina fusca. Poli. Test. t. 1. pl. 15. fig. 32, 33.
  - Habite la Méditerranée. Coquille d'un beau blanc en dedans, d'un brun plus ou moins soncé en dehors. Les sillons sont gros (douze ou treize), très réguliers: les crénclures des bords sont assez grosses. On la trouve sossile en Sicile.
- † 3. Crassine épaisse. Crassina incrassata. Desh.
  - C. testá solidá, subtriangulá, inflatá; natibus transversim rugosis; latere antico leviter inflexo, margine scepius denticulato, cardinis dentibus binis validis, altero in dextrá valvá minimo.

terre, lesquelles sont incontestablement des crassines, comme nous l'avons reconnu ainsi que M. Sowerby. A la seule espèce que Lamarck a donnée dans ce genre, nous allons ajouter l'indication de celles qui sont le plus répandues et le mieux connues.

TOME VI.

- Venus inerassata. Brocchi, Conch. Foss. Sub App. pag. 557, n\* 23, pl. 14. fig. 7.
- Desh. Encycl, méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 708.
- Habite.... Nous la connaissons vivante, et nous présumons qu'elle est de la Méditerranée. Elle est sossile en Italie et en Sicile; elle est triangulaire, enflée, subcordisorme, toute lisse, blanche en dedans, d'un bron-marron en dehors.

## † 4. Crassine rembrunie. Crassina castanea. Say.

- C. testá rotundaté, depressá, solidá, striatá striis irregularibus, intùs albá extus, castaneá; umbonibus acutis; lunulá ovatá, impressá; marginibus tenuè crenulatis.
- Say. Amér. Couch. nº 1. pl. 1.
- Habite les côtes de New Jersey, où elle est rare. Coquille alsoorbiculaire, à crochtes saillants, subcordiformes; ) hauche en dedans, recouverte en dehors d'un épiderme brun: la lunule est ovale, oblougue, déprinée, les dents cardinales de la valve droites sont inégales.

## † 5. Crassine d'Omalius. Crassina Omalii, Lajonk.

- C. testal ovato-trigona, subcordata, lœvigata, natibus solum rugosa; lunula ovata, excavata; marginibus crenulatis. Lajonk. Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. tom. 1. p. 129.
- pl. 6, fig. 1. a. b.

  Desh. Eacycl. meth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 77.

  n° 2.
- Habite... Fossile aux environs d'Anvers. Coquille ovale, trigone, subcardiforme : ses crochets sont striés; tout le reste de la surface est lisse.

#### † 6. Crassine lisse. Crassina nitida. Sow.

- C. testé orbiculato-trigoné, depressé, lœvigaté, nitidé; natibus prominulis, tenuissimé striatis; marginibus crenulatis.
- Sow. Miner. Conch. pl. 521. fig. 2.
- Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 7. no 3.
  - Habite... Possile dans le crag de Suffolk, en Angleterre, voisine de l'astarté d'Omelius, mais toujours différente.

# † 7. Crassine bipartite. Crassina bipartita. Sow.

C. testá trigonatá, subcordatá, obliquá; natibus acutis, valdè recurvis, sulcis regularibus profundis, arcuatis; lunulá ovatá, profundá, lævigatá.

Sowerby, Miner. Coneh. pl. 521. fig. 3.

Var. A. testá latiore margine crenato. Nob.

Astarte oblonga. Sow. Loc. cit. fig. 4.

Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 78. nº 4.

Habite.... Fossile du Crag, Angleterre. Nous ne trouvons point de différence entre l'astarte oblonga et la bipartita, ce qui nous détermine à les réunir.

# † 8. Crassine corbuloïde. Crassina corbuloïdes. Lajonk.

C. testá subtrigoná, inflatá, cordiformi regulariter sulcatá; sulcis prominulis; lunulá excavatá, ovutá, lævigatá; margine crenato.

Lajonk. Loc. cit. nº 2. pl. 6. fig. 2. a. b. c.

Desh. Encycl. meth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 78, no 5.

Habite... Fossile aux environs d'Anvers. Coquille d'une taille médiocre, subtrigone, enslée, cordiforme; les sillons transverses assez fins, réguliers; lunule profonde et lisse.

# † 9. Crassine étagée. Crassina scalaris. Desh.

C. testá trigoná, depressá; sulcis subregularibus, scalariformibus ornatá; umbonibus acutissimis recurvis; cardine angusto; dente cardinali dextro bifido.

Var. A. testá sulcis tenuioribus, numerosioribus.

Desh. Encycl. meth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 78.

Habite... Fossile des environs d'Angers. Espèce trigone, déprimée; le bord cardinal étroit, ayant sur la valve droite la dent cardinale bifide; la surface extérieure est assez régulièrement sillonnée.

# † 10. Crassine striatule. Crassina striatula. Desh.

C. testa orbiculato-trigona, cordata, exilissime striata; um-

bonibus magnis, valdė recurvis, acutis; marginibus tenuė crenulatis.

Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 79.

Id. Mag. de Conch. de Guérin. 2º liv. pl. 10.

Habite... Fossile des environs d'Angers. Subcordiforme, assez profonde, couverte de stries fines, régulières, transverses, dont les dernières abontissent obliquement sur le bord.

# † 11. Crassine solidule. Crassina solidula. Desh.

C. testd orbiculato-trigond, crassd, solidd, cordato-gibbosd; umbonibus acutis, recurvis, multisulcatis; tribus quatuorve sulcis latissimis, depressis, valvas obtegentibus.

Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 79. n° 9. Habite.... les falnns de la Touraine. Petite espèce ovale, snb-

trigone, fort épaisse. Ses crochets sont striés ; le reste de la surface est occupé par trois on quatre gros sillons transverses lisses.

# † 12. Crassine cordiforme. Crassina cordiformis. Desh.

C. testd inflato-cordatd, subtrigond, eleganter striatd, subce-quilaterd; umbonibus magnis recurvis; lunuld rotundatd, excavatd; marginibus crenulatis.

Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 80. nº 14.

Id. Mag. de Conch. de Guérin. nº 1, pl. 8.

Habite... Fossile de Bayeux. Jolie petite espèce subrigone , enflée, cordiforme, ayant une lunule presque circulaire et profonde; sa surface extérienre est finement et régulièrement strifée: les bords des valves sont garnis de crénelures assex grosses.

# † 13. Crassine trigone. Crassina trigona. Desh.

C. testá cordato-trigoná, subangulatá, abbreviatá; strüs transversalibus tenuissimis regularibus; anus lunulaque distinctiusculis; margine crenato.

Cypricardia trigona. Lamk. Loc. cit. nº 7.

Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 80: nº 13. Habite... Fossile dans les oolites de Caen et de Bayeux. Espèce bien distincte, triangulaire, ornée de stries transverses, fines et irrégulières. Lamarck en avait fait une cypriçarde; mais elle a la charnière des crassines,

# † 14. Grassine oblique. Crassina obliqua. Desh.

C. tend oblique cordatá, convexá, sublavigatá; margine superiore rotundato, alteris intus subcrenulatis; lunulá ovatá vix depressá.

Cryricardia obliqua, Lamk. Loc. cit. nº 6,

Astarte planata. Sow. Min. Conch. Loc. cit. pl. 267.

Astarte modiolaris. Sow. The Genera recent and fossil.

Shells. nº 4. pl. . fg. 4.

Var. A. testal mimone umbonibus striatis.

Var. B. testá majore, depressá, umbonibus minimis.

Var. C. testé rotundaté, marginibus non crenulatis.

Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des yers, tom. 2, pag. 80.

nº 12.

Habite..: Fossile des oolites de Caen, Bayeux, Angleterre, etc!

Grande espèce, fort commune, que les auteurs prennent pour la modiolaris. Celle-ci est lisse, l'autre est toujours sillonnée.

# † 15. Crassine modiolaire. Crassina modiolaris. Desh.

- C. testil ovato-oblongil, tumidd, striis transversis arcuatis ornatil; lunuld ovato-cordiformi, profundd; margine valde crenato:
- Cypricardia modiolaris. Lamk. Anim. s. vert. t. 6. 170 part. pag. 29. nº 5.
- An astarte excavata? Sow, Min. Conch. pl. 233,
- Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 79. nº 10.
- Habite.... Fossile des oolites de Caen et de Bayenx. Ausigrande que la précédente, ayant presque la même forme, mais toujours couverte de grosses stries transverses ou de sillons réguliers. Son test est fort épais.
- 16. Crassine de Ménard. Crassina Menardi. Desh.
  - C. testá ovato-oblongá, depressinsculá, striis transversis exi-

libus ornată; lunulă lanoeolată, superficiali; margine tenuissime erenato.

Desh. Eacycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 79. nº 11.

Habite... Fossile de Bayenz, dans l'oolite. Ovale, oblongoe, plus déprimée que la modiolaire, dont elle approche par la taille; ses stries sont beaucoup plus fines, la lunule est superficielle, tandis qu'elle est enfoncée dans la modiolaire. Elle set assers rare.

#### LES CONQUES.

Trois dents cardinales au moins sur une valve, l'autre en ayant autant, ou moins. Quelquefois des dents latérales.

Les conques constituent une des plus belles familles et des plus nombreuses parmi les conchiéres. Elles offrent des coquilles équivalves, orbiculaires ou transverses, toujours régulières, libres, et en général très closes, sur-tout sur les côtés. Elles sont plus ou moins inéquilatérales, et on les voit rarement munies à l'extérieur de côtes véritablement rayonnantes. Leur deriner genre en offre assez généralement de semblables, parce qu'il est sur la limite, et qu'il fait une transition des conques aout cardiscées.

L'animal des conques forme souvent, avec son manteau, deux tubes ou siphons qu'il fait sortir hors de sa coquille, dont l'un sert pour le passage de l'eau qui arrive aux branchies et à la bouche, tandis que l'autre est utile aux déjections. Son pied est éminemmeut lamelliforme. Je divise cette famille en conques fluviatiles, dont l'animal a le pied alongé, étroit et peu saillant; et en conques marines, dont l'animal fait sortir des aphons alongés, inégaux, et a le pied large, saillant. 10 Conques fluviatiles : coq. ayant des dents latérales, et recouverte d'un faux épiderme.

Cyclade. Cyrène.

20 Conques marines: point de dents latérales dans la plupart; rarement un drap marin subsistant et recouyrant toute la coquille, sauf les crochets.

> Cyprine. Cythérée. Vénus. Vénéricarde (1).

(1) La famille des conques est fort naturelle, et nous pensons que les deux divisions établies par Lamarck doivent être adoptées; il serait même avantageux, pour donner une valeur plus égale aux familles, d'élever à ce titre chacune de ces divisions. Dans la première viendraient se placer la plupart des coquilles fluviatiles qui sont en dehors de la famille des nayades. Après avoir donné autrefois la description de l'animal de l'iridine, nous avons conclu qu'il était nécessaire d'introduire ce genre dans la famille des conques fluviatiles. Les coquilles ne présentent, comme on le sait, que des caractères d'une valeur secondaire, par rapport à ceux des animaux. Tous les animanx de la famille des conques ont le manteau prolongé postérieurement en deux siphons. Dans les animaux des navades, au contraire, les deux lobes du manteau sont séparés dans tout leur contour. Les iridines, comme nous le verrons plus tard avec plus de détail, ont les lobes du manteau réunis, terminés par deux siphons, mais n'out point, pour ces parties, un muscle rétracteur propre, comme cela a lieu dans les conques.

M. Pfeiffer, dans son ouvrage sur les mollusques de l'Allemagne, remarquable par un grand nombre d'excel-

#### CONQUES FLUVIATILES. .

Coquilles recouvertes d'un faux épiderme, et ayant à leur charnière des dents latérales.

Les conques fluviatiles vivent dans les eaux douces, ainsi que les nayades; mais les premières nous parais-

lentes observations, s'aperçut, en étudiant les animaux des cyclades, qu'il y en avait une dont les siphons postérieurs sont beaucoup plus courts que dans les autres espèces, et dépassent à peine les bords de la coquille. Il crut ce caractère suffisant pour justifier la création d'un genre sous le nom de pisidium. Nous ne croyons pas qu'il soit utile d'adopter co genre, ses caractères ayant trop peu de valeur.

Si nous examinons actuellement les conques marines, nous pourrons faire quelques observations : le genre cyprine est réellement intermédiaire entre les cyrènes et les cythérées, et Lamarck a justement apprécié leurs rapports. Nous verrons plus tard que les genres vénus et cythérée pourraient être réunis , non à la manière de Linné qui mettait dans ses vénus des coquilles réellement étrangères à ce genre, mais en établissant dans les vénus deux sections représentant les deux genres de Lamarck. Quant aux vénéricardes, nous avons dit ailleurs, et nous n'avons actuellement aucune raison de modifier notre opinion, que ce genre devait être supprimé et confondu avec les cardites dont il a tous les caractères. Nous verrons dans les notes' relatives aux cardites et aux vénéricardes, pourquoi ils doivent être réunis, et pourquoi ils ne peuvent rester ni dans le voisinage des conques ni dans la famille des cardiacées. Les conques marines se réduiraient donc à deux geures, les cyprines et les venus, en réunissant les cythésent faire partie de la famille des conques, tandis que les nayades s'en éloignent évidemment. Les unes et les autres ont la coquille recouverte d'une espèce d'épiderme verdâtre, qui devient plus ou moins brun, et qui, sur les crochets, est souvent écorché et comme rongé. Ces coquillages habitent les laes, les étangs, les rivières, se tiennent en général dans la vase et y sont situés de manière que leurs crochets sont en bas et plus ou moins enfoncés dans cette vase.

Ce qui distingue les conques fluviatiles des nayades, c'est que les premières tiennent aux conques par l'animal et la charnière de leur coquille; qu'effectivement leur animal fait saillir des siphons, et que la charnière de leur coquille offre des dents cardinales, analogues à celles des vénus; tandis que rien de semblable ne se montre dans l'animal et la coquille des nayades. Néanmoins les conques fluviatiles different des marines, non-seulement par l'habitation, mais aussi parce que leur charnière présente des dents latérales qui n'existent point dans la coquille des conques marines. Je rapporte à cette coupe les trois genres qui suivent.

## CYCLADE. (Cyclas.)

Coquille ovale-bombée, transverse, équivalve; à crochets protubérants. Dents cardinales très petites, quelquefois presque nulles: tantôt deux sur chaque

rées à ces dernières. Nous avons précédemment proposé de joindre à ces deux genres celui des astartés qui se trouverait mieux placé de cette manière que dans la famille des tellines de Lamarck.

valve, dont une pliée en deux; tantôt une seule pliée ou lobée sur une valve et deux sur l'autre.

Dents latérales alongées transversalement, comprimées, lamelliformes. Ligament extérieur.

Testa ovato-globesa, transversa, æquivalvis; natum umbonibus tumidis. Cardo dentibus minimis, interdium subnullis: modò duobus in utrdque valvd, umo complicato; modò dente unico subcomplicato vel lobato in unicà valvd, et duobus in alterd.

Dentes laterales transversim elongati, compressi, lamelliformes. Ligamentum externum.

Ostravations. Les eyclades, ici réduites à leur genre naturel, sont ties distinctes de nos fluvicoles que Bruguière y réunissait. Ce sont de petites coquilles ovales bombées, à valves minces, et qui r'ont jamais troit dents cardinales sur aucune de leurs valves. Leurs cocchets d'ailleurs ne sont jamais écorchés ou rongés. Quelques-unes de ces coquilles sont si minces, qu'elles sont transparenies et très fragiles. Elles sont d'on vert grisdire ou un peu jauoltre, les unes presque lisses, les surtes striées transparenies et très captes de ces capectes de ce geure sont assez nombreuses, distinctes et cependant difficiles à caractériser. C'est avec l'une d'elles que Linda formé son tellina correae (1).

<sup>(1)</sup> Le genre cyclade n'est peut-être pas aussi naturel que Lamarck semble le croire, et Bruguière avait fait preuve de sagacité en réunissant en un seul groupe les cyclades et les cyrènes. Sans doute que si l'on examine un petit nombre d'espèces des deux genres, on les trouvers très distinctes; mais si l'on en rassemble un grand nombre, et si on y joint celles qui sont fossiles, on observera plusieurs espèces intermédiaires propres à indiquer le point

#### ESPÈCES.

# 1. Cyclade des rivières. Cyclas rivicola. Lamk.

#### C. testá subglobosá, solidulá, eleganter striatá, corneo-virescente, incus carulescente; sulois 2 s. 3 transversis, subcoloratis.

List. Conch. t. 159. f. 14.

\* Sow. Genera of Shells. Genre cyclade.

\* Schroter, Fluss. Conchyl. t. 4. f. 3.

\* Torton, Dith. p. 248. t. 11. f. 13.

\* Tellina cornea. Wood. Couch. pl. 46. \* Turton, Manuel, p. 12. nº 1. pl. 1. f. 1.

\* Brad. Hist. des Coq. p. 219. pl. 8. f. 2. 3. Cyclade cornée.

\* Brooke. Intr. pl. 2. f. 15.

\* Tellina cornea. Dilw. Cat. 1. p. 104. n. 73. Syn. plerisque exclusis.

\* Cyclas rivicola. Pleif. Syst. anord. p. 121. nº 2. pl. 5. f. 3. 4.

\* Kickx. Synop. Moll. Brab. p. 86. nº 106. \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 36. nº 2.

Cyclas cornea? Draparn. H. des Moll. p. 128. pl. 10 f. 1-3.

de jonction des deux genres. Ainsi, dans la plupart des cyclades, il n'existe point de deuts cardinales, mais des deuts latérales seulement. Dans quelque-nues 90 en voit paraître une sur chaque valve, petite et rudimentaire. Le rudiment d'une seconde dent d'abord sur une valve, puis sur les deux, se montre dans qu'elques autres espèces, et il en existe un petit nombre sur lesquels deux deuts cardinales existent sur chaque valve. En suivant ces observations sur les cyrènes, on voit la troisième dent apparaître rudimentaire d'abord, et devenir égale aux deux autres dans la plupart des espèces. C'est cette troisième dent qui constitue la différence principale entre les cyrènes et les cyclades, Il faut ajouter qu'en général le test des cyclades ett proportiunnellement beaucoup moins épais que celui des cyrènes.

Encycl. pl. 302. f. 5. a. b. c.

Cyclas rivicola, Leach. Habite en Europe, dans les r

Habite en Europe, dans les rivières. Mus. nº. Mon cabinet. Communiquée par M. Leach. Elle est assez rare en France, et paralt commune dans la Tamise. Cette espece est la plus grande connue de ce genre; elle a deax ou trois indices d'accroissement, qui forment autant de zones étroites, souvent colorées en bran. Largeur, 20 millimitres.

## 2. Cyclade cornée. Cyclas cornea. Lamk.

C. testá subglobosá, tenui, tenerriné striatá, pallidé corned ; sulco subunico; zoná marginali lutescente. Tellina cornea. List. Syst. nat. p. 1120.

\* Lister. Hist. anim, t. 2. f. 31.

\* Gmel. p. 3241. n. 76. Syn. plur. exclus.

Chemn. Conch. t. 6. tab. 13. f. 133.
 Mull. Verm. Hist. p. 202. no 387.

\* Schroter, Fluss. Conch. t. 4. f. 4.

Gualt. Test. tab. 7. fig. B.

Cyclas rivalis. Draparn. H. des M. p. 129. pl. 10. f. 4. 5.

\* Came des ruisseaux. Geoffroy. Coq. des environs de Paris.

pl. 3? \* Turton. Dith. p. 248. t. 11. f. 14.

\* Pfeiff. Syst. anord. p. 120. t. 5. f. 12.

\* Cyclas ribelis Brard. Coq. p. 221. pl. 8. f. 4. 5.

Blainv. Malac. pl. 73. f. 1. a.

\* Turton. Man. p. 13. pl. 1. f. 2. \* Nilsson. Hist. Moll. Succep. 96. nº 1.

Kickx. Synop. Moll. Brah. p. 87. nº 107.

\* Desh, Encycl, meth. vers. t. 2. p. 37. nº 3.

Var. testa penitius globosa.
 Var. testa magis transversa.

Habite les petites rivières, les raisseaux de l'Earope. Espèce fort commune en France, tonjonts plus minee, moins co-lorée et moins grande que la précédente. Mus. n.º Mon cabinet. Les deux variétés viennent de l'Amérique septentrionale, rapportées par M. Michaud.

#### 3. Cyclade des lacs. Cyclas lacustris. Drap.

C. testá subrhombeá, planiusculá, tenuissimè striatá, subincequilaterá. Tellina lacustris. Mull. Verm. p. 204.

Cyclas lacustris. Draparn. H. des M. p. 130, pl. 10. f. 6. 7.

\* Tellina lacustris. Gmel. p. 3242. nº 77. \* Chemn, Conch, t. 6. pl. 13. f. 135.

\* Turton, Man. p. 14. nº 4. pl. 1. f. 4.

\* Pfeif. Syst. anord. t. 5. f. 6. 7.

\* Kickx. Synop. Moll. Brab. p. 88. no 108.

\* Nilsson, Hist, Moll. Sueciæ, p. 98. nº 2. Habite en Europe, dans les lacs et les marais,

## Cyclade oblique. Cyclas obliqua. Lamk.

C. testá oblique trigoná, subgibbá, striatá, corneo-viresçente; sulcis 2 s. 3 nigrescentibus, zoniformibus. An tellina amnica? Mull. Verm. p. 205.

Chemn. Conch. 6. tab. 13, f. 134.

\* Schroter. Fluss. Conch. p. 194. nº 24. \* Id. Einl. t. 3. p. g.

\* Cyclas palustris. Drap. Hist, des Moll. p. 131, no 6, pl. 10. f. 15. 16.

\* C7 clas amnica, Turton, Dith. p. 250. t. 11. f. 15.

\* Wood. Conch. p. 153, t. 47. f. 6. \* Tellina amnica, Dilw. Cat. t. 1, p. 105.

\* Turton. Man. p. 15. nº 5. pl. 1. f. 5. \* Cyclas obliqua. Nilsson. Hist. Moll. Suggiæ. p. 99. nº 4.

\* Pisidium obliquum, Pfeisser, Syst. anord. t. 5. f. 19. 20. et t. 1. s. 19.

\* Kickx. Synop. Moll. Brabant. p. 89, nº 110. Cyclas amnica. Ex. D. Leach.

Habite en Europe, dans les ruisseaux, les fossés aquatiques. Mon cabinet. Elle est plus oblique et plus bombée que la précédente. Largeur, 8 ou 9 millimètres.

# 5. Cyclade calyculée. Cyclas calyculata. Drap.

C. testa orbiculato-rhombed, subdepressa, tenui, diaphand, albo-lutescente; natibus prominentibus, tuberculosis.

Cyclas calyculata. Draparn. H. des M. p. 130. pl. 10.

f. 14. 15. \* Pfeiffer. Syst. anord. t. 5. f. 17. 18.

\* Nilssen. Hist. Moll. Succ. pl. 99. nº 3.

" Wood, p. 197. pl. 45. f. 5.
" Turton, Man. p. 14. pl. 1. f. 3.

(2) Var. testā semi-pellucidā, rufescente; natībus nigricantībus, minus prominulis.

Cyclas stagnicola, Lesch.

Habite en France, dans des mares, près de Fontainebleau, Mauger; et en Franche-Comté, Ferrussac, Mus. nº. Mon cabinel. La variété (a) vient d'Angleterre, et m'a été communiquée par M. Leach.

## 6. Cyclade obtusale. Cyclas obtusalis. Lamk.

- C. testé ovali, tumidé, subinæquilateré, pelluoidé, fragilissiné: umbone obtusissimo.
- \* Pisidium obtusale. Pfeiffer. Syst. anord. p. 125, t. 5. f. 21, 22.
- \* An eadem species? Nilsson. Hist. Moll. Suecice. p. 101. no 5. Mon cabinet.

Habite.... Je la crois de France. Elle a des rapports avec la solvante. Largeur, près de 4 millimètres.

# 7. Cyclade des fontaines. Cyclas fontinalis. Drap.

- C. testá globosá subdepressá, subinæquilaterali; umbone suhacuto. Dr.
- Cyclas fontinalis. Drapara. H. des M. p. 130, pl. 10,
- \* Pfeiffer. Syst. anord. p. 125, t. 5, f. 15. 16.
- \* Nilsson. Hist. Moll. Suecim. p. 101. nº 6. \* Cyclas pusilla, Turton. Dith. p. 251. t. 11. f. 16. 17.
  - \* Id, Turton. Man. p. 16. nº 7. pl. 1. f. 7.
- (2) Var. testa nigrescente. Drap. Ibid. f. 13.
- Habite aux environs de Montpellier, dans les fontaines. Mon cabinet. C'est la plus petite des espèces européennes. Elle est très mince, transparente, fragile, grisatre, et n'a que deux millimètres de largeur.

#### 8. Cyclade australe. Cyclas australis. Lamk.

C. testá subcordatá, tumidá, inaquilaterali, transversim striato - sukcatá; umbone prominente; natibus oblique versis.

Mus. no.

(a) Var. testa minima, subpellucida.

Habite à l'île de Timor. Coquille opaque; largeur, 5—7 millimètres. La variété (2) vient de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi Georges, Péron. Elle est aussi petite que la cyelade des fontaines.

## 9. Cyclade sillonnée. Cyclas sulcata. Lamk.

C. testd ovali, transversd, subinæquilaterali, fuscatd; sulcis transversis elevatis, sublamellatis.

Cabinet de M. Valenciennes.

Habite le lac Georges, Amérique septentrionale. Largeur, 15 millimètres; d'un blanc bleuktre à l'intérieur.

#### 10. Cyclade striatine. Cyclas striatina. Lamk.

C. testá rotundato-ellipticá, subinæquilaterali, convexá, eleganter striatá; natibus subdecorticatis. Cabinet de M. Valenciennes.

Habite dans l'Amérique septeutrionale, avec la précédente. Elle se rapproche de la cyclade cornée; mais elle est plus inéquilatérale, plus petite, plus striée, etc. Largeur, 7 millimètres.

## 11. Cyclade de Sarratoga. Cyclas Sarratogea. Lamk.

C. testá ovali; transversá, epiderme fucescente indutá; strüs transversis; natibus decorticatis et erosis.
Mus. nº.

Habite l'Amérique septentrionale, dans le lac Sarratoga. Largeur, 24 millimètres.

## OTRÈME. (Cyrena.)

Coquille arrondie-trigone, enflée ou ventrue, solide, inéquilatérale, épidermifère, à crochets écorchés. Charnière ayant trois dents sur chaque valve. Les dents latérales presque toujours au nombre de deux, dont une souvent est rapprochée des cardinales. Ligament extérieur, sur le côté le plus grand.

Testa rotundato-trigona, turgida aut ventricosa, inequilatera, solida, corticata; natibus erosis aut decorticatis. Cardo dentibus tribus in utráque valvá. Dentes laterales subbini: unico seepe sub ano posito. Ligamentum externum, latere majore insertum.

OSSEXVATIONS. Les cyrèner sont des coquillages fluminicoles que l'on a d'abord confondu avec les cyclades, mais qui en sont bien distingués et doivent constituer un genre particulier. Ce sont des coquilles équivalves, soildes, la plupart épaises, d'un volume assez grand, quelquefois même fort grand, et qui toutes sont recouvertes à l'extérieur d'une espèce d'épiderme verdâtre ou rembruui. Preque toutes ont les crochets écorchés et comme rongés. Ces coquilles sont distinguées des cyclades, parce qu'elles ont trois dents cardinales sur chaque valve. Elles ont en outre des dents latérales dont souvent une est placée sous le corselet.

Les espèces de ce genre sont nombreuses et habitent dans les fleuves et les grandes rivières. Il paraît qu'elles sont toutes étrangères à l'Europe (1).

<sup>(1)</sup> Ce que nous avons dit sur la famille des conques, nos observations sur les cyclades, nous laissent peu à faire à l'égard du genre cyrène. Il existe, comme nous l'avons vu, un passage entre les deux genre, mais il arrive un point où les expèces du genre qui nous occupe sont bien d'stinctes des cyclades par leur épaisseur, et une dent de plus à la chamière. L'animal des cyrènes que nous avons eu occasion de voir, ne diffère pas essentiellement de celui des cyclades, et se rapproche beaucoup de celui des vénus. Il a les lobes du manteau réunis dans leur tiers postérieur et prolongés de ce côté par deux siphons séparés jusqu'a la base. Ils sont munis d'un petit muscle rétracteur qui laise une impression particulière dans la coquille.

# ESPECES.

# Dents latérales serrulées ou dentelées.

1. Cyrène trigonelle. Cyrena trigonella. Lamk.

C. testá parvulá, triangulari, subæquilaterali, fulvá, læviusculá; natibus subviolaceis.

Mus. no.

TOME VI.

Habite.... Elle provient du voyage de Péron. Largeur, 8 millimètres.

2. Cyrène orientale. Cyrena orientalis. Lamk. (1)

C. testá trigond, olivaced; sulcis transversis remotiusculis; dentibus lateralibus serrulatis; natibus violaceis.

Mus. nº. È Chind.

(2) Var. testa majori; dente cadinali mediano bifido.

Ex Oriente. Bruguières.

Habite à la Chine, et sa variété dans les rivières du Levant. Mon cabinet. Elle est un peu violette à l'intérieur, sur-tout sous les crochets. Largeur, 17 millimètres; et sa variété, 20 millimètres.

18

<sup>(1)</sup> Cette espèce et les deux suivantes doivent être réunies et n'en former à l'avenir qu'une seule à laquelle il conviendra de conserver le nom de cyrena cor. Lorsque l'on voudra examiner, comme nous l'avons fait, les types de ces espèces, on y reconnaîtra des variétés d'âge et de localités d'une même espèce, variant comme les autres dans des limites déterminées. Ce qui a contribué à nous affermir dans notre opinion, c'est que, ayant eu occasion de voir un assez grand nombre d'individus d'une même localité, nous y avons retrouvé, avec tous les intermédiaires, les trois variétés principales dont Lamarck a fait trois espèces. Par suite de ces adjonctions, il faudra ajouter dans la synonymie de l'espèce type les venus fluminalis et fluviatilis de Muller, de Chemnitz et des auteurs linnéens.

# 5. Cyrène cœur. Cyrena cor. Lamk.

C. testá elongato-cordatá, incequilaterá, tumidá, scalariter sulcatá; natibus prominentibus involutis.

\* Schroter, Flussch. p. 195. nº 20.

- \* Muller. Hist. verm. p. 205. n\* 390. Tellina fluminalis.
- " Ibid. Hist. verm. p. 206. nº 392. Tellina fluviatilis.
- \* Gmel. Syst. nat. p. 3242. Tellina fluminalis.
- \* Venus. Schroter. Einl. t. 3. p. 158. no 11.
- " Venus, Schroter, Loc. cit. nº 12.
- \* Tellina fluminalis. Dilw. Cat. t. 1. p. 106. nº 78.
- \* Tellina fluviatilis. Id. Loc. cli, nº 80:
- \* Cyrena consobrina. Caillaud, Voy. en Égyp. t. 2. pl. 61.
- \* Desh. Eucycl, méth. vers. t. 2. p. 49. nº to. Mon cabinet.

Habite... Cotamoniquée par Olivier, venant de son voyage. Elle est d'un vert olivière en dehors, et violette à l'intérieur. Les dents latérales sont fincment dentelées; ses crochets non écorchés. Largeur, 16 millimètres.

# 4. Cyrène rembrunie. Cyrena fuscata. Lamk.

C. testá cordadá, fusco-virente; sulcis transversalibus, creberrimis, subimbricatis; intus et ad nates violaced.

Chema, Conch. 6. p. 320. t. 30, f. 321.

Encycl. pl. 302. f. 2. a. b. c.

(s) Var. ? Chemn. Ibid. t. 3o. f. 32o. Encycl. pl. 3or. f. z. s. b.

Habite dans les fienves de la Chine et du Levant. Mon cabi-

net. Largeur, 29 millimètres. Les dents latérales sont fort alongées transversalement et dentelées.

# 5. Cyrène cerclée. Cyrena fluminea. Lamk.

C. testd cordatd, gibbd, flavo-virente; sulcis doliaribus circameinetd, laths albo violaceoque variegații.

Tellina fluminea. Cmel. p. 3243. nº 80.

Venus fluminea. Chemn. Couch. 6. p. 321. t. 30. f. 322.

\* Tellina fluminea. Mull. Hist. verm. p. 206. no 391.

\* Tellina fluviatilis. Schroter. Flussch. p. 193. t. 4. f. 2. a. b.

- \* Venus. Schroter, Einl. t. 3. p. 159. n6 13.
- \* Tellina fluminea. Dilw. Cat. t. 1. p. 107. nº 79.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 50. no 11.
- Habite à la Chine, dans les fleuves, Mus. n°. Les dents latérales sont finement dentelées. Largeur, 24 millimètres.
- 6. Cyrène tronquée. Cyrena truncata. Lamk.
  - C. testá cordatá, incequilaterá, oblique truncatá; sulcis transversis; latere antico angulato.
  - \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 50. nº 13.
  - Du cabinet de M. Valenciennes.
  - Habite..., Fossile de l'étas de New-Yorck, de l'Amérique. Largeur, 25 millimètres. Dents latérales dentelées; coquille oblique, ayant presque la forme d'un donax.
- 7. Cyrène violette. Cyrena violacea. Lamk.
  - C. testal ovato-elliptical, inaquilaterali, transversè sulcata, violaced, obseure radiatal: antico latere convexo, acuto.
  - " Cyclas. Brug. Encycl. pl. 301, f. 1. a. b.
  - Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 49. nº 9. Mon cabinet.
  - Habite.... Belle et asser grande espèce, à crochets écorchés, violette, tant à Peatérleur qu'en dedans, ayant les deute latérales dentelées. Largeur, 38 millimètres.

# Dents latérales entières.

- 8. Cyrène comprimée. Cyrena depressa. (1).
  - C. testi lenticulari-trigond, compressed, suleis doliaribus cinetil, albidil; épiderme fulvo; natibus descritcatis.
- (1) Nous n'avons pas vu cette coquille: si elle se rapportait aux figures citées de Chemnits, ce serait une vénus. La figure de l'encyclopédie que Lamarck rapporte avec certitude, représente, ce nous semble, une espèce bien différente de celle de Chemnits; elle serait plus probablement du genre cyrène, puisque Bruguières l'a ainsi placée, mais comme elle ne moutre pas la charnière, nous conservons du doute.

An venus borealis? Gmel. p. 3285. Encycl. pl. 302. f. 3.

Chemn. Coneb. 7. tab. 39. f. 412-414?

Habite... Mon cabinet. Quoique un peu anomale, je ne puis donter que cette coquille ne soit une cyrène; elle a même l'aspect du c. fluminea; mais elle a le corselet et la vulve excavés. Largeur, 35 millimètres.

# 9. Cyrène de Caroline. Cyrena caroliniensis.

C. testd cordatd, turgidd, inaquilaterd; natibus distantibus, erosis, decorticatis; vulvd hiante.

Cyclas caroliniensis. Bosc. Hist. nat. des Coq. 2 pl. 18. f. 4. Habite l'Amérique septentrionale, les rivivières de la Caroline. Mon cabinet. Largeur, 46 millimètres.

# Cyrène du Bengale. Cyrena Bengalensis. Lamk. C. testé cordaté, subtumidé, inexpulateré; natibus remotius-

C. testá cordatá, subtumidá, inæquilaterá; natibus remotiu culis, decorticatis; nymphis conniventibus.
Mon cabinet.

Habite au Bengale, dans les rivières, Masse. Elle semble moyene entre la précédente et celle qui suit. Largeur, 48 millimètres; les stries transverses fines.

# 11. Cyrène de Ceylan. Cyrena Zeylanica. Lamk.

C. testé subcordaté, tumidé, incequilateré; antico latere subangulato; rimá hiante. Fenus ceylanica, Chemn. Conch. 6, p. 333. t. 32. f. 336.

Venus coaxans. Gmel. p. 3278. no 41.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 160. Venus. nº 17.

\* Rumph. t. 43. F. H.?

Encycl. pl 302. f. 4. a. b.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 49. nº 8.

\* Blainv. Malac. pl. 73, f. 2.

Habite dans les rivières de l'île de Ceplan. Mus. n°. Mon cabinet. Elle devient très grande, est presque aussi longue que large. Crochets rapprochés, épiderme verditre, stries fines et inégales. Elle a jusqu'à 70 millimètres de largeur.

# † 12. Cyrène cyprinoïde. Cyrena cyprinoides. Quoy.

C. testá magná, turgidá, cordadá, inæquilaterali, transversim strialá; epiderme viridi, anticè posticèque fucescente; cardine angusto; dentibus lateralibus brevibus. Quoy et Gaym. Voy. de l'Astrol. Moll. pl. 83. f. 1, 2. 3, Habite les lies de l'Occin austral. Grande et belle espèce, fort rare dans les collections. Son test est peu épais; il est d'un blanc juncaire en declans et revêus, en debors, d'un épiderme vert passant au brus ur les côtés; la charnière est étrolie; deux deuts cardinales et une avortée sur la valve gauche.

### † 13. Cyrène de Vanikoro. Cyrena Vanikorensis. Quoy.

C. testá subrotundá, depressá, solidalá, irregulariter striatá, intis albá, extis epiderme fuco vesitá jumbonibus minimis; cardine angusto, tridentato, dentibus lateralibus angustis, brevibus.

Quoy et Gaym. Voy. de l'Astr. Moll. pl. 8s. f. 4, 5.
Habite l'Ile de Vanikoro, sur les recici de laquelle périt Lapeyrouse. Coquille d'une talle médiocre, suborbicolaire, déprimée, couverte d'un épiderme brun, blanche en dedans; trois dents eardinales à la charaîter; les dents latée.

# rales sont courtes, étroites et peu saillantes, † 14. Cyrène oblongue. Cyrena oblonga. Quoy.

C. testd ovato-transverad, turgiduld, tenui, incaquilaterd, postice subangulati; intius albo-ceruled, extin fused, tenue striatel; cordine angusto, tridentato; dente laterali antico obsoleto, posticali producto.

Quoy et Gaym. Voy. de l'Astr. Moll. pl. 82. f. 6. 7. 8. Habite....

Espèce intéressante, ayant la forme d'une vénus. Elle est transverse, ovale, oblongue, un peu cultée. Son test est mince, facement strié, couvert en dessus d'un épiderme brun, d'un blanc bleuêtre en dedans. L'impression palléale est sinueuse postérieurement.

### † 15. Cyrène de Sumatra. Cyrena Sumatrensis. Sow.

C. testd ovali, gibbord, crassd, intus albd aut flavescente, extis fusco-virescente; dentibus cardinalibus tribus, duobus mayoribus, angulatis, subbifidis; dentibus lateralibus brevibus, tenuisimė rugosis.

Sow. Genera of Shells. Genre cyrena.

Habite Sumatra, où elle paralt assez commune. Coquille ovale, obronde, cuffée, profondement cariré sur les prochets, blanche on d'un blanc jaunàtre en dedans, d'un brun verdàtre, obscur en dehors. Les deux plus grandes dents cardinales sont tranchantes sur les bords, subbifides on plutôt creusées en goutière en dessus.

### † 16. Cyrène australe. Cyrena australis. Desh.

C. testé ovato oblongé, striaté, subdepressé, tenui, fragili, fusco virente, inque aurantié, striis tenuissimis, transversalibus.

Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 50.

Habite à la Nouvelle-Hollande, Communiquée par M. Quoy. Petite espèce cycladiforme, couverte de stries transverses fort irrégulières. Son test est assez mince.

# † 17. Cyrène de Brongniart. Cyrena Brongniarti. Bast.

C. testé subrigond, obliqué, incaquisterd, inflaté, cordiformi, transversé sulcaté; umbonibus magnis, recurvis; cardine subridensato, dente laterali antico, conico, crasso, abbreviato.
Bast, Mém. de la Soc. d'Hist. nst, de Paris, tom. 2. pag. 84.

nº 1.

Mactra. Cyrena, Al. Brong. Mém. sur le Vicent. pl. 5.

fig. 10.

Var. B. Nob. Testa minore sublevigata,

Cyrena Sowerbyi. Bast. Loc. cit. nº 2. pl. 6. fig. 6. Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 51.

ir 14.
Habite... Fossile de Bordeaux , Dax et le Vicentin. Espèce subtrigone, très oblique, enflée, cordiforme, ayant le test minec et fragile. Les stries transverses sont assez régulères et plus profondes , plus rapprochées sur le côté antérieur. C'est la plus grande espèce fossile que nous connaissions.

### † 18. Cyrène de Graves. Cyrena Gravesii. Desh.

C. testá suborbiculatá, turgidá, lævigatá; umbonibus magnis, cordalis, recurvis; dentibus ecrdinalibus tribus, lateralibus elongatis, cardine approximatis.

Desh. Descript, des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 120. nº 6. pl. 19. fig. 3. 4.

An cyclas deperdita? Sow. Miner, Conch, tab. 162. fig. 1. Desb. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 48. n° 4.

Habite.... Fossile de Goise-la-Mothe. Elle est la ples grande des environs de Paris. Ovale, obronde, cordiforme, oblique, lisse; son test est minee, rarement carlé sur les crochets; deux dents cardinales sur chaque valve. La latérale postérieur eris alongée et sillonnée.

# † 19. Cyrène antique. Cyrena antiqua. Fer.

C. testā trigonā, cordiformi, incequilaterā, crassissimā, turgidā, levigatā; umponibus obliquis, magnis; dentibus cardinalibus tribus, lateralibus magnis striatis.

Cyrena antiqua, Pérussac. Hist. des Moll, terr. et fluv. pl.

Ibid. Desh. Descrip. des Coq. foss. de Paris. Loc. cit. nº 5. pl. 18. fig. 19. 20. 21.

Idem. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 47, no 3.

Habite... Peès d'Épernay, à la montagne de Bernon, At, Cumières. Coquille cordiforme, ayant plutoi l'aspect d'une vénus que d'une cyrène. Elle est très épaisse, solide, à bord cardinal, épais et dlargi; deux dants cardinales sur une valve, trois sur l'autre; nymphes très courtes, enfoncées.

### † 20. Cyrène aplatie. Cyrena compressa. Desh.

C. testá ovato-obliquá, subtrigoná, depressá lævigatá; dentibus tribus in utraque valvá: posticalibus bifulis; dentibus lateralibus magnis, cardine distantibus, lævigatis.

Desh, Descript, des Coq. foss, Loc. cit. nº 7. pl. 18. fig. 16. 17. 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/1 18.

11/

Idem. Encycl. meth. Hist. nat des vers. tom. 2. pag. 48. no 5.

Habite... Fossile à Maulette, près Houdau, à Maulle, Vaugirard. Belle espèce assez rare, aplatie, mince, fragile, ovalaire, lisse. Trois dents cardinales sur chaque valve, dont deux bifides.

### † 21. Cyrène de Faujas. Cyrena Faujasii. Desh.

C. testá ovato-rotundá, depressá, lævigatá, substriative; umbonibus minimis, recurvis; cardine angusto, tridentato; dente laterali antico brevi, angustissimo.

Venus de Mayence. Faujas, Mém. du Mus.,tom. 8. p. 158. Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 51. nº 13.

Habite.... Fossile aux environs de Mayence. Ce n'est point une vénus, mais bien une cyrène qui a beaucoup d'analogie avec une espèce de Dax, Cyrena Geslini. Elle est ovalaire, comprimée, miuce, trois dents cardinales inégales : la médiane, qui est la plus grosse, est bifide.

### † 22. Cyrène de Geslin. Cyrena Geslini. Desh.

C. testal rotundatal, depressal, substriatal, obliquel, inæquilaterali; umbomibus minimis; cardino, tridentato, alterobidentato; dentibus bifidis, lateralibus brevibus, compressis.

Deab. Encycl, méthod. Hist. nat des vers. tom. 2. pag. 52. nº 15.

Habite.... Fossile de Dax. Coquille obronde, comprimée, ayant le test assex mince. Deur dents cardinales sur une valve. Nymphe courte, aplatia, enfoncée sous le bord du corselet. Elle est rare.

# † 23. Cyrène tellinelle. Cyrena tellinella. Ferr.

C. testd ovato elongată, transversă, înequilateră, lo vigată, depressă; umbonibu minimir; dentibus cardinalibus minimis duobus în utrăque valvă; lateralibus magnis, oblique striatis.

Ferrussac. Hist, nat, des Moll. terr. et fluv. pl. sans nº. f. 1, Desh. Encycl. méth. Hist. nat, des vers. tom. 2. pag, 49, nº 6.

Ibid. Descript, des Coq. foss. de Paris. t. 1, p. 123. nº 11. pl. 19, fig. 18. 19.

Habite.... Fossile à Divy, Aī, près Épernay. Elle est la plus transverse des cyrènes conques, inéquilatérale, assex épuisse et solide, toute lisse, deux petites dents cardinales sur chaque valve. Elle est assex rare.

### † 24. Cyrène demi-striée. Cyrena semi-striata. Desh.

C. testd ovato-trigond, oblique cordatd, inexquilaterd, postice angulatd, antice regulariter striatd; stris transversalibus in medio evanescentibus; cardine bidentato; dentibus lateralibus breyibus, conicis, ovatis.

nesh. Encycl. metb. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 52.

, 18-17. Habite... Fossile de Klein Spauwen, près de Maestricht. Triangulaire, mince, finement striée sur le côté antérieur, lisse sur le reste de la surface; charnlère très étroite; deux dents cardiales, une troisième obsolète.

# † 25. Cyrène perdue. Cyrena deperdita. Desh.

C. testá ovato-ventricosá, obliquá, subtrigoná, lævigatá substriative; umbonibus magnis infatis, recurvis; denibus cardinalibus tribus valvá sinistrá, duobus dextrá; denibus lateralibuá subæqualibus, lævigatis.

Cyclas deperdita. Lamk. Ann. du Mus. tom. 7. pag. 425.

Def. Dict. des Sc. nat. tom. 12. pag. 280.

Desh. Descript. des Coq. foss. de Paris. tom. 1. pag. 118.

n° 3. pl. 19. fig. 14. 15.

Idem. Encycl. meth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 47.

Habite.... Fossile à Beauchamp et beaucoup d'autrès lieux des environs de Paris. Coquille cordiforme, ventrue, oblique, toute lisse; trois dents cardinales sur une valve, deux sur l'autre.

### † 26. Cyrène subovale. Cyrena obovata. Sow.

C. testă ovato-subtrigonă, oblique cordată, gibbosulă, crassă, lavigată, postică angulată; cardine bidentato, altero tridentato; dentibus bifidii; dente laterali postico, pralongo. Cyclas obovata. Sow. Min. Conch. pl. 162, fig. 4, 5. 6.

Desh. Encycl. méth. Hist. nat. des vers. tom. 2. pag. 52.
nº 16.

Habite... Fossile de l'île de Wight, en Angleterre. Très voisine de la cyrena deperdita : orale, cordiforme, très enfiée, « lisse. Deux dents cardinales sur une valve; trois sur l'autre : la dent latérale postérieure est très alongée.

### † 27. Cyrène épaisse. Cyrena crassa. Desh.

C. tassá ovato-subirigoná, crassá, lavigatá; umbonibus productioribus, obliquis; cardine tridentato, altero bidentato; dentibus lateralibus abbreviatis, spissis.

Desh. Descript, des Coq. foss. de Paris, Loc. eit. no 4. pl. 18. fig. 14, 15.

Idem. Encycl. meth. Hist. nat. des Vers. tom. 2. pag. 47.

Habite.... Fossile à Valmondois, près Pontoise. Petite, triangulaire, à crochets pointus; test épais, soilde, lisse; trois dents cardipales sur une valve, deux sur l'autre. Dents latérales courtes et rapprochées des cardinales.

# GALATHÉE. (Galathea.)

Coquille équivalve, subtrigone, recouverte d'un épiderme verdâtre. Dents cardinales sillonnées : deux sur la valve droite, conniventes à leur base; trois sur l'autre valve, l'intermédiaire avancée, séparée. Dents latérales écartées.

Ligament extérieur, court, saillant, bombé. Nymphes proéminentes.

Testa œquivalvis, subtrigona, epiderme virente induta. Dentes cardinales sulcati: duobus bi valvá dextrá, basi conniventes; tribus in alterá: intermedio anteriore distincto. Dentos laterales remoti.

Ligamentum externum, breve, prominente, turgidum. Nymphæ prominulæ.

. [ Animal ayant le corps épais, subtrigone, le manteau grand, simple, ouvert en dessous et en avant, fermé postérieurement et prolongé de ce côté en deux tubes égaux séparés jusqu'à la base; deux branchies inégales, la supérieure ployée en deux, quatre appendices buccaux, triangulaires; bouche grande; pied large, oblong, comprimé, subanguleux antérieurement.]

OBSENYATIONS. La Galathée est une coquille fluviatile, très voisine des cyrènes par ses rapports; mais qui s'en distingue par la conformation particulière de ses dents cardinales; ce qui a engagé Bruguières à en former un genre à part. Ses dents cardinales sont divergentes. Il y en a deux sur une valve, qui sont conniventes sous le crochet, et qui ont, en devant, une cavité raboteuse. Sur l'autre valve, on en voit trois, disposées comme en triangle, l'intermédiaire étant avancée, séparée, grosse et calleuse. Les impressions musculaires sont latérales et paraissent doubles de chaque côté. On ne connaît encore de ce genre que l'espèce suivante (1).

<sup>(1)</sup> La seule coquille appartenant à ce genre était connue avant que Bruguières ne l'instituât. Lister en fit représenter une variété dans son grand ouvrage, et depuis, Born et Chemnitz en donnèrent également la figure. Ces auteurs ; embarrassés sans doute pour la placer convensblement, la rangèrent parmi les vénus, en quoi ils furent imités par Gmélin. Bruguières donna au genre le nom de Galathée, que Lamarck adopta; mais M. de Roissy, dans le Buffon de Sonnini, craignant que ce nom de galathée dejà imposé à un genre de crustaces, ne devint un sujet de confusion dans la nomenclature, proposa celui d'Egérie. Il ne prévalut pas, parce qu'en effet les naturalistes distingueront toujours avec facilité un genre de crustacés d'un genre de coquilles, quand même ils porteraient le même nom. Si ces défauts dans la nomenclature doivent être évités soigneusement quand il s'agit d'êtres appartenant à des classes différentes, ils seraient intolérables pour les genres d'une même classe, et c'est alors qu'il faudrait réparer une erreur fâcheuse. Comme il n'v avait en réalité aucun inconvé-

#### ESPECE.

- 1. Galathée à rayons. Galathea radiata. Lamk. (1).
  - \* Lister, Conch. t. 158. f. 13.
  - \* Veius reclusa. Chemnitz. t. 6. p. 326. t. 31, fig. 327 à

nient grave à conserver le nom de Bruguières, il a été maintenu dans toutes les nomenclatures. M. Sowerby, cependant, dans son Genera of Shells, croyant pouvoir fixer définitivement la nomenclature, rejeta et le nom de Galathée et celui d'Égeirie, et y substitua celui de Potamophyle qui n'a pas prévalu: celui de galathée restant toujours le préféré.

Malgré la grande différence qui existe entre les coquilles des cyrènes et des galathées, Cuvier, dans le règne animal, et M. de Blainville, dans le traité de malacologie, n'adoptèrent pas le genre de Bruguières. Il faut ajouter que ce qui les a sur-tout déterminés, c'est que l'animal des galathées était jusqu'alors inconnu. Il fallait un hasard heureux pour le découvrir, car on le croyait des fleuves d'Asie ou de l'Inde, et M. Rang le rencontra en abondance vers l'embouchure des fleuves de la côte de Malaguette en Afrique. M. Rang, avant son voyage en Afrique, avait déjà donné des gages de son savoir et de son excellente méthode d'observation, par la publication de plusieurs mémoires et de son Manuel des mollusques. Le mémoire sur les galathées, inséré dans le tome ving-cinq des Annales des Sciences naturelles, prouve combien ce savant est capable de rendre d'utiles services à la conchvliologie; car ce travail sous tous les rapports ne laisse presque rien à désirer. La description de l'animal est exacte : nous avons pu nous en assurer par son examen, avant eu, depuis, l'occasion de nous en procurer plusieurs individus. Nous pouvons donc ajouter, avec confiance, aux caractères génériques donnés par Lamarck, ceux tirés de l'animal.

(1) Nous avons quelques observations à faire sur la sy-

- \* Venus paradoxa. Born. Mus. p. 66. t. 4. fig. 12. 13.
- \* Venus. Schroter. Einl. t. 3. p. 160. nº 16.
- \* Id. Ibid. Loc. cit. p. 193. nº 131.
- \* Venus subviridis. Gmel. Sc. nat. édit. 13. p. 3280. nº 55.
- \* Venus hermaphrodita. Id. Loc. cit. p. 3278. nº 40.
- \* Venus meretrix. Var. Gmel. loc. eit. p. 3273. n. 15.

nonymie de cette espèce. Linné ne la mentionna pas. Gmélin, dans la treizième édition du Systema natura, releva la figure de Lister, crut qu'elle représentait une espèce particulière, et lui donna le nom de venus subviridis. Born , comme nous l'avons vu en faisant représenter plus parfaitement la même coquille que Lister, lui donna le nom de venus paradoxa. Gmélin l'inscrivit comme variété de la venus meretrix, dans son catalogue, non loin de la sudviridis. Chemnitz, de son côté, ayant eu un individu de taille médiocre, encore revêtu de son épiderme de la même coquille, la fit figurer dans son Conchylien cabinet, en fit une description détaillée, indiqua les fleuves de Guinée pour sa patrie, et lui imposa le nom de venus reclusa. Gmélin ne s'étant pas aperçu du double emploi que nous venons de signaler, en fit un second en adoptant l'espèce de Chemnitz à laquelle il changea son nom pour celui de venus hermaphrodita. Voilà donc trois espèces pour une. On devait s'attendre que ces erreurs seraient relevées par les auteurs qui ont donné des catalogues d'espèces plus ou moins complets. M. Dilwyn, si recommandable par son catalogue descriptif des coquilles vivantes, dans lequel il a relevé un grand nombre des errenrs de ses devanciers, a laissé subsister toutes celles relatives à cette espèce. Ce savant met d'abord la venus subviridis parmi les espèces qu'il n'a pu reconnaître ; il adopte ensuite la venus paradoxa de Born, ainsi que la venus hermaphrodita qu'il plaça à la fin de ses tellines. Lamarck reconnut sans doute quelques-uns de ces double-emplois, et pour éviter à l'avenir la confusion et l'erreur, il donna à l'espèce le nom qu'elle a depuis conservé. C'est après les recherches qui nous ont mis à même de donner la note précédente, que nous pouvons aussi rendre complète la synonymie de l'espèce.

- Fernus meretrix. Martin. 1. Manigf. 1. p. 402. t. 1. f. 1. 2. (Ex Gmelin.)
- \* Galathea. Brug. Encycl. pl. 250, fig. 1.
- Galathea radiata, Lamk. Ann. du Mus. t. 5. p. 430,
- pl. 28.

  \* Egeria radiata. De Roissy. Buff. de Sonnini. Moll. 1, 6,
- p. 327. pl. 64. f. 5.

  7 Tellina hermaphrodita, Dilw. Cat. t. 1. p. 107. nº 81.
- Venus paradoxa. Id. Loc. cit. p. 180. nº 49.
- \* Galathée à rayons. Blainv. Malac. pl. 73. f. 3.

Habite dan les rivières de l'ile de Ceylan et des Grandes-Indes. Cabinet de M. Cartellin. Coquille rare, recherchée, précleuse. Sons l'épiderne, son test est d'on bland de lait, taché de violet vers sa base, et marqué de deux à quotre rayons violets. Largeur, 8 à 10 centimètres (au moins 3 pouces).

#### CONQUES MARINES.

Point de dents latérales dans la plupart; rarement un drap marin recouvrant toute la coquille, sauf les crochets.

Les conques marines sont extrémement nombreuses, variées, souvent élégantes, et la plupart sont l'ornement des collections. Linné n'eu avait formé qu'un seul genre auquel il assigna le nom de vénus; mais le nombre des espèces s'étant considérablement accru depuis que cet illustre naturaliste l'a institué, il est devenu indispensable, pour l'étude, de le partager en plusieurs genres particuliers. Nous l'avons effectivement divisé an quatre coupes, qui nous paraissent distinctes, et qui constituent pour nous les genres cyprine, cythérie, ovénus et vénéricarde, dont nous allons faire une exposition rapide, nous bornant à le simple indication des espèces que nous avons sous les yeux, et de leur caracteré distinctiré distinctiré distinctiré.

#### CYPRIME. (Cyprina.)

Coquille équivalve, inéquilatérale, encœur oblique, à crochets obliquement coarbés. Trois dents cardinales inégales, rapprochées à leur base, ua peu divergentes supérieurement. Une dent latérale écartée de la charnière, disposée sur le côté antérieur, quelque Gois obsolète. Callosités nymphales grandes, arquées, terminées, près des crochets, par une fossette. Ligament extérieur, s'enfongant en partie sous les crochets.

Testa cequivalvis, incequilatera, obliquè cordata; natibus obliquè curvis. Cardo dentibus tribus incequalibus, basi approximatis, supernè subdivariatis: Dens lateralis à cardine remotus, in antico latere, interdâm obsoletus. Calli nymphales magni, arcuati, propè nates lunuld ovatd subterminati. Ligamentum externum, parlin sub natibus scepè immersum.

OBEDATATIONS. Les cyprines sont en général d'asseu grandes coquilles de la famille des conques, très voisines des vénus par leurs rapports, et qui semblent mêmé n'en être que médiocrement distinguées par les caractères de leur geure. Cependant es coquilles sont singulères en equ'elles ont une dent latérale comprimée sur leur côté antérieur; que leurs nymphes sont grandes, presque toujours terminées, près dés crochets, par une fossette ovale, quelquéois d'une grandeur singulière; que le ligamète de leurs valves à étend jusque sons les crochets, et y rempit la fossette qui termine les nymphes; enfin que lelles ônt un épiderme ou drap marin, presqu'à la manière des crèues. Par leur dent latérale, quelqueóis obsoète, et par leur drap narin subsistant, les cyprines tiennent un peu

aux conques fluviatiles, et il est probable que plusieurs vivent dans la mer, à l'embouchure des fleuves (1).

(1) Tous les caractères Connés par Lamarck au genre cyprine ne sont pas d'une égale valeur, et ils méritent, à cause de cela , un examen attentif avant d'en faire une rigoureuse application. Nous trouvons, comme Lamarck, dans la charnière, des caractères particuliers qui, appuyés de ceux de animaux que Muller a fait connaître, sont suffisants pour faire maintenir le genre dans une bonne méthode. Mais pour ce qui est des callosités inymphales grandes et terminées par une fossette, il faut faire attention que ces callosités sont en général très grandes dans les vénus et les cythérées dont les valves sont maintenues par un ligament fort épais. On remarque, dans quelques espèces, et notamment dans celles qui, en vieillissant, deviennent grandes et épaisses, que l'extrémité antérieure des nymphes se carie peu à peu, ce qui produit une cavité d'abord petite, s'agrandissant insensiblement, et devenant, avec l'age, quelquefois de plusieurs lignes de longueur. Il ne faut donc pas, comme on le voit, donner à ce caractère une valeur telle qu'il doive l'emporter sur d'autres, pour introduire des espèces dans le genre, car, en le suivant à la rigueur, on devrait ranger, parmi les cyprines, des vénus, des cythérées, etc. Il existe un moyen de reconnaître les cyprines, auquel Lamarck ne paraît pasavoir fait attention. L'animal du genre a les deux lobes du manteau réunis postérieurement et se terminent de ce côté en deux siphons très courts, ou plutôt en deux perforations comparables à celles des bucardes. Ces siphons sont trop courts pour avoir besoin d'uu muscle rétracteur propre, et c'est pour cette raison que dans les vraies cyprines l'impression du manteau est toujours simple. Dans les vénus, l'animal pourvu de siphons plus longs, est muni d'un muscle rétracteur qui produit une inflexion plus ou moins profonde de l'impression palléale; enfin, dans toutes les cyprines, il doit y avoir une dent latérale postérieure sur le bord, au-dessous de la terminaison du ligament. Ainsi,

#### ESPÈCES.

### 1. Cyprine géante. Cyprina gigas. Lamk. (1).

C. test4 maxima, cordato-rotundatá; striis tennissimis sulcisque remotioribus transversis; locuna natum maxima; ano nullo.

si nous avions à caractériser le genre qui nous occupe, la présence de la dent latérale deviendrait indispensable ainsi que la forme de l'impression palléale. Si, après avoir rectifié les caractères génériques des cyprines, nous cherchons à les appliquer aux mêmes espèces que Lamarck, nous serons bientôt convaincu qu'ils ne conviennent qu'à une ou deux espèces. Par une conséquence naturelle, à l'exception de ces deux espèces, toutes les autres doivent sortir du genre, et après les avoir examinées dans la collection du muelem où elles sont étiquetées de la main de Lamarck, nous nous sommes assuré qu'elles appartiennent toutes au genre véous.

(1) Trompé par le volume considérable de l'individu de la collection du muséum, Lamarck a établi pour lui cette espèce, mais il ne diffère pas, si ce n'est pour la taille. de ceux nommés à tort venus islandica par Brocchi, lesquels, dans cet état de jeunesse et sous l'autorité de l'auteur italien, ont été confondus également par Lamarck dans la cyprina islandica. Nous ferons encore remarquer d'autres erreurs échappées à Lamarck qui, pour des variétés de cette même cyprine géante, a établi la cyprina pedemontana, ainsi que la cyprina umbonaria, et qui, de plus, en a confondu une autre avec la cyprina islandicoides. C'est ainsi qu'une seule coquille, n'appartenant pas même au genre dans lequel elle se trouve, y a été cependant reproduite cinq fois, soit sous des noms particuliers, soit à titre de variété d'espèces dejà connues. Pour éviter à l'avenir la même confusion, nous proposons de donner le nom de vénus de Brocchi à l'espèce qui fait le

Tome vi.

Mus. no.

Habite... Fossile des environs de Sienne, en Italie, Cuvier. Coquille très grande, épaisse et pesante; remarquable par la grande fossette qui avoisine les crochets; sa dent latérale est presque effacée. L'argeur, 15 centimètres.

### 2. Cyprine d'Islande. Cyprina Islandica. Lamk.

C. testá cordată, transversim striată, epiderme indută; antico latere subanzulato; ano nullo.

Venus islandica. Lin. Syst. nat. p. 1131. nº 124.

- Idem. Gmel. p. 3271. nº 15.
- \* Schroter, Einl. t. 3. p. 123. \* Lister, Anim. Angl. tab. 4. f. 22.
- \* Lister, Conch. t. 272. f. 108.
- \* Chemn. Conch. t. 6. p. 240. tab. 32. f. 341.
- \* Mull. Zool, Dan. t. 1. p. 29. pl. 28. f. 1-5. \* Donovan. t. 3. tab. 27.
- \* Venus bucardium. Boru, Mus. tab. 4. f. 11.
- Venus mercenaria. Pennant, Zool, Brit. t. 4. pl. 53. fig. 47.
  - Encycl, pl. 301. f. 1. a. b. Cyclas.
  - \* Venus islandica. Dilw. Cat. t. 1. p. 176. nº 42.
- \* Cyprine d'Islande, Blainv. Malae, pl. 70 bis. f. 5.
- Desh, Encycl, Meth. vers. t. 2. p. §6. nº 1.
   Cyprina vulgaris. Sow. Genera of Shells. Genre cyprine.
   Fossilts. Venus equalis. Sow. Min. Conch. pl. 21.
- Habite l'Océan horéal, à l'embouchure des fleaves. Mus. n°. Mon cabiact. Elle offre quelques variétés dans la grandeur et la courbure de ses crochets, dans son ligament plus ou meins bombé, dans l'angle obtus et plus ou moins sinneux de son coté antérieur, sufin dans ses crochets plus ou moins rongées : Elle a pirès d'un décimètre de largeur. On la trouve

sujet de nos observations, la rétablissant dans le genre dont elle porte tous les caractères, et lui donnant pour synonymie les cinq espèces de Lamarck.

fossile aux environs de Bordeaux et en Italie.

### Cyprine de Piémont. Cyprina Pedemontana. Lamk. (1).

C. testá rotundatá, tenui, transversim sulcatá; dente laterali obsoleto; ano oblongo.

Mus. n°.

Habite.... Fossile des environs de Turin. Bonelli. Largenr,
55 millimètrès.

### 4. Cyprine ridée. Cyprina corrugata. Lamk.

C. testă orato-cordată; sulcis transversis, inferne sensim remotioribus, ad interstitia verticaliter striațis; ano impresso.

Mon cabinet.

Habite ... Fosille d'Italie. Largeut, 11 centimètres.

### 5. Cyprine tridacnoïde. Cyprina tridacnoïdes. Lamk. (2)

C. testá transversim ovatá, corrugatá; striis verticalibus; limbo superiore undalim plicato.

List. Conch. t. 499. f. 53.

Mon cabinet.

Habite... Fossile d'Italie. Largeur, 11 ceatimètres. Coquillé singulière, grande, plissée, en son limbe, comme dans les tridecnes, ayant dans les intéristices de ses sillons des stries verticales.

# 6. Cyprine fines stries. Cyprina tenui-stria. Lamk. (3)

C. testá longitudinali, ovato-rotundata, erassa, fulva, intis candida; strus transversis concentricis tenuibus; margine crenato; ano nullo.

<sup>(1)</sup> Jeune individu un peu oblong de la cyprine n. 1. (2) Cette grande coquille est fossile d'Amérique et non

d'Italie, comme l'à cru Lamarck. Elle a tous les caractères des venus.

<sup>(3)</sup> Cette coquille n'est pas non plus une cyprine: elle a les caractères des vénus; elle était d'ailleurs connue depuis long-temps, Chemnitz l'ayant figurée sous le nom de Venus chinensis.

- Venus chinensis. Chemn. Conch. t. to. p. 356, pl. 171. f. 1663,
- \* Venus sinensis. Gmel. p. 3285. nº 91.
- \* Venus chinensis. Dilw. Cat. t. 1. p. 192. nº 77.

Cabinet de M. de France.

Habite... Belle copulle atrife comme la cythière coucentrique, mais plus longue que large, épaisse, favre ou roussătre, couveze, ayant quelques atries longitudinales sur le « côté natérieur, et une deut latérale colsoière sous l'écusson, outre les trois dents cardinales. Longueze, foo millimètres ; largeur, 54, Compares la useau incrussate, Sowerby, Conch. Min. n° 27, Lab. 155, f. 1, 2.

# 7. Cyprine islandicoïde Cyprina islandicoides. (1).

- C. testá cordato-rotundatá, supernê transversim striatá; antico latere non angulato; ano nullo.
- Brocch, Coneh, Foss. pl. 14. f. 5.
- Sowerby. Coneh. Min. n° 4. p. 59. t. 21 Venus aqualis. Habite..... Fossile d'Italie, des environs de Bordeaux et d'Angleterre. Elle paralt l'analogue ancien de la Cyprine d'Islande, n° 2.

# 8. Cyprine ombonaire. Cyprina umbonaria. (2).

C. testa cordato-rotundatá, subantiquatá, transversim tenuiterque striatá; umbonibus tumidis; ano nullo. Mus. nº. Venus angulata. Soweth. Min. Conch. nº12. t. 65? Habite.... Fossile du Piémont, donné par M. Bonelli. Elle

Habite... Fossile du Piémont, donné par M. Bonelli. Elle est voisine de la précédente; mais plus grande, plus arrondie, à stries fines et élégantes. Largeur, 96 millimètres.

<sup>(1)</sup> Deux espèces ont été ici confondues : l'islandica de Brocchi qui est la même que le n° 1, et la venus aqualis de Sowerby, qui est l'analogue fossile de la cyprina islandica n. 2. L'une est une vénus, la seconde une cyprine. (2) Celle-ci est encore une variété de l'espèce n° 1. Ce

n'est pas une cyprine, mais une venus, comme nous l'avous déja fait observer.

# CYTHÉRÉE. (Cytherea.)

Coquille équivalve, inéquilatérale, suborbiculaire, trigone ou transverse.

Quatre dents cardinales sur la valve droite, dont trois divergentes rapprochées à leur base, et une tout-à-fait isolée située sous la lunule.

Trois dents cardinales divergentes sur l'autre valve, et une fossette un peu écartée, parallèle au bord.

Dents latérales nulles.

Testa œquivalvis, inæquilatera, suborbicularis, trigona, vel transversa.

Cardo valvæ dextræ dentibus quatuor, quorum tribus basi convergentibus et approximatis : unico solitario, remotiusculo sub ano.

Cardo alteræ valvæ dentibus tribus divaricatis, basi approximatis, cum foveá remotiusculá, margini parallelá.

# Dentes laterales nulli.

OBSERVATIONS. Les cythérées offrant quatre dents cardinales sur une valve, et seulement trois dents réunies, mais divergentes, sur l'autre valve, et, en outre, sur la valve qui n'a que trois dents, une fossette isolée, ovale et parallèle au bord de la coquille, se trouvent, par ces caractères, très bien distinguées des vénus.

Ces coquilles sont les mêmes que celles que j'ai nommées mérétrices dans mon Système des animaux sans vertèbres, et auxquelles depuis j'ai donné un nom plus convenable, en traitant de ce geure, dans les Annales du Museum (vol. 7, p. 132). Elles ont sans doute les plus grands rapports avec les vénus, et néanmoins les dents de leur charnière les en distinguent éminemment. Il était donc convenable d'employer cette distinction pour en former un genre à part, afin que le genre des vénus, si nombreux en espèces, d'après le caractère que lui assigna Linné, ne fai plus aussi difficile à étudier dans celles qui lui appartiennent réellement.

Toutes les cythérées sont des coquilles marines, solides, la plupart fort belles et très diversifiées dans leurs cauleurs et les caractères de leur test. Toutes offrent des coquilles libres, régulières, équivalves, inéquilatérales, à crochats égaux, recourbés et médiocrement saillants. La fossette isolée de la valve gauche, et qui correspond à la dent isolée de la valve droite, est ovale, parallèle au bord postérieur de la coquille, et ne se confond nullement avec les cavités qui reçoiveut les trois dents cardipales, cet cavités étant différement d'irigée.

Malgré leur séparation des vénus, les espèces de ce genre sont encore fort nombreuse, nuancées entré elles, quel-quefois fort difficiles à caractériser. Parmi leurs dents cardinales, deux sont souvent supprochées entre elles; et la troisième, plus divergente, est placée du côté antérieur, sous la nymphe. Celle-ci est tanôt simple, et tanôt canal·leulée avec des stries dans son canal. Quant la la dent iso-lée, placée sous la lunule, on reconnait qu'elle u'est qu'une dégénérescence de dent latérale. Il en résulte que les cythérées avoisinent plus les genres précédents que les vetuus (1).

<sup>(1)</sup> Si l'on considère les genres comme des groupes entièrement artificiels, créés uniquement pour soulager la mémoire et reudre plus facile la recherche de l'espèce; si, parce qu'un genre très nombreux en espèces doit être divisé principalement d'après e moif; appuyé de quelques caractères de peu de valeur, certainement celui des cythérées sera adopté et conservé; mais si un genre, pour être bon, doit être fondé sur des caractères tirés de l'organisa-

tion , s'il doit rassembler tous les êtres qui offrent ces caractères, si ces caractères ne doivent jamais offrir d'ambiguité et d'impossibilité dans leur application, des lors on devra rejeter le genre cythérée, car, selon nous, il ne réunit pas toutes les conditions d'un bon genre. Si nous examinons les animaux des cythérées dans le bel ouvrage de Poli, nous ne leur trouvous presque aucune différence avec ceux des vénus; la seule qui mérite d'être mentionnée, et qui n'appartient qu'à un certain nombre d'espèces des vénus proprement dites, c'est que les bords du manteau sont frangés, tandis qu'ils restent entiers et simples dans les cythérées. Ainsi, si l'on prenait ce caractère pour l'établissement des genres, il faudrait, non-seulement admettre les cythérées, mais encore diviser les véque, telles que Lamarck les avait réduites. Cette division a été récemment proposée par M. Sowerby, dans son Genera of Shells, sous le nom de pullastra. La raison qui nous fait rejeter le genre cythérée nous empêche également d'adopter celui du conclivliologue anglais. Il est un autre genre établi depuis long-temps par Poli, sous le nom d'arthemis, et qui méritait plus d'être introduit dans la nomenclature que les cythérées et les pullastra. Le pied des arthémis est d'une forme toute particulière, fort différente de celui des vénus; les siplions postérieurs sont soudés dans leur longueur; les coquilles sont toujours orbiculaires, ayant une charnière de cythérée , mais une échancrure triangulaire nette et profonde dans l'impression palleale. Ce que nous disons s'applique, comme on le voit , à la venus exoleta, Lin., et aux autres espèces voisines. C'est donc là le seul démembrement qui soit admissible, non dans le genre vénus de Linne, mais dans un groupe qui serait forme de la réunion des vénus et des cythérées de Lamarck. Après avoir examiné rapidement ce qui, d'après les animaux, nous engage à rejeter les genres cythérée et pullastra, voyons si les coquilles conserveront des caractères assez constants pour acquérir une assez grande valeur par cette constance même : nous n'examinerons ici que les caractères propres à

chacun des genres. Dans les cythérées, dit Lamarck, il y a constamment quatre dents à la charnière. Cette quatrième dent est très oblique, et toujours comprise dans cette partie du bord qui appartient à la lunule. Cette dent est en effet constante dans un assez grand nombre d'espèces; mais, dans plus de douze, tant vivantes que fossiles, que nous avons pu examiner avec soin, nous avons vu cette dent diminuer peu à peu et devenir tellement rudimentaire, qu'ayant quelquefois échappé à Lamarck, il a compris plusieurs de ces espèces dans les vénus, et les autres au nombre des cythérées. Si ces observations sont justes . comme il sera facile de le vérifier dans une collection nombreuse d'espèces vivantes et fossiles des deux genres, on peut se demander où est leur limite, et quel moyen rationnel on a pour les séparer. Le genre Pullastra repose, à ce qu'il nous semble, sur des caractères de moindre importance que celui des cythérées. Ces coquilles n'ont que trois dents à la charnière; elles sont, en général, étroites, rapprochées et peu divergentes; le test est mince. En admettant, avec M. Sowerby, dans son nouveau genre, la plupart des vénérupes, nous trouverons, en effet, un certain nombre d'espèces qui ont les dents petites et rapprochées, mais à mesure que, par analogie, on ajoute d'autres espèces, on voit ces dents devenir de plus en plus divergentes, s'élargir et s'épaissir en proportion ; le test lui-même offre de nombreuses modifications et des passages insensibles vers les vénus proprement dites. A cela nous devons ajouter que les animaux des Pullastra et des vénus ont entre eux beaucoup plus de ressemblance qu'avec ceux des cythérées ; ils ont les bords du manteau frangés , le pied de même forme, et les siphons séparés. Il résulte, pour nous, de toutes les observations précédentes, que l'on doit admettre un grand genre vénus dans lequel l's cythérées et les pullastra peuvent devenir des sections, ta dis qu'il sera nécessaire d'en retirer le genre arthémis pour l'introduire définitivement dans la méthode.

#### ESPÈCES.

- 1. Bord interne des valves très entier.
- (a) Dent cardinale antérieure à canal strié, ou à bord dentelé.
- 1. Cythérée des jeux. Cytherea lusoria. Lamk. (1).
  - C. testé ovato-cordaté, lavi, albé; zonis castancis medio interruptis; dente cardinali antico, canaliculato, striato.

<sup>(1)</sup> Nous ne pouvons approuver la manière dont Lamarck a procédé pour rectifier la synonymie de la venus meretrix de Linné et des autres auteurs ; pour s'en faire une idée et indiquer en même temps comment doit être rétablie cette espèce, nous allons en rapporter le plus briévement l'histoire. Linné la mentionne, pour la première fois, dans la dixième édition du Systema natura ; là elle est suffisamment caractérisée et rendue reconnaissable par la citation d'une figure fort bonne de d'Argenville. Quelques années après, il la décrit dans le muséum de la princesse Ulrique ( p. 501, n. 60). Il n'y ajoute aucune synonymie, et il la reproduit dans la douzième édition, sans addition et sans changements. Voilà donc une espèce bien connue; la description s'accorde parfaitement avec la figure citée : il est impossible de conserver le moindre doute sur la coquille nommée venus meretrix par Linné; elle est épaisse, blanche, et le corselet aplati, quelquefois un peu relevé dans le milieu, et d'un brun foncé. Chemnitz reconnut très bien l'espèce de Linné, en completa très exactement la synonymie, et ayant observé quelques variétés, il les décrivit séparément'et en donna de bonnes figures. Schroter, toujours exact, conserve à cette espèce la synonymie qui lui convient. Gmélin se contente de la copier, mais il a la maladresse d'ajouter, à titre de variété, la venus paradoxa de Born, qui est le geure galathée de Bruguière, comme nous

\* Venus chione. Var. β. Gmel. p. 3272. nº 16.

Venus Imoria, Chemu. Conch. 6. p. 337. t. 32. f. 340.

\* Fenus lusoria, Dilw. Cat. t. 1. p. 177. nº 44.

Encycl, pl. 270. f. z. a. b. Bona. Habite les mers du Japon et de la Chine. Mus, no. Mon ca-

binet. Les Chinols et les Japonais s'en servent pour certains
lieux; its la peignent, en dedans, de diverses couleurs et
figures. Largeur, 60 militarètres,

l'avons vu précédemment. Rectifiant Gmélin, M. Dilwin revint à la bonne synonymie de Chemnitz et de Schroter.

Lamarck ne suivit en rien ses devauciers : il sembla même avoir été abandonné de cet esprit juste et plein de sagacité qui l'a presque toujours distingué. Il fit une espèce pour chacune des variétés, et comme il leur distribua la plupart des figures, il arriva à ce fait très remarquable qu'il ne lui resta aucune synonymie pour la venus merctrix, quoiqu'elle fut reproduite sous cinq noms différents. Ainsi , les cytherea petechialis n. 2, impudica n. 3, castamea n. 4, la variété (a) de la cytherea zonaria n. 5, la cytherea moretrix u. 6, et enfin la graphica n. 7, ne sout pour nous que des variétés d'une même espèce auxquelles paus sommes très parté à joindre la cytherea lusoria n. 1, qui ne diffère des autres que par un peu plus de longueur. En laissant cette dernière à part jusqu'au moment où elle sera bien connue, il sera convenable de réunis toutes les autres. sous le nom de venus meretrix, et d'y établir autant de variétée qu'il sera nécessaire pour éviter toute confusion. Ou nous demandera sans doute sur quoi nous nous fondons pour faire de tels changements, et nous répondrons sur l'observation : en examinant en effet un grand nombre d'individus parmi lesquels se trouvent toutes ces espèces de Lamarck, nous avons trouvé à la charnière et l'impression palléale des caractères spécifiques constants, et de plus nous avons vu de nombreux passages entre les variétés. Dans quelques individus, nous avons même observé sur une seule coquille les dispositions de couleurs d'après lesquelles Lamarck avait fait deux espèces.

# 2. Cythérée pétéchiale. Cytherea petechialis, Lamk.

C. testá ovato-cordatí, tumidá, lavi, alba-glauoescente; maculis fulvis, punctiformibus, subsparsie; latere antico angulato.

Encycl. pl. 268. f. 5. h. et f. 6.

Venus chione. Var. y. Gmel. p. 3272. nº 16.

\* Sow. Genera of Shells. f. 1.

Habite l'Océan des Grandes Indes. Mon cabinet. Coquille très rare. Son corselet est lisse, un peu glauque; la lunale n'est point marquée; elle est blancke à l'intérkeur. Largeur, 70 millimètres.

# 3. Cythérée impudique. Cytherea impudica. Lamk.

C. testá cordatá, levi, crassá, albido-fulvá, subradiata; vulvá livido-carulescente; angulis lateria antici objusto. Chemn, Conch. 6. t. 33. f. 347. 348. et 350.

Encycl. pl. 269. £ 1. a. b.

Habite l'Océan fadien. Mus. nr. Mon cabinet. Coquille asser commune dans les collections, confondue avec les deux suivantes. Largeur, 71 millimètres.

# 4. Cythérée marron. Cytherea castanea. Lamk.

C. testd cordatd, lavi, crassé, fusço-castanea; vulvá cæruleonigrescente; angulis lateris anticè obtusis. Chemn. Conch. 6. t. 33. f. 351.

Encycl. pl. 269. f. 2. a. h.

Encycle pr. 2003. 1.2 a. Mus. nº. Mon cabinet. Cormille tass voisine de la précédente, et qui paraît néanmoins devoir en être distinguée.

# 5. Cythérée zonaire. Cytherea zonaria. Lamk. (1).

C. testd trigond, kevi, albidd, lineis rufts angulato-flexuosis zonatd; vuled planulatd, fulvo scriptd.

D'Argeny, Conch. t. 21, fig. F.

 <sup>(1)</sup> Cette espèce est très distincte, voisine de la corbicule; mais, comme nous l'avous dit, sa variété est encore une meretrix.

Pavan. pl. 47. fig. E. 1. Pessima.

(2) Var. testá castaneo alboque zonatá. Habite l'Océan indien. Mus. nº. Mon cabinet pour la var. (2).

Elle est moins grande que les deux précédentes. Largeur, 54 millimètres.

# 6. Cythérée courtisane. Cytherea meretrix. Lamk.

C. testá trigoná, lævi, albá; umbonibus maculatis; vulvá olivaceo-cærulescente; latere antico angulato.

(a) Var. testá castanco zonatá; lateribus margineque abbi. Habite... l'Océan indien? Cette crébérée, a insi que les trois précédentes, sont comprises sons le nom de Venus meretrix, par les auteurs. Celle-ci nous a nussi para mériter d'être séparée; nous n'en connaissons point de figure.

### Cythérée graphique. Cytherea graphica. Lamk.

C. testá trigono - rotundatá, lovi, griseá, fusco - radiatá aut lineolis flexuosis pictá; vulvã ovali, glaucină; ano oblongo.

An Chemn. Coneh. 6. t. 34. f. 359-361?

Venus nebulosa? Gmel. nº 46. Eneyel. pl. 266, f. 5. a. b.

Mon cabinet.

Habite l'Océan indien. Mus. nº. Mon cabinet. Elle est tantôt sans rayons et tantôt à deux rayons bruns, imparfaits; le corselet est glauque, nn peu élevé au milieu. Largeur, 38 millimètrés.

# 8. Cythérée morphine. Cytherea morphina. Lamk.

C. testá trigono-rotundată, lavi, griseă; radiis nullis aut binis fuscis, imperfectis; vulvá fusco-cœrulescente; ano ovato.

Chemn. Coneh. 6, t. 34. f. 358.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 163. Venus. n. 23. Venus triradiata? Gmel. n. 45.

Encycl. pl. 266. f. 3. a. b.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 181. nº 52.

Habite l'Océan des Grandes Indes et à la Nouvelle Hollande, M. Labillardière. Mon cabinet. Elle est si voisine de la précédente, qu'elle n'en est peut-être qu'une variété. Largeur, 38 millimètres.

# 9. Cythérée pour prée. Cytherea purpurata. Lamk.

C. testá rotundato-cordată, purpured, albido fasciată; sulcis transversis inæqualibus: superioribus posticisque eminentioribus; intius albă, —

Habite... Belle coquille, reaflée, pourprée, à crochets grands et bombés, ayant la dent cardinale autérieure dentelée, grannlense. Mus. nº. Largeur, 5a millimètres. Je la crois des mers du Brésil ou d'Amérique.

# 10. Cythérée chaste. Cytherea casta. Lamk.

C. testá cordato - rotundatá, gibbá, crassá, albá; pube anoque ovatis, convexis, glaucescentibus; intue violaceo maculatá.

Venus casta. Gmel. p. 3278. nº 42. Chemn. Conch. 6. t. 33. f. 346.

\* Schroter, Einl. t. 3. p. 162. Venus. nº 20.

Habite l'Océan indien. Mou cabinet. Coquille rare, blatche, presque lisse, ayant des strics longitudinales pen àpparentes; lunnie oyale, grande, à peine circonscrite. Largeur, 45 milimètres.

### 11. Cythérée corbicule. Cytherea corbicula. Lamk.

C. testá trigoná, glabrá, albidá aut fulvá, rufo subradiata; umbonibus angustatis; ano magno subcordato.

Venus corbicula. Gmel. pag. 3278. nº 39.

List. Conch. t. 251, f. 85.

Chemn. Conch. 6. t. 31. f. 326.

\* Venus mactroides. Born. Mus. p. 65. \* Knorr. Verg. t. 5. tab. 15. f. 2.

Venus. Schroter. Einl. t. 3. p. 159. no 15.

\* Encycl. pl. 269. f. 3. a. b.

\* Venus mactroides. Dilw. Cat. t. 1. p. 172. nº 33.

\* Desh. Encycl. meth, vers. t. 2. p. 54. nº 6.
(2) Var. testa fulva, radiis nullis.

Habite l'Ocean atlantique et américain. Mns. nº. Mon cabinet. La dent cardinale sutérieure est sillounée obliquement, ainsi que dans lasnivante. Largeur, 45 millimètres.

### 12. Cythérée tripline. Cytherea tripla. Lamk. (1).

C. testa trigona, lævi, albida aut fulva; umbonibus tumidis, angustatis; radiis subnullis; ano ovato, magno.

Venus tripla. Lin. Mantissa, p. 545. Gmel. p. 3276. nº 29. \* Schroter, Einl. t. 3. p. 152.

List. Conch. t. 252. f. 86.

Gualt. Test. t. 75. fig. Q?

Chemn, Conch. 6. t. 31. f. 330-332. Encycl. pl. 269, f. 4. n. b.

(2) Knorr. Vergn. 6. t. 6. f. 4.

" Venus tripla. Dilw. Cat. t. 1. p. 173,

Deb. Encyel, méth, vers. t. 2, p. 54, nº 7. Habite l'Océan atlantique. Mús. nº, Mon cabinet. Moins grande que cèlle qui pricède, elle y tent de très près. Son intérieur est taché de violet. Largeur, de 35 à 36 millimètres. La var. (2) est roussitré.

### (b) Dent cardinale antérieure non striée dans son canal, ni dentelée en son bord.

# 13. Cythérée géante. Cytherea gigantea. Lamk.

C. testă maximid, ovată, sublividă; radiis numerosis interruptis fuscis aut cærulescentibus; ano impresso ovato.

Venus gigantea, Ginel. pag. 3282. nº 89. Chemo. Conch. 10. p. 354. t. 171. f. 1661.

Encycl. pl. 280, f. 3. a. b. Favan. Conch. pl. 49. fig. I1.

\* Venus gigantea. Dilw. Cat. t. 1. p. 202. nº 102.
\* Desh. Encycl. mcth. vers. t. 2. p. 55. nº 8.

<sup>(1)</sup> Cette espèce nous semble bien peu différente de celle qui précède pour mériter d'en être séparée; elle a la même forme; l'impression palléale offre la même échaicture; la charnière est un peu plus étroite, les valves sont plus minces, ce qui tient sans aucun doute à l'âge des individus. Les jeunes conviendraient mieux à une espèce, les vieux à l'autre.

Habite l'Océan indien, à l'ile de Ceylan. Mon cabinet. Mus. n°. Coquille rare, la plus grande de son genre. Largeur, 22 centlmètres.

### 14. Cythérée cedo-nulli. Cytherea erycina. Lamk.

- C. testá ovatá, aurantio-fulvá, variegatá, fusco radiatá; suleis transversis obtusissimis; ano ovato.
- Venus erycina. Lin. Syst. nat. p. 1131.
- Gmel. p. 3271. no 13.
  - \* Sehrotet. Einl. t. 3. p. 120.
  - List. Conch. t. 268. f. 104.
- Knorr. Vergn. 4. t. 3. f. 5.
- Chemn. Conch. 6. t. 32. f. 337.
- Eneyel. pl. 264. f. s. h. b.
- Favan. pl. 46. fig. F. 2.
- \* Dilw. Cat. t. t. p. 155. n. 38.
- \* Fossilis. Brocchl. Conch. Foss. Subap. 1. 2. p. 548. nº 11.
- \* Id. Bast. Mém, de la Soe, d'hit, nat. de Paris. t. 2. p. 89.
- \* Desh. Eneyel. méth. vers. t. 2. p. 55. nº 9.
- (2) Var. testá olbá; radiis binis, eceruleo fuscis; pube immuculatá.
- \* Venus costate, Chemn, Conch. t. 11. p. 226, pl. 202. f. 1975.
- (3) Var. testa albida, supernè violacescente; radils numerosis
- fusco-violaceis.

  Venus chinensis. Chemn. Conch. t. 11. p. 227. pl. 202.
- f. 1976. \* Veilus pacificis. Dilw. Dil; t. 1, p. 175. nº 40.
- Habite l'Océan indien. Mus. n. Moy cabinet. Coquille fort belle et qui fait l'ornement des collections. Largeur, 34 millimètres. On la troine fossile anx cavirons de Bordeinx. Les variétés deux et trois visinaent des mers de la Nouvelle Hollande et de la Chine.
- 15. Cytheree lilacine. Cytherea tilacina. Lamk. (1).
  - C. testé ovaté, fulvo-lividé, boscare radiant ; margine intusque violacescentibus; ano livido.

<sup>(1)</sup> Chemnitz, qui a dound une bonne figure de cette coquille, l'a confondue avec l'espèce précédente. Il a été

Chemp, Conch. 6. t. 32, f. 338, 33q,

Encycl. pl. 264. f. 3. a. b.

geur, 55 millimètres.

Desh, Encycl, méth, vers. t. 2, p. 55, n° 10.
Hablic l'Océan des Grandes Indes, celui des Moluques.
Mus. n°. Mon cabinet. Elle est couleur de bois, uu peu livide, et trinte de violet, vers les bords et en dedans. Lar-

16. Cythérée sans pareille. Cytherea impar. Lamk,

C. testa oblique cordata, albida, postice eminentius sulcata;

radiis fulvo-violaceis; pube glaucă. An Chemn. Conch. XI, p. 226, t. 202, f. 1975 (1)?

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, Povos. Mus. n\*. Mon cabinet. Jolie coquille qui tient à la C. cedo – nulli par ses rapports. Elle est blanche en dedans, avec une tache de violet-brun sur le côté antérieur. Ses aillons transverses sont presque effacés antérieurement. Largeur, 48 millimètre.

17. Cythérée érycinelle. Cytherea erycinella. Lamk.(2).

C. testá ovali, albá, lineis pallidè violaceis undatis et angulatis variegatá; sulcis transversis, crassis, planulatis; ano subcordato.

Habite les mers australes ? Mus. n°. Elle a des rappors avec la variété (2) de la C. cedo-nulli; mais elle en parait différente, Largeur, 38 millimètres.

18. Cythérée pectorale. Cytherea pectoralis. Lamk. (3).

C. testd ovatd, depressd, transversim sulcatd, fulvo-violaces-

imité par Gmélin et Dilwyn, et cependant elle est parfaitement distincte.

- Cette figure de Chemnitz représente une variété blanche à côtes très larges de la eytherea erycina n. 14.
- (2) Nous avons vu, dans la collection du muséum, le type de cette espèce; nous y avons reconnu un jeune individu de la variété blanche de la cytherea erycina n. 14.
- (3) Nous avons la conviction que cette espèce a été établie avec un jeune individu d'une variété peu importante de cytherea lilacina n. 15.

cente; natibus pube anique marginibus candidis , spadiceolineatis; ano livido.

Habite... Petite coquille d'une conteur lie de vin un peu pâle, ayant le corselet, les crochets et les bords de la lunule très blancs, tachetés; elle a quelques rayous très obscurs. Mus. nº. Largeur, 30 millimètres.

### 19. Cythérée planatelle. Cytherea planatella. Lamk.

C. testd ovatd, planulatd, transversim sulcatd, albd; maculis variis fulvis; intus violaoso maculatd.

Chemp. Conch. 7. t. 43. litt. b?

Habite... Petite coquille très distincte des précédentes; lunule petite, ovale, fauve. Largeur, 24 millimètres. Mon cabinet et celui de M. Valenciennes.

# 20. Cythérée fleurie. Cytherea florida. Lamk.

C. testá ovatá, transversim sulcatá, albidá, purpureo-nebulosá; radiis binis spadiceis; pube lineolatá; ano spadiceo.

Habite... Espèce jolie, petite, nuée de pourpre, avec deux rayons rouge-bruns, sur un fond blanchatre; ella est, à l'intérieur, d'un pourpre violet. Mon cabinet. Largeur, 23 millimètres.

# 21. Cythérée nitidule. Cytherea nitidula. Lamk.

C. testá ovato-ellipticá; kævigatá, fulvo-rubente; cingulis transversis subduabus spadiceo-maculatis; natibus albidis. Habite la Méditerranée. Cabinet de M. Valenciennes. A l'intérieur, elle est blanchàtre.

# 22. Cythérée fauve. Cytherea chione. Lamk.

C. testá ovato-cordatá, lævi, fulvá, subradiatá; sulcis transversis, obsoletis; ano sublanceolato.

Venus chione, Lin. Syst. net. p. 1131. Gmel, p. 3272.

Schroter. Einl. t. 3. p. 124.
 List. Conch. t. 269. f. 105.
 Gualt. Test. t. 86. fig. A.
 Favanne, pl. 47. fig. B.
 D'Argeav. Conch. t. 21. fig. C.
 Knorr. Vergn. 6. t. 4. f. 1.
 Chemn. Conch. 6. t. 32. f. 343.

TOME VI.

20

- \* Regenfus. t. 1. tab. 8. f. 17.
- Encycl. pl. 266. f. 1. a. b.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 178. nº 45.
- \* Fassilis. Brocchi. Conch. Foss, Subsp. t. 2. p. 547.
- Poli, Test. 2, t. 20.
  - \* Venus fauve. Blainv. Malac, pl. 74. f. 5.
  - \* Desh, Encycl. meth. vers. t. 2. p. 56. nº 11.
  - Habite la Méditerranée, l'Océan atlantique et d'Europe, Mus. w., Mon cabinet, Coquille commune dans les collections, d'une assez grande taille, et d'un fauve un pen marron. Largeor, 50 millimètres.

# 23. Cythérée tachetée. Cytherea maculata. Lamk.

- C. testi ovato-cordati, lævi, albidd, rufo tessellatim maculatd; vulvi subfasciati.
- Venus maculata. Lin. Syst. nat. p. 1132. Gmel. p. 3272.
- \* Schroter, Einl. t. 3. p. 125.
- List. Conch. t. 270. f. 106.
- Gualt. t. 86. fig. I.
- \* D'Argenv. t. 21. f. H. \* Favanne. Conch. pl. 46. f. F 1.
- \* Born, Mus, p. 64.
- Knorr. Vergn. 2. t. 28. f. 5 et 6. t. 20. f. 3.
- Chemn. Conch. 6. t. 33. f. 3/5.
- Encycl. pl. 265. f. 4. a. b. \* Desk. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 56, no 12.
- (b) Var. test lineis angulato flexuosis, Encyclop. Ibid, f. 4. c., d.
- Habite les mers d'Amérique, Mus, no. Mon cabinet. Largeur, 65 millimètres. Deux rayons imparfaits s'observent dans l'arrangement des taches.

#### 24. Cythérée citrine. Cytherea citrina. Lamk.

- C. testá cordato-trigoná, transversim striatá, citriná; latere untico fusco-infescente; uno subcordato.
- \* Derh, Encycl. meth, vers. t. 2. p. 56,
- Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, Mus. nº, Mon cabinet, Espèce bien distincée, taolisé de bran au coté autéieur et cu dedons, à couse et roussière, accompagne de quelques fales longitudiandes, de même couleur, aur le coté. Largeur, 44 millimères.

#### 25. Cythérée albine. Cytherea albina. Lamk,

C. testá subcordatá, albá; umbonibus pallidis; striis transversis exiguis; ano subnullo.

Habite... l'Océan indien? Mon cabinet, Elle est toute blanche à l'intérieur, et a quelques rapports avec le pestunculus. List. Conch. t. 263. f. 99. Largeur, 42 millimètres.

### 26. Cythérée tumescente. Cytherea læta. Lamk.

C. testá cordatá, tumidá, albidá, semi-radiatá; radiis flavicantibus, superne interruptis; ano subovato.

Venus læta. Lin. Syst. nat. p. 1132. Gmel. p. 3273. nº 19.

\* Venus affinis. Gmel. p. 3278. nº 43. \* Schroter Einl. t, 3, p. 127. pl. 8. f. 7?

\* Venus. Schrot loc. cit. p. 162. n. 21.

Knorr. Vergn. 4. t. 24. f. 2 et 6. t. 10. f. 5?

Chemn. Conch. 6. t. 34. f. 353. 354. Encycl. p. 266. f. 4. a. h.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 180. nº 50. Venus lata.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 56. nº 14.

\* Venus. Blainv. Malae. pl. 74. f. 1. a.

 (b) Var. testá albidá; radiis nullis; maculis rufis minimis ad umbones.

Habite l'Océan indien, etc. Mus. nº. Mon cabinet. La lunule est relevés vers sa pointe, où elle forme un anglé. Largeur, 55 à 60 millimètres.

# 27. Cythérée mactroïde. Cytherea mactroides. Lamk.

C. testil trigond, subaquilatera, depressa, pallide fulva; radiis albidis raris; ano lanceolato.

Habite... Elle a des stries transverses, qui s'effacent inférieurement. Corselet planulé, roux ou ferragineux ; crochets blanchâtres; tres blanche à l'intérieur. Largeur, 50 millim. Mon cabinet.

# 28. Cytheree trigonelle. Cytherea trigonella. Lamk.

C. testi parvuld, stigond, leviĝatd, albido-fabo purpurogne varid; lincia rafis engaloto-flermoit; inba maculati. Habite l'O. ĉan des Amilies. Cabinet de M. Dafrene, Lavgeie; 15 on 26 millimitres. Elic est quelquekis très vivement colore et ass. pido.

# 29. Cythérée sulcatine. Cytherea sulcatina. Lamk. (1)

C. testil rotundato-trigond, rufo-fucescente, albido-radiatd; striis transversis, postice sulciformibus; ano cordato; intiis aured.

Chemn. Conch. 6. t. 35. f. 371. 372.

Encycl. pl. 269. f. 3. a. b.

(2) Var. testá intùs alba, anterius pallide fusoa. Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Mus. no. Largeur, 44 millimètres.

### 30. Cythérée hébraïque. Cytherea hebræa. Lamk.

C. testd oblique cordata, ventricosa, transversim striata, alba, fulvo-litturata; subradiata; ano nullo.

Habite... l'Océan indien? Elle a une tache rouge-brun sous chaque crochet, à l'intérieur. Au dehors, elle offre quelques rayons composés de linéoles fauves, disposées en chainettes. Largeur, 30 millimètres. Mon cabinet.

### 31. Cythérée point d'Hongrie. Cytherœa castrensis. Lamk.

C. testa rotundato cordata, ventricosa, alba, lineis angularibus transversis, spadiceis, hinc fimbriatis; ano cordato. Venus castrensis. Lin. Syst. nat. p. 1132. Gmel. p. 3273.

nº 20.

\* Schroter Einl. t. 3. p. 128. List. Conch. t. 262. f. 98.

\* Rumph. amb. tab. 4. f. K.

Gualt. Test. t. 82. f. H. '

D'Argeny, Conch. pl. 21. f. M.

\* Fav. Couch. pl. 47. f. II et pl. 48. f. I.

Knorr. Vergn. 1. 1. 21. f. 5. a. t. 20. f. 2. et 6. t. 6. f. 5. 6. Regenf. Conch. 1, t. 1, f. 3.

Chemn. Conch. 6. t. 35. f. 367. 368 ct 370. . .

Venus australis. Chemn. Conch. t. 10. tah. 171. f. 1662.

\* Venus australis. Gmel. p. 3282. nº 88.

" Born, Mus. p. 66.

<sup>(1)</sup> Espèce bien distincte de la venus castrensis avec laquelle Chemnitz la confondait.

- \* Bonauni. Recr. part. 3. f. 376. 378?
- Dilw. Cat, t, 1, p. 183, no 58.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 57. n6 15.
- Encycl. pl. 273. f. 1, a. b.

Habite l'Océan indien. Mes. n°. Mon cabinet. Belle coquille, peu rare, mais oruant les collections. Largaur, 55 millimètres. Il fout y réunir, comme variéré, la venus australir, de Chemnitz, Conch. X. tab. 171, f. 1602.

# 32. Cythérée parée. Cytherea ornata. Lamk. (1)

C. testá rotundato-trigond, albo-ecerulescente, lineis angularibus longitudinalibus confertis, spadiceis; pube pietá lutescente.

Chemn. Conch. 6. t. 35. f. 369. 370.

Eacycl. pl. 273.f. 5. a.b.
Habite l'Océan des grandes Indes. Mus. nº, Mon cabinet.
Coquille rare, moins bombée que la précédente, avec laquelle on l'a confondue, ainsi que celle qui suit. Elle a
sausi as lunale en cour. Largeur, 46 mullimètres.

### 33. Cythérée peinte. Cytherea picta. Lamk. (2)

C. testé rotundato-trigoné, albé; maculis lineisque rufis aut spadiceis diversissimé picté; intia lutescente:

List. Conch. t. 259. f. 95.

- Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 2. 4.

  \* Venus castrensis, var. Chemn. Conch. 6. t. 35. f. 373 et
  376-381.
  - Encycl. pl. 273. f. 2. a. b. et fig. 3. a. b.
  - \* Venus ornata. Dilw. Cal. t. 1. p. 184. n. 61.
  - Desh. Eucycl. méth. vers. t. 2. p. 57. nº 16.
    \* An venus pectunculus. Gmel. p. 3287.
- (1) Cette espèce devra être supprimée, car Lamarck l'a établie avec une variété remarquable de la cythèrea castrensis.
- (a) Il existe de la confusion dans la synonymie de cette espèce, la plupart des auteurs l'ayant rapportée à la cytherea castrensis dans une collection, il est assez facile de distinguer ces espèces, mais cela devient très embarrassant pour claser les figures données par les auteurs.

- \* Idem. Dilw. Cat. t. 1. p. 184. nº 59. Syn. plerisque ex-
- Habise l'Océan indien. Mus. nº. Mon cabinet. En général, plus petite que les deux précédentes, cette cythérée présente quantité de variéées qu'es soan ténâmoins toujours distinctes. La plopart offrent un réseau plus ou moins serré, et des taches blanches tripones. Il y en a qui sont un peu rayonnées. Elle est plus arrondie que la suivante.

### 34. Cythérée tigrine. Cytherea tigrina. Lamk.

- C. testă ovată, medio levi, lateribus transversim sulcată, albă; maculis fusco nigris trigonis; ano cordato, parvo, fusco.
- An Chemn. Couch. 6. t, 35. f, 374. 375? \* Valentyn Amb. rar. pl. 15. f, 16.
- Habite la mer de l'Inde. Mon cabinet. Ses taches sont petites, inégales, éparses: largeur, 35 millimètres. Si l'on réunit cette cythérée avec les trois précédentes, où s'arrêtera-ton?

# 35. Cythérée vénitienne. Cytherea venetiana. Lamk.

- C. testá obliquè cordată, transversim striată, albă, luteo seu rufo radiată; ano pubeque rufo-fuscis.
- \* Venus rudis. Poli. Test. t. 2. pl. 20. f. 15. 16.
- Venus pectunculus. Brocchi. Conch. Foss. subap. t. 2. p. 360. nº 26. pl. 13. f. 12.
   Habite dans les lagunes de Chioggia, près de Venise. Petite
- coquille, a yant quelques rayons jaunes roussàtres, en partic composés de taches brisées, anguleuses, Largeur, 19 ou 20 millimètres.

### 36. Cythérée jouvencelle. Cytherea juvenilis.

- C. testá orbiculari, convexá, albá, rufo maculatá; natibus oblique prominulis; suleis transversis concentricis, anterius et posterius lamellatis.
- Venus juvenilis. Gmel. p. 3287. nº 84. Venus juvenis. Chemn. Conch. 7. t. 38. f. 405.
- \* Venus. Schroter. Einl, 1. 3, p. 167. nº 36.
- Encycl. pl. 280. f. 2, a. b.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 196. nº 86.
- \* Desh. Encycl. meth, vers. t. a. p. 57. nº 17.

Habite la mer de l'Inde. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est un peu rayonnée. Sa lunule est petite, en cœur, ensoncée. Largeur, 28 millimètres.

#### 37. Cythérée rousse. Cytherea rufa. Lamk. (1)

C. testi lenticulari, convexd, fulvo-rufescente; radis busis saturatioribus; sulcis transversis concentricis, ad latera sublamellosis.

An List. Conch. L. 205, f. 131?

Habite... Elle tient à la précédente et en est très distincte; lunule petite, en cœur, enfoncée. Largeur, 27 millimètres. Mon cabinet.

#### Cythérée atlantique. Cytherea guineensis. Lamk. (2)

 c. testá oblique cordatá; striis transversis elevato-lamellosis; ano vulváque saturaté purpureis muticis.

Venus guineensis. Gmel. p. 3270, nº 10.
(a) Testa rubens aut purpurascens, albido-sadiuta.

List. Conch. t. 306. f. 139.

Venus circinata. Born. Mus. t. 4. f. 8.

\* An eadem? Venus rubra. Gmel. p. 3288. nº 92.

<sup>(1)</sup> Cette espèce ne restera pas probablement dans les catalognes; elle a'est pour nous qu'une variété fauve ou rousse de la précedente. Nous avons vu plusieurs variétés intermédiaires qui prouvent que notre observation est juste.

<sup>(</sup>a) Il aurait été convenable de conserver à cette espèce le nom que Born le premier lui imposs. Il la nomma seura circinata, que Dilwyn a très bien fait d'adopter, puisque celui de guineauis, donne jar Gmelin, est postérient. La figure citée de Lister nous semble bien douteuse; celle de la planche 356 du même ouvrage représente l'espèce d'une manière plus exacte. Admettant dans cette espèce le losse d'Adanson, M. Dilwyn met dans sa synonymie la tellina senegalenir de Gmelin; mais cette coquille, incomplètement décrite et mal figurée, nous semble trop incertaine pour être mentionnée.

- \* Fenus. Schroter, Eiul, t, 3. p, 155. no 4 et 5.
- \* Le tosar, Adans, Seneg. p. 229. t. 17. f. 14?
- \* Tellina senegalensis. Gmel. p. 3244. nº 89.
- \* Venus circinata. Dilw. Cat. t. 1. p. 169, no 24. Chemu, Couch. 6. t. 30, f. 311.
- (b) Testa albida, rubello-radiata.
- Encycl. pl. 265, f. 1. a. h.
- Encycl. pl. 265, 1. 1. a. h.
- (c) Testá albidá; radiis nullis.
  Habite l'Océan atlantique, sur les côtes occidentales de l'A-frique. Mus. nº. Mon cabinet. Forme de la C. épineuse, mais mutique et très distincte.
- 39. Cythérée épineuse. Cytherea dione. Lamk.
  - C. testé obliquè cordaté, rosco-purpurascente; sulcis transversis, clevato-lamellosis; pube vulváque ad margines spinosis.
  - Venus dione. Lin. Syst. nat. p. 1128. Gmel. p. 3266. nº 1.
  - \* Schroter. Einl. t. 3. p. 109. nº 1. List. Conch. t. 307. f. 140.
  - \* Rumph. t. 48. f. 4.
  - \* Petiver. Gazo. t. 31. f. g.
  - Gualt. Test. t. 76. fig. D.
  - D'Argeny. Conch. t. 21. fig. I.
  - " Fav. Conch. pl. 47. f. E. 3.
  - Knorr. Vergn. 1. t. 4. f. 3. 4.

    \* Knorr. Del. chois. t. 1. p. 54. pl. BV. f. 9.
  - Chemn. Conch. 6. t. 27. f. 271. 273.
  - Born. Mus. p. 58. Vig. p. 57. f. a.
  - Encycl. pl. 275. f. 1. a. b. \* Venus dione. Dilw. Cat. t. 1. p. 158. nº 1.
  - \* Desh. Encycl, meth. vers. t. 2. p. 57, no 18.
  - Habite l'Océan américain. Mus. nº. Mon cabinet. Coquille peu rare, mais recherchée et précleuse, l'orsque ses éplnes sont bien conservées. Elle est singulière par sa forme, et célèbre par la belle description métaphorique qu'en a donnée Liané.
- 40. Cythérée arabique. Cytherea arabica. Lamk. (1)
  - C. testá rotundato-cordatá, transversè sulcasí et striatá, albulá, rufo vel spadiceo maculatá, subradiatá.

<sup>(1)</sup> Nous rapportous avec certitude à cette espèce les fi-

- An Venus cordata? Forsk. Descript, anim. p. 123.
- Venus lentiginosa. Chema, Conch. t, 11, p. 223. pl. 201. f. 1963, 1964.
- \* Venus bicolorata. Idem. Fig. 1965 à 1967.
- \* Venus arabica. Lilon. Fig. 1968 à 1970.
  Habita la mer rouge. M. Savigny. Mon cabinet. Elle offre plusieurs variétés: les unes sans rayons, mais ayant, soit de ligues rouge-bran brisées on en alç-mag, soit de très petites taches aréculeuses; les autres avec des rayons divers. A l'autérieur, elle est tachés de vjolet d'un côté, éta l'diaçe habothère cui rocs. Largeur, 5.8 à soi millimètres.
- Cythérée trimaculée. Cytherea trimaculata. Lamk.
  - C. testé oblique cordaté, superne transversim sulcaté, casténes; natibus levibus anoque violaceis; intùs albé, trimaculaté.
  - 'An Venus phryne? Gmel. n° 21.

    Habite... Mus. n°. Elle a, sur le côté postérieur, trois on quatre rayons blancs; et à l'intérieur, trois taches d'un violet-brun et arrondies. Largeur, 25 millimètres.
- 4s. Cythérée sans taches. Cytherea immaculata. Lamk.
  - C. testel roundato-cordatd, anterius breviore et tumidiore, albd; striis transversis, concentricis; ano subcordato. Habite... Elle ressemble un peu au pectunculus de Lister. tab. 263. f. 99; mais elle est toute blanche an dehors et an dedans. Mus. nr. Largeur, 36 millimètres.
- 43. Cythérée transparente. Cytherea pellucida. Lamk.
  - C. testé ovali, tenni, pellucidé, albé, lincolis fulvis, litturatis, transversim pieté; natibus obliqué inflexis, rufis. Habite les mers de la Nouvelle Hollande. Mus. n°. Elle a un s tache violette à la base de la lunule. L'argeur, 34 millim.

gures 1963 à 1979 de Chemnits, parce que nous avons sous les yeux une série de variétés dans laquelle existe la liaison insensible des diverses modifications de la coloration. Cette coloration est si variable dans l'espèce, qu'il n'existe pas deux individus semblables sous ce rapport.

#### 44. Cythérée hépathique. Cytherea hepatica. Lamk.

C. testa rotundato-obliqua, incequilatera, transversim tenerrimė striata, albida; maculis rufo-violaceis lividis; lineolis longitudinalibus, minimis interruptis.

Habite... les mers australes. Mus. nº. Mon cabinet. Elle est tachée et comme livide au dedans et au dehors ; sa lunuie est presque effacée. Largeur, 22 millimètres.

#### 45. Cythérée lucinale. Cytherea lucinalis. Lamk.

C. testa lenticulari, subaquilatera, anterius angulata, albido-violaced; natibus rufis; striis concentricis elevatis; ano lined impressa circumscripto.

Habite les mers d'Amérique , à l'île de St.-Thomas. Cabinet de M. Valenciennes et le mien. Elle a aussi des liucoles longitudinales, mais non interrompues, et elle est d'une couleur livide à l'intérieur. Largeur, 28 millimètres.

#### 46. Cythérée lunaire. Cytherea lunaris, Lamk.

C. testá suborbiculari, obliquá, albá; striis transversis concentricis; natibus purpureo tinetis; ano cordato,

Venus tupinus. Poli. Conch. 2, tab. 21. f. 8. \* Payr. Cat. p. 48. nº 80.

Fiabite la Méditerrauce, dans le golfe de Tarente. Mon cabinet, Largeur, 22 millimètres.

#### 47. Cythérée lactée. Cytherea lactea. Lamk.

C. testa minima, rotundato-elliptica, alba, pellucida; natibus subpurpureis,

Habite ... Elle est à peine de la taille de la lucine lactée , mais elle est cythérée par sa charnière, Mus, no. Largeur, so millimètres.

#### 48. Cythérée exolète. Cytherea exoleta. Lamk.

C. testa orbiculari, subæquilatera, albida; maculis lineis radiisve rufis piata; striis concentricis, subdetritis; ano cordato impresso, sublamelloso.

Venus exoleta. Lin. Syst. nat. p. 1134. Gmel. p. 3284. nº 75.

Schroter. Einl. t. 3. p. 142.

List. Conch. t. 291. f. 127. et t. 292. f. 128. Gualt. Test, t. 75. fig. F.

\* Pennaut. Zool. brit. t. 4. p. 94. pl. 54. f. 49. A.

\* Donavan, t. 2. pl. 42. f. r.

" Montagu. Test. p. 116.

Born. Mus. t. 5. f. 9.

Le Cotan. Adans. Sénég. t. 16. f. 4.

Chemn. Conch. 7. t. 38. f. 402. 404. Maton. Act. Soc. linn. 8. t. 3. f. 1.

Encycl. pl. 279. f. 5. et pl. 280. f. 1, a. b.

Poli. Test. 2. 1ab. 21. f. 9. 10. 11.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 195. nº 84. \* Payr. Cat. pag. 47. nº 78.

\* Venus. Blainv. Malac. pl. 74. f. 2.

\* Fossilis. Venus lentiformis. Sow. Mine. Conch. pl. 203.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 58. no 19.

Habite la Méditerranée , l'Océan atlantique , les côtes d'Angleterre. Mus. no. Mon cabinet. Elle offre différentes variétés, sois dans sa teinte principale, soit dans ses taches, ses lignes brisées ou ses rayons. Ses stries concentriques sont moins fines, mbins serrées, moins lisses que dans la suivante.

#### 49. Cythérée lustrée. Cytherea lincta. Lamk. (1)

C. test ! suborbiculari, oblique, incequilatere, albide, immaculatif; striis concentricis, confertis, tenuissimis, lavibus. List. Conch. t. 289. f. 125 et t. 290. f. 126.

Maton, Act. Soc. linn, 8, tab. 3, f. 2. \* Venus concentrica minor. Chemn, Conch. t. 7. p. 20. pl. 38. f. 4o3.

" Vemus lupinus. Lin. Syst. nat., édit, ro p. 689. nº 123.

\* Venus sinuata. Var. y. Gmel. p. 3285. nº 76. \* Venus exoleta. Junior. Dilw. Cat. t. 1. p. 196.

<sup>(1)</sup> La plupart des auteurs ont confondu cette espèce avec la précédente, et il est bien à présumer que Lamarck a fait un double-emploi en conservant celle-ci et la cythérée lunaire. Cette dernière à laquelle Poli rapporte aussi la venus lupinus de Linné, n'est, selon toute apparence, que la variété méditerranéenne de la cytherea lincta.

\* Fossilis, Bast, Mém, de la Soc, d'hist, nat. 1, 2, p. 90, pl. 6, f. 10.

" Desh. Encycl. meth. vers. 1. 2. p. 58. nº 20.

Hibite les cotes d'Angleterre, etc. Mon cabinet, Communiquée par M. Leach. Son côté antérieur est oblique, moins arrondi et plus grand que le postérieur. Largeur, 33 mill. Dans celle-ci et la précédente, le ligament est enfoncé, à peine à découvert.

# 50. Cythérée concentrique. Cytherea concentrica Lamk. (1)

C. testá orbiculari, convexo-depressá, subcequilaterá, albá; strus concentricis, confertis; ano cordato impresso, lævi. Venus concentrica. Gmel. p. 3286. nº 82.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 185. nº 31.

\* Gualt. Test. pl. 76, f. F.

List. Conch. t. 261. f. 97 ?? et t. 288. f. 124.

Le Dosin. Adans. Seneg. t. 16, f. 5.

\* Fav. Conch. pl. 48. f. F 3.

Born. Mus. t. 5. f. 5.

Chemn. Conch. 7. t. 37. f. 392

Encycl. pl. 279. f. 2. a. b.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 196. nº 85.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 58. no 21.

\* Sow. Genera of Shells. Genre Cytherea. f. 4.

Encycl. pl. 279. f. 4. a. b?

Habite l'Ocean américain et atlantique. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille blanche, assez grande et élégamment striée ou sillonnée. Le ligament est bien à découvert. La variété (2) vient de la Nouvelle Hollande. Largeur, 78 millimèt.

<sup>(1)</sup> Plusieurs espèces sont confondues sous cette dénomination. En prenauté pour type la figure 124 de Lister, celles de Born, de Chemnitz, Gualtieri, Favanne, et 2 de la pl. 279 de l'Encyclopédie, il faudra en rejeter les autres introduites par Chemnitz, Gmélin et Dilwyn. La variété de Lamarck est une autre espèce bien distincte des autres.



#### 51. Cythérée dentifère. Cytherea prostrata, Lamk. (1)

C. testá orbiculari, convexo-depressá, albidá seu fulvá; striis concentricis, ad latera crassioribus, magis elevatis; pube marginibus dentiferis.

Venus prostrata. Lin. Syst. nat. p. 1133, Gmel. pag. 3283.

Venus excavata. Gmel. nº 83, Born. Mus. tab. 5, f. 6.

Chemp. Couch. 6, t, 29, f. 298.

Encycl. pl. 277. f. 1. a. b.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 192. nº 78.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Forme et aspect de la C. concentrique, mais très distincte par ses côtés inégalement ridés, presque écailleux, et par son corselet bordé de dents calleuses. Lunule enfoncée, cordiforme, Largeur, 38 millimètres.

(1) Linné a décrit pour la première fois cette espèce dans le muséum de la princesse Ulrique (p. 504, nº 66); il ne lui donna aucune synonymie, et l'inscrivit sans additions dans les dixième et douzième éditions du Systema natura. Born est le premier qui ait donné la figure d'une espèce à laquelle la description de Linné pût convenir en grande partie. Cependant si la figure est fidèle, elle ne lui convient pas tout-à-fait. Chemnitz fut plus heureux, ce nous semble, sa figure s'appliquant en tous points à la description linnéenne : il convient donc d'adopter pour type de la venus prostrata la seule figure de Chemnitz. Schroter, et Gmélin après lui, ont mis dans leur synonymie, avec celle de Chemnitz, la figure de Born. Plus tard, la figure de l'Encyclopédie représentant exactement la venus prostrata de Chemnitz, fut ajoutée par M. Dilwyn et par Lamarck; mais ce dernier introduisit à tort la venus excavata de Gmélin, laquelle est toujours différente de la venus prostrata de Chemnitz.

# Cythérée interrompue. Cytherea interrupta. Lamk. (1)

C. testé suborbiculari, convexé, albé, intus luteo-virescente, transversim sulcaté; striis longitudinalibus in utroque latere: medio subnullis.

Encycl. pl. 279 f. t. a. b.

Habite... l'Océan indien ? Mon cabinet. Elle avoisine la suivante; mais elle rèst trelllinicé que sur les côtés. Les strices longitudinales sont très fines, manquent sur le milien du disque. Le bord interne n'est ni rose, ni pourpré. Largeur, 48 millimètres.

#### 53. Cytheree tigérine. Cytherea tigerina. Lamk. (2)

C. testá lentiformi, convexiusculá, decussatim striatá, albá; intus margine infero purpurco; ano trigono impresso minimo.

Venus tigerina. Lin. Syst. nat. p. 1133. Gmel. p. 3283. nº

List. Conch. p. 337, f. 174.

\* Bonanni. Recr. part. 2. f. 69? Rumph. Mus, t. 42. fig. H.

Gualt. Test. t. 77. fig. A.

D'Argenv. Conch. pl. 21. f. E.
 Fav. Conch. pl. 47. f. Dt.

\* Knorr. Vergn. t. 4. pl. 2. f. 1. et t. 6. pl. 37. f. 2.

(1) Cette coquille n'est point une cythérée, mais bien une lucine. C'est une variété du Sénégal de l'espèce suivante. Lamarck cite la même figure de l'Encyclopédie pour la vénus de Dombey n° 21.

(a) Nous avons fait voir, dans le Dictionnaire classique d'filsatior naturelle, que cette espèce et la suivante n'avalent pas les caractères des cythérées, mois bien ceux des lucines. Il sui fili, pour s'en assurer, d'examiner les impressions musculaires et celles de unanteau; on les trouvers conformes à celles des lucines. Nous rappellerons que dans ce dernier gener les impressions musculaires sont tête grandes, et l'autélieux aux-tout. L'impre sion palléale est sample et le timbe intélieur est prontée, occlé ou strié.

- \* Le Codok. Adans. Sénég. p. 223. pl. 16. f. 3.
- Venus tigerina, Chemn. Conch. 7. p. 6. t. 37. f. 390, 391.

  \* Venus tigerina. Schrot. Einl. t. 3. p. 136. n° 25.
- Encycl, pl. 227. f. 4. a. b.
  - \* Venus tigerina. Dilw. Cat. t. 1. p. 191. no 76.
- \* Lucina tigerina, Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 384.
- no 37.

  \* Lucina tigerina. Sow. Genera of Shells, Genre Lucina.
- \* Venus. Blainv, Malac. pl. 74. f. 3.
- (2) Var. testá intiis penitiis alod.
- (3) Var. testd exasperatd, subgranosd: striis transversis emi-
- nentioribus.

  Hahite l'Océan indien et américaîn. Mus. nº. Mon cabinet.
  Coquille assez grande, trelllissée, blanche en dehors, et à
  l'intérieur, teinte de rose ou de pourpre en son bord, du
  coté de la charnière.

#### 54. Cythérée bord-rose. Cytherea punctata. Lamk.

- C. testal lentiformi, convexiusculd, longitudinaliter sulzatal; sulcis planulatis; limbo interno roseo: disco incrassato subvuncto to.
- Venus punctata. Lin. Syst. nat. p. 1134, Gmel. p. 3284. nº 74.
- \* Schrot. Einl. t. 3. p. 140.
- Rumph, Mus. t. 43, fig. D.
- Guelt. Test. t. 75. fig. D. Chemn. Conch. 7. p. 15. t. 37. f. 397. 398.
- Encycl. pl. 277. f. 3. a. b. c.
- \* Lucina punctata. Desh. Dict. class. d'hist. nat. t. 9.
- \* Idem. Sow. Genera of Shells. f. 1.
- \* Idem. Desh. Encycl. meth, t. 2. p. 385. nº 38.
- Habite l'Océan des Grandes Indes. Mus. n°. Mon cabinet. Espèce intéressante, qui avoisine celle qui précède, mais qui en est toujoner distincte, Lorsqu'on l'a polie, son bord rose paraît au dehors.

#### 55. Cythérée ombonelle. Cytherea umbonella. Lamk.

- C. test/l cordant, tunid t, inequilaterd, basi purpurascente, superné albd ; antico latere lævi ; postico transversé sulcato; umbanibus k szellátis.
  - Hubite... On la dit de la Mer Rouge. Cabinet de M. Dufresne,

Grande et Lelle coquille, à lunule en cœur arrondi, enfuncée; à crochets bombés, parquetés. Elle est blanche à l'intérieur, avec une tache violette au côté de devant. Largeur, 95 millimètres.

#### 56. Cythérée ondatine. Cytherea undatina. Lamk. (1)

C. testá lentiformi, convexo-depressá, transversim sulcatá lineisque ferrugineis undatis pictá; natibus depressis; ligamento tecto.

Habite l'Océan des Grandes Indes. Mus. n°. Espèce rare, volince de la suivante; mais qui en est très distincte. Son ligament est caché et intérieur. Son bord antérieur est arqué juaqu'aux rechets. Le correlet et la lunule sont noirs, et très étroits. Largeur, 4s millimètres.

#### 57. Cythérée plate. Cytherea scripta. Lamk.

C. testa lentiformi, complanata, basi angulo recto terminata, transversim striata, variè picta seu litturata; natibus compressis; ligamento extus conspicuo.

Venus scripta. Lin. Syst. nat. p. 1135, Gmel. p. 3286. no

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 145.

Rumph. Mus. t. 42. fig. C.

Gualt. Test. t. 77. fig. C. D'Argenv. t. 21. fig. M?? Knorr. Vergn. 5. t. 15. f. 3.

<sup>(1)</sup> Nous avons examiné, avec toute l'attention convenable, cette coquille. En la comparant avec la suivante, nous avons trouvé une ressemblance exacte dans tous let caractères essentiels de la charnière, de l'impression pallésle, de la forme générale, et des accidents particuliers de la tutule et du corselet. La coloration extérieure seule diffère, et personne n'ignore maintenant, connaissant les variations si étonnantes des coquilles sous ce rapport, qu'il n'est plus permis d'établir des expécts uniquement sur ce caractère. Nous connaissons d'ailleurs, dans la collection remarquable de M. Lajoye, des variétés qui lient, par nuances insensibles, cette cytherea undatina avec la scripta.

Chemn. Conch. 7. t. 40. f. 420-426.

Encycl. pl. 273. f. 15. et 274. f. 1.

\* Dilw, Cat, t. 1. p. 201, nº 99.

\* Venus Wauaria. Gmel. p. 3291. no 123. (Ex Dilwyn ).

\* Regenf. Conch. 1. t. 7. f. 12. ( Ex Gmelin. )

\* Desh. Encycl. metb. vers. t. 2. p. 58. nº 22.

Hable l'Océas indiem. Man. n°. Mon cabinet. Jolie coquille, la plus aplatie de son genre, quotique légèrement courses en son disque, et fort remarquable par ses variétés de couleurs, par les lignes rouge-bran, angeleuses ou en aigzag, dont elle est souvent ornée, sur un fond hane, quelquefais jaunênce; lanule et corselets brans, enfoncés, fort étroits.

#### 58. Cythérée numuline. Cytherea numulina. Lamk.(1)

C. tessé suborbiculaté, depressé, albidé, basi purpureo-nigricante; striis longitudinalibus bifariam divaricatis; natibus subacutis, prominulis.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, au port du Roi Georges. Mus. nº. Les stries longitudinales n'atteignent point le bord supérieur, et sont un peu trellissées par d'autres stries transverses. Largeur, 28 millimètres.

# Cythérée piqûre de mouche. Cytherea muscaria. Lamk. (2)

C. testá ovali, convexo-depressá, albidá, punctis rufis adspersá; suleis transversis, et ad latus anticum longitudinalibus, oblique arcuatis.

Fenna dispar. Chemn. Concli. XI. 1. 202. I. 1981. 1982.
Habite... Elle est déprimée supérieurement, toute blauche à l'intérieur. Sa luunie est oblongue, presque lancéolée, d'un rouge très bran; son correlet est lituré. Largeur, 29 ou 30 millimétres. Mon cabinet.

<sup>(1)</sup> Nous avons vu cette coquille dans la collection du muséum, et nous sommes convaincu que ce n'est qu'une variété de la cytherea cuneata n° 68.

<sup>(2)</sup> Cette coquille, ainsi que la cytherea pulicaris, ne sont que des variétés peu importantes de l'espèce suivante, cytherea mizta.

#### 60. Cytheree pulicaire, Cytherea pulicaris. Lamk.

C. testé ovali, convexiusculé, albidé, maculis rufis adspersé; sulcis transversis, et anticis longitudinalibus rugæformibus; ano oblongo fusco.

(2) Var. testa albo spadiceo violaceoque variegata,

Habite... Elle est blanche à l'intérieur, avec une ou deux taches, d'un roux-brun, sous les crochets; le corselet est un peu litturé. Largeur, 32 millimètres.

#### 61. Cythérée mixte. Cytherea mixta. Lamk.

C. testá ovato-cuneată, albo-corulescente, spadiceo maculatá; sulcis medianis transversis i laterum longitudinalibus oblique curvis; ano lanceoluto.

Encycl. pl. 271. f. 2. a. b.

Habite... Espèce distincte, de taille petite ou médiocre; ses sillons divergents et latéraux sont légèrement crésfelés. Largeur, 30 millimètres.

#### 62. Cythérée raccourcie. Cytherea abbreviata. Lamk.

C. testā obovatā, anticē retusā, rufā, albo-fasciatā; striis transversis et in antico lutere longitudinalībus obliquis subbifariis.

Habite... l'Océan indien? Mon cabinet. Elle a une couleur rousse ou marron, avec deux faccies blanches liturées, et a une tache ronsse, à l'intérieur, sous les crochets; son corselet est blanc et itturé, Largeur, 25 millimètres.

#### Bord interne des valves crénelé ou dentelé.

#### 63. Cythérée pectinée. Cytherea pectinata. Lamk. (1)

C, testá ovată, also spadiceoque variegată; sulcis granulosis: medianis longitudinalibus; lateralibus obliquatis, curvis bifidis: ano ovato.

<sup>(1)</sup> Linné confondait deux espèces sons le nom de venus pectinata. Dilwyn le reconnut, et voulut les séparer; mais il crut que la venus discors de Gmélin était l'espèce con-

Venus pectinața. Lin. Syst. nat. p. 1135. Gmel. p. 3285.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 144. nº 33.

List, Conch. t. 312. £ 148.

Gualt. Test. t. 72. f. E. F. et t. 75. f. A.

D'Argeny. Conch. t. 21. f. P. Chemn. Conch. 7. t. 39. f. 418. 419?

Encycl. pl. 271. f. 1. a. b.

\* Venus Discors. Dilw. Cat. t. 1. p. 199. nº 93. Syn. plur.

\* Desh, Encycl. meth. vers. t. 2. p. 59. no 23.

\* Penus. Blainv. Malac. pl., pf. f. 4.
\* Habite l'Océan indien. Mus. no. Mon cabinet. Coquille assex commune , vulgairement nommée l'amande, et que l'on a confendoz avec la suivante, quolqu'elle ait toojours les illous plus grêles, et qu'elle ne soit jumnis renific de même près des crochets. Elle est par-tout panachée de blanc et de ronge-bran. Larger, fd milliumèer, fd milliumèer, fd milliumèer, fd milliumèer.

### 64. Cythérée gibbie. Cytherea gibbia. Lamk.

C. testá subcordatá, cetate gibbosissimá, albá, rarò maculatá; sulcis longitudinalibus crassis, crenatis, antico latere obliquis.

Chemn. Conch. 7. t. 39. f. 415. 416. List, Conch. t. 313. f. 149. E specimine juniore.

Knorr. Vergu. 6. t. 3. f. 3. Id.

\* Fav. Conch. pl. 46. f. E1.

" Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 59. n. 24.

Sow. Genera of Shells. Genre Cytherea. f. 3. Encycl. pl. 271. f. 4. a. b.

(2) Var. testá spadiceo-maculatá; pube violacescente, lineatá.

foodue, et dès lors il rangea sous ce nom plusieurs figures des suteurs. En examinant ces mêmes figures, on est surpris que l'auteur anglais leur ait trouvé de l'anologie, Gmélin emprunte le type de sa venus discors à Schroter : la figure qu'il en donne a queique ressemblance avec la figure qu'il en donne a queique ressemblance avec la pecintacte et la gibbia.

Habite... l'Océan indien? Mus. n°. Mon cabinet. Soit sur les jeunes, soit sur les vieux individus, cette espèce est toujours reconnaissable par ses rides longitudinales grossières, par la lunule et le corselet colorés, et par le renslement qu'elle acquiert. Largeur, 52 millimètres.

# 65. Cythérée ranelle. Cythérea ranella. Lamk. (1)

C. testa ovato-rotundata, depressa, alba; sulcis longitudinalibus crassiusculis, crenatis; milva anoque angustatis, coloratis.

Encycl. pl. 271, f. 5, a, b?

Habite... l'Occan indien? Mus. no. Mon cabinet. Celle-ci, mème grande, est toujours aplatie, et paraît encore distincte: la lunule est ovale, oblongue, violâtre. Le corselet est maculé de rouge-brun.

# 66. Cythérée divergente. Cytherea divaricata. Lamk.

C. testá cordato-rotundatá, albidá, maculis angularibus fulvis aut fuscis variegatá; striis longitudinalibus confertis, bifariis, superne divaricatis, transversas decussantibus.

Venus divaricata. Gmel. p. 3277. nº 35.

Chemn. Conch. 6, t. 30, f. 316.

List. Conch. t. 310, f. 146.

\* Venus incrustata, Born. Mus. p. 73.

\* Fav. Conch. pl. 46. f. E 2.

Encycl. pl. 273. f. 5. a. b.

\* Brooks. Introd. p. 66. pl. 2. f. 24.

\* Venus divaricata. Dilw. Cat. t. 1. p. 200. nº 96.

Habite l'Océan des Indes orientales, Mus. no. Mon cabinet.

<sup>(1)</sup> Nous ne savons si la coquille nommée ainsi par Lamarck, dans sa collection, constitue une espèce distincte; ce que nous pouvons affirmer, c'est que celle qui porte le même nom dans la collection du muséum, est un jeune âge de la précédente.

# 67. Cythérée testudinale. Cytherea testudinalis. Lamk. (1)

C. testá cordato-rotundatá, depressá, rufo-fuscescente; striis longitudinalibus bifariis, divaricatis, transversas decussantibus; pube angustá, variegatá; radiis obscuris.

Mon cabinet. Encycl. pl. 274. f. 2. a. b.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. On pourra considérer cette coquille comme une variété de la précédente; mais clle en est constamment distinguée par les proportions de ses parties et par sa coloration. Largeur, 50 millimètres.

# 68. Cythérée en coin. Cytherea cuneata. Lamk. (2)

C. testá rotundato-cuneutá, convexiusculá, albidá; sulcis transversis, ad umbones longitudinalibus divaricatis, granulosis; ano pubeque purpureo-fuscis.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, au port du Roi Georges. Mus. n°. Largeur, 28 millimètres.

# 69. Cythérée placunelle. Cytherea placunella.

C. testá orbiculato-ellipticá, planulatá, tenui, albidá; sulcis longitudinalibus bifariis, angulatim divaricatis, transverse striatis.

Chemp. Conch. XI. p. 229. t. 202. f. 1980.

Encycl. pl. 271. f. 3. a. b.

Habite... Mus. no. Petite coquille mince, transparente. Ses sillons divergents atteiguent son bord supérieur; sur le côté antérieur, elle n'a que des strics transverses. Largeur, 8 millimètres.

<sup>(1)</sup> Cette espèce a été établie sur une variété de la précédente; il sera nécessaire de la supprimer.

<sup>(2)</sup> Nous avons vu, dans la collection du muséum, cette coquille et la suivante; nous croyons qu'elles appartiennent à une seule espèce. La coloration fait leur différence, et on sait combien elle est variable dans le genre cythérée.

70. Cythérée rugisère. Cytherea rugifera. Lamk. (1)

C. testá rotundato-trigoná, plano-convexá, albidá; sulcis transversis pliciformibus, lineolatis; pube anoque ferrugineis; natibus depressis, corrugatis.

\* Venus scripta. Var. & Gmel. p. 3286. no 79.

\* Versus. Schroter. Einl. t. 3.p. 169. no 40.

Venus corrugata. Dilw. Cat. t. 1, p. 201. nº 98. Bornii excluso synonymo.

Venus corrugata. Chemn. Conch. 7. p. 25. t. 3p. f. 410. 411. Habite la mer d'Egypte. Mon fort. Mon cabinet. Elle est aplatie, d'un rouge fauve en dedans. Sa lunule est lancéolée, peinte, ainsi que le corselet, de linéoles ferrugineuses tes fases. Largeur, 34 millimétra, 34 millimétra.

- 71. Cythérée plicatine. Cytherea plicatina. Lamk. (2)
  - C. testá rotundato-trigoná, plano-convexá, albidá; lineis spadiceis flexuoso-angulatis; sulois transversis pliciformibus; pube litturatá.

Habite l'Océan austral, à la Nouvelle Hollande. Mon cabinet. Coquille très voisine de la précédente, mais distincte. Ses crochets sont un peu comprimés, mais suns rides; elle est blanche en dedans. Largeur, 45 millimètres.

72. Cythérée crénulaire. Cytherea flexuosa. Lamk. (3)

C. testé cordato-trigoné, latere antico productione: rugis

C. testa cordato-trigona, latere antico productiore; rugi transversis subcrenatis; pube anoque impressis, litturatis.

<sup>(1)</sup> Les trois auteurs dont nous ajoutons la citation ont confondu avec cette espèce une coquille qui nous semble fort différente, et que Born a figurée, pl. 5, f. 7.

<sup>(2)</sup> Celle ci est en effet différente de celle qui précède: elle a de l'analogie avec la cytherea scripta, et n'en est peut-être qu'une forte variété.

<sup>(3)</sup> Nous sommes persuadé que cette coquille n'est point du genre cythérée de Lamarck : elle n'a que trois dents cardinales à la charnière; elles sont très divergentes, et l'antérieure est placée daus la direction du bord de la lunule. Malgré cette disposition, elle ne peut être prise pour la dent latérale des cythérées.

Venus flexuosa. Lin. Syst. nat. p. 1131. Gmel p. 3270.

\* Schroter, Einl. t. 3. p. 119. no 10.

Rumph. Mus. t. 44. fig. M.

Gualt. Test. tab. 83. fig. I.

Born. Mus. t. 4. f. 10.

Chemn. Conch. 6. t. 31. f. 333 et 334.

Encycl. pl. 266. f. 6. a. b.

(2) Var. testá punctis litturisque fuscis pictá.

Encycl. pl. 266. f. 7. a. b. .

(3) Var. testá transversim breviore; angulis lateris antici élevatis.

Encycl. pl. 267. f. 1. a. b.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 172. no 32.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 59. no 25.

Habite l'Océan indien. Mus. no. Mon cabinet. Coquille commune dans les collections, d'une taille médiocre, blanchâtre, roussatre ou grisatre, plus ou moins tachetée, et qui offre des variétés si peu constantes, qu'il est difficile et même inconvenable de les séparer.

# 73. Cythérée grosse dent. Cytherea macrodon. Lamk.

C. testá cordato-trigond, flavescente, 'immaculatá; rugis transversis integris, supernè obsoletis; dente anali mazimo.

Mon cabinet.

Habite... les mers australes? Du voyage de *Péron*. Elle avoisine la précédente; mais elle n'a point ses rides créne-lées par des stries longitudinales. Lorgeur, 20 millimètres.

# 74. Cythérée lunulaire. Cytherea lunularis. Lamk.

C. testá cordato-trigoná, lividá, transversim sulcaté, supernè radiatá; ano basi maculá triangulari albá.

Mus. no.

Habite... l'Océan américain? Elle vient du cabinet de Lisbonne. Largeur, 33 millimètres.

# 75. Cythérée écailleuse. Cytherea squamosa. Lamk. (1)

C. testá cordato-trigoná, sulcis longitudinalibus transversis, que cancellatá; ano rotundato fuscescente.

<sup>(1)</sup> Cette coquille n'est pas non plus une cythérée : elle

Venus squamosa. Lin. Syst. nat. p. 1133. Gmel. p. 3275.
nº 27.

- \* Schroter. Einl. t. 3. p. 135. nº 24.
- \* Gualt. Test. pl. 83, f. G.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 190. no 72.
- Chemn. Conch. 6. t. 31. f. 335.
- Habite les mers de l'Inde. Mus. n°, Mon cabinet. Coquille d'un blanc roussaire, qui tient, per ses rapports, à la C. flexuosa. Largeur, 38 millimètres.

#### 76. Cythérée cardille. Cytherea cardilla. Lamk. (1)

- C. testé cordaté, inacquilateré, convexé, albá, ferruginolituratés suleis longitudinalibus, radiantibus, strias exiles transversas decussamibus. Mus. n°.
- Habite... Elle vient du cabinet de Lisbonne, et provient peut-être du Brésil. Lunule ovale; corselet ferrugineux. Largeur, 35 millimètres.

#### 77. Cythérée cygne. Cytherea cygnus. Lamk. (2)

- C. testá cordatá; tumidá, intius extisque albá; striis transversis elevatis, versus marginem minoribus; ano cordato. Mus. nº.
- Habite... Elle est toute blanche, engée, à crochets recourbés vers la luuule. Largeur, 38 millimètres.

n'a j'amais, comme la crénulaire, plus de trois dents très divergentes à la charnière.

(1) Lamarck, par inadvertance sans doute, a inscrit une même espèce dans deux genres et sous deux noms différents. La cythérée cardille est en effet une variété d'âge de la vénus cardioïde n° 18; nous conserverons à l'espèce ce dernier nom, et la maintiendrons dans les vénus, parce qu'elle n'a que trois dents très divergentes à la charnière.

(a) Coquille bien distincte. Elle avoisine par ses carsebères la cytherea guincensis, mais elle en diffère sous plusieurs rapports. Elle a son analogue fossile en Italie et en Sicile, ce qui nous fait présumer qu'elle habite la Méditerranée. 78. Cythérée dentaire. Cytherca dentaria. Lamk.

C. testá triangulari, laté transversá, pallidé fulvá, albo radiatá; latere antico intius maculato.

Mus. no.

Habite les côtes du Brésil, près de Rio-Jaueiro. Lalande. Elle a une tache deun roux-brun au côté antérieur, plus marquée en dedans qu'en dehors. Largeur, 61 millimètres.

#### Espèces fossiles.

1. Gythérée erycinoïde. Cytherea erycinoides. Lamk.

C. testá ovatá, depressiusculá, albidá, rufo submaculatí; sulcis transecrsis obtusissimis; ano ovato.

Mus. no. Mon cabinet.

Habite... Forsile des environs de Bordeaux. Cette coquille parait l'anaiogue aucien de la cythérée cede-nulli, no 8. Il est très corieux de la trouver fossile en France. On la trouve aussi au Montmarin, près de Rome.

 Gythérée multilamelle. Cytherea multilamella. Lamk. (1).

> C. testá cordato-rotundatá, inexquilaterá; sulcis transversis distinctis, erectis, lamellæformibus; ano cordato. Mos. nº.

> Habite... Fossile du Montmarin, près de Rome, et des environs de Turin. Mon cabinet. Les interstices des lames sont aplatis, sobstirés. Elle resemble un peu à une voeus cesina fossile, et paralt différente de la venus aphrodite de Brocch, Conch. 2. p. 541. t. 14. f. 2. Largeur, 47 millimètres.

<sup>(1)</sup> Cette coquille a les plus grands rapports avec la venus rugous, Lamk. nº 8. Dans l'une et l'autre espèce, la dent antérieure est très petite, avortée au point que ces coquilles peuvent être aussi convenablement placées dans les cythérées que dans les vénus.

#### 3. Cythérée scutellaire. Cytherea scutellaria. Lamk. (1)

C. testá suborbiculatá, planiusculá, tenni; striis transversis distantibus.

Annales du Mus. 7. p. 133. nº 1.

\* Cytherea scutellaria. Def. Dict. Scienc. nat., t. 12, p. 421.

- \* Cyprina scutellaria. Desh. Dict. class. d'hist. nat., t. 3. \* Idem. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. pl. 20. f. 1
- i 4.

  \* Idem. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 46. n° 2.
- Habite... Fossile des envirous de Beauvais. Cabinet de M. Defrance. Largeur, 60 millimètres.

# 4. Cythérée demi-sillonnée. Cytherea semi-sulcata. Lamk.

- C. testé ovato-trigoné, subdepressé, supernè anticoque latere transversim sulcaté; pube excavaté: lateribus planatis. Annales du Mos. 7. p. 133. n° 2.
- Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris, pl. 20. f. 4. 5. Habite..., Fossile de Griguon et de Courtagona. Mus. n. Mon cabinet. Elle est plus aplatic, plus trigone que la suivante, et remarquable par son corselet enfoncé, ayant ses cotés comprimés , plats.

#### 5. Cythérée luisante. Cytherea nitidula. Lamk.

- C. testi ovati, convexi, inequilaterali; striis transversis exiguis, interdim obsoletis.
  - Annales du Mus. 7. p. 134. nº 3 et t. 12. pl. 40. f. 12. Desh. Descr. des Goq. foss. de Paris. pl. 21. f. 3. 4. 5. 6.
  - \* Idem. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 61. nº 32.
    Habite... Fossile de Grignon. Mus. nº. Mon cabinet. Coquille très commune, souvent luisante.

<sup>(1)</sup> En examinant avec attention la charnière de cette coquille, on reconnaîtra avec nous qu'elle doit faire partie du gênre cyprine. L'impression palléale simple confirmera la justesse de cette opinion.

# 6. Cythérée polie. Cytherea polita. Lamk.

C. testá ovatá, lœvi, planiusculá; natibus perparvis, recurvis, acuminatis.

Annales du Mus. 7. p. 134. nº 4.

\* Desh. Desc. des Coq. foss. de Paris. pl. 23. f. 3. 4. 5.

\* Idem. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 62. no 54.

Habite... Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance.

# 7. Cythérée étagée. Cytherea antiquata. Lamk.

C. testd trigond, subcordatd, antiquatd, transversim striatd; sinu posticali infrà nates.

Mus. no.

Habite ... Fossile de Pontchartrain Largeur, 35 millimètres.

# 8. Cythérée lisse. Cytherea lævigata. Lamk.

C. testá oblongo-transversá, lævi, nitulá; natibus obtusis, recurvis.

Annales du Mus. 7. p. 134. nº 5. et t. 12. pl. 40. f. 5. a. b.

\* Def. Dict. Scienc. nat. t. 12.

\* Desh. Desc. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 18. no 1. pl. 20. f. 12, 13.

\* Idem. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 60. n6 26.

Habite... Fossile de Grignon. Courtagnon. Mus. no. Mon cabinet.

# 9. Cythérée tellinaire. Cytherea tellinaria. Lamk.

C. testá obovatá, trigoná, lævi, anterius coarctato-sinuatá; lunulá ovato-oblongá.

Annales du Mus. 7. p. 135. nº 6. et t. 12. pl. 40. f. 4.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. nº 4. pl. 22. f. 4. 5.

Idem. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 60. nº 28.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Taille petite. Largeur, 15 à 18 millimètres.

Etc. Voyez le 7º volume des Annales du Mus. p. 135 et 136.

#### VENUS. (Venus.)

Goquille équivalve, inéquilatérale, transverse ou suborbiculaire.

Trois dents cardinales rapprochées sur chaque valve; les latérales divergentes au sommet. Ligament extérieur recouvrant l'écusson.

Testa œquivalvis, incequilatera, transversa vel suborbicularis.

Cardo dentibus tribus, omnibus approximatis, in utráque valvá: lateralibus apice divergentibus. Ligamentum externum nymphas labiaque obtegens.

Ossavárioss. Le genre des vénus est un des plus heaux que l'on connaisse parmi les conchifères. Réduit, comme je l'ai fait, aux espèces qui n'ont jamais quatre dents cardinales sur aucune valve, il est encore fort nombreux en espèces, et il l'était beaucoup trop lorsqu'on suivait la détermination faite par Linné.

Les vénur ne sont point distinguées par leur forme générale, des cythérées; en sorte que pour reconnaire leur genre, il faut examiner leur charuière. Cependant elles sont plus généralement transverses qu'orbiculaires. Ce sont des coquilles toutes marines, libres, régulières, très agréablement variées dans leurs couleurs. Leurs dents cardinales sont outes très rapprochées; celle du milieu, qui est souvent bifiche, est droite, tandis que les latérales sont obliques et divergentes. Il y a néanmoins quelques espèces, en petit nombre, qui ont toutes leurs dents cardinales presque droites.

C'est ici sur-tout que la détermination des espèces est difficile, prête à l'arbitraire, et qu'on est effectivement exposé à donner pour espèces de véritables variétés, ou à prendre pour variété ce qui devrait plutôt être considéré comme espèce; car on est, en général, fortriche en coquilles de ce genre dans les collections.

- Año d'éviter toute méprise, je n'indiquerai que les espèces dont j'ai eu les objets sous les yeux, et je réponds de la réalité des caractères que j'ai cités; mais pour être plus aisément saisi, il eat fallu des descriptions que le plan resserté de cet ouvrage ne permet pas.

Il paraît que l'animal des vénus a le manteau ouvert par devant, donnant lieu à deux siphous plus ou moins saillants au dehors. Son pied est comprimé, lamelliforme, de taille et de forme variables.

Les vénus vivent dans le sable, à une médiocre distance des côtes. On en trouve dans toutes les mers, quoiqu'elles soient plus nombreuses et plus variées dans celles des climats chauds (1).

#### ESPÈCES.

- 1. Bord interne des valves, crènelé ou dentelé.
  - (a) Des stries lamelleuses.
- 1. Vénus bombée. Venus puerpera. Lin. (2)
  - V. testá cordato-rotundatá, gibbá, subglobosá, albidá vel ferrugineá; striis longitudinalibus confertis; transversis

<sup>(1)</sup> Ce que nous avons dit précédemment sur les conques en général et sur les cythérées en particulier, nous dispense de reveuir sur l'adjonction de ce genre avec celui des véuus. Nous renvoyons douc, pour ce qui les concerne, aux notes relatives au genre cythérée.

<sup>(2)</sup> A suivre rigoureusement la description que Linné donne de cette espèce, il nous paraît évident que la plupart des auteurs out confondu avec elle des espèces diffé-

membranaceis remotiusculis; ano cordato; labits superni vulvam occultantibus.

Venus puerpera. Lin. Mantissa. p. 545. Gmel. p. 3276.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 152.

 Testá albidá, ferrugineo maculatá; lamellis transversis brevibus.

rentes, ou ont donné comme type de l'espèce une coquille qui ne lui appartient pas. Il nous semble que la figure 2 de la planche 278 de l'Encyclopédie convient parfaitement à la description de Linné. Plusieurs auteurs, et Dilwyn , l'ont conservée de cette manière. Lamarck, au contraire. croit que les deux figures de la même planche appartiennent comme variétés à l'espèce qui nous occupe. Si l'on compare ces deux figures, il semble que cette opinion n'a rien de fondé : si l'on compare les coquilles , sur-tout des individus jeunes, on leur trouve une ressemblance incontestable dans la structure des lames et des stries, dans la forme de la lunule et du corselet. La forme générale diffère toujours; les dents de la charnière sont plus étroites dans la coquille, figure 2, que dans l'autre; la lame cardinale est moins épaisse ; l'impression palléale est semblable dans les deux coquilles ; enfin, la coloration offre quelques légères différences. A l'intérieur, la coquille fig. 2. est d'un blanc jaunâtre, avec une tache violacée peu foncée sur l'impression musculaire postérieure. Dans l'autre, la couleur est d'un rose safrané, quelquefois couleur de chair, et , dans quelques individus, tout le côté postérieur est orné d'une grande tache d'un brun-violet. Quant à la coloration extérieure, elle est trop variable, en général. pour que nous dussions en tenir compte. Comme on le voit, la somme des ressemblances est égale à celle des différences. Il pous semble donc convenable de faire deux espèces de ces deux coquilles, en attendant que de nouvelles observations viennent décider la question à leur égard. Dès lors il convient de prendre pour type de la venus puerpera de Linné la coquille que représente la fi. gure 2, planche 278 de l'Encyclopédie.

List; Conch. t. 336. f. 173. Knorr. Vergn. 6, tab. 15. f. z.

Chemn. Conch. 6. t. 36. f. 388. 389. Encycl. pl. 278. f. 1. a. b.

(2) Var. testá albidá; lamellis transversis elevatioribus, sul crispis; ano magis elongato.

List. Conch. t. 341. f. 178. Encycl. pl. 278. f. 2. a. b. \* Pav. Conch. pl. 46. f. B 1.

Venus reticulata. Pars. Dilw. Cat. t. 1. p. 188. nº 67.

\* Venus puerpera. Idem. nº 68.

Habite l'Océan indien. Mus. nº. Mon cabinet. Grosse coquille épaisse, pesante, planchêtre ou tachée de rouille, et qui semble réticible per les stries transverse et lamelleuses, qui croisent celles qui sont longiudinales. Elle est blanche en dedans, quelquefois tachée de rouille ou de voilet au côté antérieur. Largeur, 75 % 98 millimètres.

#### 2. Vénus crêpue. Venus reticulata. Lamk. (1)

V. testá cordato-rotundatd, tumidd, albd, rufo-mewletd; striis longitudinalibus distinctis; transversis, membranaceis, plicato-crispis, subgranulosis.

<sup>(1)</sup> En recherchant l'origine de cette espèce, on trouve que Linné l'avait d'abord fort bien caractérisée dans le muséum de la princesse Ulrique : il dit que la charnière en est rougeatre, et il cite dans la synonymie la seule figure F de la planche 26 de d'Argenville (première édition). Ceci était une amélioration sensible sur la dixième édition du Systema natura, dans laquelle on trouvait dans la synonymie de la venus reticulata une figure de Rumphius. qui n'a avec elle aucune analogie. Plus tard Linné rendit cette synonymie beaucoup plus défectueuse dans la douzième édition, car à la figure de d'Argenville il en joignit une de Bonanni, une de Lister, une de Gualtierri, et le codok d'Adanson. De ces quatre figures, qui n'ont presque aucune analogie avec celle de d'Argenville, les trois premières sont fort mauvaises, et pourraient s'appliquer assez bien à la venus tigerina. Quant au codok, il appartient.

Venus reticulata, Lin, Gmel. p. 3275.

Chema, Conch. 6. t. 36. f. 382—384.

Faran. Conch. pl. 46. fig. B 1.

(2) Var. testá lamellis transversis magis elevatis; intus violacco rubroque tincid. È Nov. Hollandid.

\* Encycl. pl. 267. f. 7. Habite l'Océan des Grandes Indes. Mus. po. Elle est très

sans contestation, à cette dernière espèce. Il résulte de ce qui précède, qu'en adoptant la première opinion de Linné sur l'espèce, il faut rejeter presque toute la synonymie de la douzième édition du Systema natura. C'est en effet ce que Chemnitz fit très sagement, et la figure qu'il donna est suffisante pour ne plus laisser de doute sur l'espèce. La synonymie de Gmélin est assez bonne; il ne faut cependant en prendre que les figures de Knorr et de Chemnitz , les autres n'étant pas assez bien faites pour être admises avec certitude. Schroter a été plus exact que Gmélin, et son exemple n'a point été suivi par Dilwyn qui , probablement, n'avait point à sa disposition une collection qui lui permit de vérifier les descriptions : il confondit plusieurs espèces sous le nom de venus reticulata. Lamarck embarrassé, sans doute, de toute cette synonymie, en général mal faite, ne se donna pas le soin de rechercher l'origine des espèces, et il donna le nom de venus reticulata à une coquille que Linné ne connut pas, et qui est une jeune de la variété (2) de la venus puerpera ; il introduisit à côte d'elle, et à titre de variéte, une autre espèce très distincte que Chemnitz a figurée pl. 29, figure 306, 307, et imposa le nom de venus corbis à la véritable venus reticulata de Linné et de Chemnitz; de sorte que, pour rétablir convenablement la venus reticulata de Linné, il faudrait épurer la synonymie des auteurs et supprimer la venus corbis, pour la rapporter à l'espèce linnéenne. Les observations que nous avons faites à l'égard des espèces de Lamarck sont le résultat de notre examen des coquilles types de ces espèces étiquetées de sa main dans la collection du muséum.

#### 3. Vénus pygméc. Venus pygmæa. Lamk.

V. testá ovatá, depressiusculá, subdecussatá, albidá, rufo aut fusco maculatá; lamellis transversis undato-crispis; pube lamellosá; natibus roseis. Cabinet de M. Valenciennes.

Habite la mer des Antilles, à l'île de St.-Thomas. Coquille extrèmement petite, jolie, qui tient à la précédente par es lames transverses, quoïque plus couchées; et à la K. marica, par les lames qui bordent son corselet. Largeur, so millimètres.

#### 4. Vénus corbeille. Venus corbis. Lamk.

- V. testá cordato-rotundatá, tumidá, albá, spadiceo-maculatá; striis longitudinalibus, transversisque decussatis, granulosis; cardine crocco.
- Venus reticulata, Lin. Mus. Ulr. p. 503. nº 64. et Syst. nat. Edit. 12. p. 1133. nº 134. Syn. plerisque exclusis.
- \* Schroter. Einl. t. 3. p. 134. nº 23.
- List. Cotich. t. 335, f. 172.

  Chemn, Conch. pl. 36, fig. 382 à 384.
- \* Knorr. Vergn. t. 6. pl. 10. f. 3. Encycl. pl. 276. f. 4. a. b. c.
- Dilw. Cat. t. 1. p. 188. nº 67. Syn. duobus ultimis ex-
- Mon cabinet.

Habite POcán des Grandra-Indes. Coquille très rare, que l'on a confondue avec la précédient, et qui eu est très distincte. Ses lames transverses, tont-à-fait conchérs, a 'offrent qu' une asses fine granulation, et aucune lamelle en saille. La créedure du bord interne des valves ne s'aperçoit plos. Elle est blanche en dedans, avec une teinte aurore ou sufranée, qui est très marquée sur la charnière. On la nomme Corbellé de l'Inde; mais elle n'a point d'a-

Tone vi.

nalogie avec notre genre corbeille. Largeur, 60 millimètres.

### 5. Vénus crénulée. Venus crenulata. Chemn.

V. testá cordato-trigona, albidá, radiatim fulvo-maculatá; striis longitudinalibus obsoletis; transversis prominulis crenulatis; ano laté cordato.

Venus crenulata. Chemu. Conch. 6. p. 370, t. 36. f. 385.

- \* Venus crenata. Gmel. p. 3279. nº 50. Varietute exclusa.
- \* Schroter. Einl. t. 3. j. 164. nº 28.
- \* Venus crenulatu. Dilw. Cat. t. 1. p. 189. nº 69. Syn. plur. excl.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Elle est toute blanche en dedans. Le bord, sous la lunule, est fortement stilonne. Largeur, 45 millimètres.

### 6. Vénus discine. Venus discina. Lamk.

V. testa obovato-rotundata, depressa, albidit, obsolete maculosa; lamellis transversis concentricis, ad latus anticum majoribus.

abinet de M. Valenciennes.

Habite dans la Manche, sur les côtes du Cotentin. Elle diffère de la V. casina, parce qu'elle est aplatie, et que ses lames transverses sont égales, régulièrement espacées. Lunule en cœur oblong. Largeur, 35 millimètres.

# 7. Vérus à verrues. Venus verrucosa. Lin.

V. testá cordato-rotundatá, convexá, albidá, rufo-maculatá; striis longitudinalibus obsoletis; rál lutera divaricatis; transversis membranaceis, antrorsium imprimis verrucosis. Venus verrucosa. Lin. Syst. nát. p. 1130. Gmel. p. 3269. no 6.

- \* Schroter. Einl. t. 3. p. 114.
- \* Olivi. Adriat. p. 107. nº 1.
- \* Venus dysera. Var. D. Liu. Mas. Ulri. p. 498. no 57.
- \* D'Argeny, Conch. édit. 1. pl. 24. f. Q.
- \* Venus dysera. Var. 8. Lin. Syst. nat. edit. 12. p. 1130. List. Conch. t. 284. f. 122.

Gualt. Test. t. 75. fig. H.

Born. Mus. t. 4. f. 7.

Chemn. Conch. 6. t. 29. f. 209-300.

Pennant. Zool. brit. 4. t. 54. f. 48.

- \* Favan. Conch. pl. 47. f. E.q.
- \* Donovan, Brit. Shells, t. 2, pl. 44.
- \* Dorsei, Cat. p. 34. pl. 8. f. 1.
- \* Poli. Test. Sicil. t. 2. p. 90. pl. 21. f. 18. 19.
- \* Payr. Cat. p. 48. nº S1.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. pl. 113. nº 4.
- \* Junior, Venus Lemani, Payr. Cat. p. 53. nº 91. pl. 1. f. 29. 30.31. (1)
  - \* Fossilis. Brocchi. Conch. Poss, subsp. p. 545.n 7.
- (2) Var. testi minore, magis verrucosă; verrucis per series longitudinales obliquas dispositis. É Nová Holl.
- (3) Var. testé minore, plantore, minus verrucosá. Nová Holl.

Habite les mers d'Europe, des Antilles et Australes, Mus. n°.

Mon cabinet. Coquille assez commune daus les collections.

La lunule est en cœur; le corselet est maculé d'un côté.

#### 8. Vénus ridée. Venus rugosa. Gmel. (2)

- V. testá cordatá, tumida, alba, rufo-maculatá; striis transversis membranaceis crebris; ano laté cordato.
- \* Venus dysera. Var. A. Lin. Syst. nat. édit. 12. p. 1130. nº 115.
- Venus rugosa. Gmel, p. 3276. nº 31.
- \* Lister. Conch. pl. 286. f. 123.
- \* Schroter, Einl. t. 3. p. 154. \* Venus rigida, Dilw. Cat. t. 1. p. 164. nº 13.
- Desh. Eucycl. méth. vers. t. 3. p. 1114. nº 5.

  Venus rugosa orientalis. Chemu. Conch. 6. t. 29. f. 303.
- (1) Nous avons vu cette coquille dans la collection du Muséum, et nous avons reconnu que c'était un très jeune individu très bien conservé de la Venus verrucosa.
- (a) Cette coquille a un rudiment de dent lunulaire à la clararière; el le a ausi une très grande analogie avec in Gytherea multitumelle (fossile n° a). Cette dernière a également la dent lunulaire aussi rudimentaire que celle-ei; c'est donc arbitrairement que ces espèces sont rangées piu-tôt dans un genre que dans l'autre. Ceci vieut à l'appui de notre opinion sur la nécessité de réturir les deux geures. Voyce, les observations à ce sujet, à la suite des généralités des cythérées.

Encycl. pl. 273. f. 4. a. b.

Habite leu mera de l'Inde, Mus. nº. Mon cabinet. Elle est blanche eu dedam. Sa charnière est presque celle des cythérées, la quatrième deux persisant encore, ainsi que na fonette, sur l'autre valve, quolque très petite. Dans les interritées des stries lamelleures, on voit d'autres stries transverses non clevées. Les stries longitudinales sont obsolètes. Largequ, 65 millimète.

#### 9. Vénus chambrière. Venus casina. Lin.

V. l'esta cordato rotundati , fulv\$; sulcis transversis, incequalibus, elevatis, lumelliformibus; ano subcordato.

Venus casina. Lin. Syst. nat. p. 1130? Gmel. p. 3279.

List. Conch. t. 286. f. 123?? (1)

Pennant. Zool. brit. 4. 1. 54. f. 48. A.

Chemn. Conch. 6. t. 29. f. 301. 302.

Schroter, Einl. in Coneh. 3. p. 115. t. 8. f. 6. Maton, Act. soc. linn, 8. p. 79. t. 2. f. 1.

\* Encyel, pl. 275, f. 6. a. b.

\* Dilw, Cat. t. 1. p. 165. nº 14.

\* Payr. Cat. p. 49. nº 82.

\* Desh. Encycl, meth. vers. t. 3, p. 1114. n. 6,

Junior, Venus Rusterucii, Payr. Cat. p. 52. pl. 1. f. 26, 27, 28.
Habite l'Océan adantique européen. Mus. nº. Mon cabinet.

Elle est toute blanche en dedans, d'une couleur fauve au dehors, avec une teinte rousse plus fonece aux crochets et sur le côte postérieur. Largeur, 50 millimètres.

#### 10. Vénus crébrisulque. Venus crebrisulca. Lamk. (2)

V. testá cordato-rotunilatá, albidá, rufo-maculatá; suleis transversis crebris, obtusis, ad latas anticum eminentioribus, sublamellosis.

<sup>(1)</sup> Cette citation de Lister convient mieux à l'espèce précédente, cette figure représentant en effet très exactement la Venus rugosa.

<sup>(2)</sup> Cette espèce est en effet bien distincte, mais c'est à tort que Lamarck, à titre de variété, y a compris la fig. 6 de la pl. 275 de l'Encyclopédie. La coquille représentée

Encycl. pl. 276. f. 1. a. b.

(2) Var. testa minore, suleis laterum crassioribus subcallosis. Encycl. pl. 275. f. 6. a. b.

Habite ... l'Océan indien? Mon cabinet, Belle espèce, très différente de celle qui suit, et avec laquelle il paralt qu'ou l'a confondue. La lunule est en cœur oblong, presque lamelleuse, rousse, avec une petite tache blauche à sa base. Le corselet est ensoucé, étroit, bordé de tubercules inégaux, souveut litturé d'un côté. Largeur, 46 millimet.

#### 11. Vénus lévantine. Venus plicata. Gmel.

V. testil subcordata, anterius angulata, albo-rosed; s'riis transversis elevato-lamellosis, distantibus; vulvá anoque

Venus dysera. Var. Lin Syst, nat, 12. p. 1130 Venus plicata. Guiel. p. 3276. nº 30.

Argeny. Couch. t. 21. fig. K.

Favan. pl. 47. fig. E. 7.

Born. Mus. t. 4, f. 9. E specimine juniore,

Chemn. Conch. 6. t. 28. f. 205-207.

\* Valentyu. Rar. Amboi. pl. 15. f. 21. Eucycl. pl. 275. f. 3. a. b.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 162. no 9.

\* Desh. Encycl. meth. vers. 1. 3. p. 1115, nº 8.

Habite l'Ocean indien. Mus. no. Mon cabinet. Espèce rare, précieuse et fort recherchée dans les collections. Elle es blanche, avec une teinte rose ou pourprée, sur-tout dans les individus jeunes. Le corselet est glabre, enfoucé : la lunule est en cœur ; le bord interne des valves est très légèrement dentelé. Largeur, 70 millimètres. On la trouve fossile près de Turin. Mus. no.

### 12. Vénus cancellée. Venus cancellata. Lin. (1)

V. testi cordata, longitudinaliter sulcati, cingulis elevatis.

est une variété de nos côtes de la venus casina. Comme nous possédons ces espèces et variétés, nous en parlons avec certitude.

(1) Il est pour nous évident que cette espèce de Lamarck est la même que la Venus dysera telle que Chemuitz l'a rétablie. Linné a donné pour la première fois la Venus cancellata sous le nom de Vénusziczac, dans la dixième édiremotis, transversim cinciá, albidá, spadiceo vel fusco maculatá; ano cordato,

- \* Venus ziczac. Lin. Syst. nat. édit. 10, p. 689. nº 119.
- " Idem. Mns. Ulr. p. 506. nº 71.
- \* Venus cancellata. Lin. Syst. nat. edit. 12. p. 1130.

tion du Systema naturæ. Il la reproduisit sous le même nom dans le muséum de la princesse Ulrique. L'espèce est décrite dans ce dernier ouvrage, mais Linné ne donne aucune synonymie. Ce fut dans la douzième édition du Systema naturæ, que Linné donna un autre nom à l'espèce : il lui imposa celui de Venus cancellata, conserva les caractères principaux de la description faite dans le Mus. Ulr., et ajouta en synonyme la fig. D de la pl. 88 de Gualtieri. Cette figure comprise dans l'ouvrage que nous venon de citer dans la synonymie de la variétéde la Venus dysera, ne s'accordant point avec la description, il fautdonc s'en tenir à cette dernière, c'est ce que firent en effet Chemnitz et Schroter qui n'hésitèrent point à supprimer la citation de Gualtieri, et la remplacèrent, l'un par de nouvelles figures, l'autre par la citation d'une figure de Knorr. Les figures de Chemnitz appartiennent évidemment à deux espèces distinctes : les unes, 304, 305, pl. 20, représentent, à ce qu'il nous semble, un jeune individu de la Venus puerpera; les autres, 306, 307 de la même planche, donnent exactement la var. (2) de Lamarck de la Fenus reticulata nº 2 (voyez la note relative à cette espèce). Dilwyn et d'autres auteurs ont admis l'espèce de Linné ou plutôt de Chemnitz, mais y ont laissé la confusion que nous venons de signaler. Dilwyn, ordinairement si exact, a complété la synonymie en rapportant toutes les figures qui peuvent s'appliquer avec plus ou moins d'exactitude aux deux espèces confondues par Chemnitz. Lamarck négligea toutes les rectifications à faire pour rendre bonne la synonymie, et trouvant de la ressemblance entre la Venus dysera et celle-ci, éprouvant de la difficul!é à les distinguer, il les confondit, et attribua à sa Venus plicata une partie de la synonymie de la dysera qu'il n'inscrivit pas dans son catalogue. Si l'on voulait actuellement conserver , comme

- " Venus dysera. Var. Lin. Syst. pat. édit. 12. p. 1130.
- \* Schroter. Einl. t. 3. p. 116.
- \* Gmel. p. 3270. no 8.
- \* Lister. Conch. t. 278. f. 115.
- \* Bona. Recr. 3. f. 348?
- \* Knorr. Verg. t. 2. pl. 28. f. 3.
- " Gronov. Zooph. pl. 18. f. 8.
- \* Fav. Conch. pl. 47. f. E. 6.
- \* Venus dysera, Linnei. Chemn. Conch. t. 6. p. 294. pl. 28. f. 287 a 290.
- \* Encycl. pl. 268. f. 1. a. b.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 165. nº 15. Syn. plerisque exclus.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1115, no 9.

Habite les mers d'Amérique, Mus, nº, Mon cabinet. Coquille commune dans les collections, qu'est fort différente de notre V. dy sera, et à laquelle il est assez difficile d'assigner le nom que lui a donné Linné. Le bord des valves est crénelé. Largeur, 45 millimètres. Elle offre, dans ses taches et l'écartement de ses petites lames transverses, différentes variétés. A l'intérieur, elles ont une tache brune sur le côté antérieur. La var. (2) est de Cayenne; elle est suns tache en dedans.

13. Venus subrostree. Venus subrostrata.

V. testa cordata, striis longitudinalibus transversisque cancellata, albida, radiatim rufo maculata, ano cordato.

Encycl. pl. 267. f. 7. a. b? (1)

ou le doit, dans un species bieu fait, les espèces de Linné, il faudrait rechercher à quelle coquille doit appartenir le nom del Venus dysera, mais en même temps il serait nécessaire de supprimer la Venus cancellata. Pour nous, convaincu, d'après sa description, que Linné a donné le nom de Venus cancellata, à de jeunes individus, soit de la Venus puerpera, soit de la Venus rugosa, peut-être même de la venus casina, nous croyons qu'il sera convenable de supprimer cette espèce, et de donner un nou spécifique à la variété de Chemnitz, qui est bien distincte.

(1) C'est avec raison que Lamarck a mis un point de doute à cette figure, car elle représente tiès exactement la variété 2 de la Venus reticulata, espèce sur laquelle nous avons déjà fait nos observations.

Habite les mers des Antilles, à l'île St.-Jean. Richard. Elle est très voisine de la précédente; mais ses stries transverses sont fréquentes, régulièrement espacées; et à l'intérieur, elle est toute blanche. Largeur, 30 millimètres.

# (b) Point de stries lamelleuses.

### 14. Vénus rudérale. Venus granulata. Gmel.

V. testá cordato-rotundatá, longitudinaliter sulcatá, striis transversis decussatá, albidá, fusco-maculatá; pube litturatá.

Venus granulata. Gmel. p. 3277. nº 33.

- \* Venus violacea. Gmel. p. 3288. no 94.
- \* Schroter. Einl. t. 3. p. 156.
- \* Idem. p. 177. nº 68.

List. Conch. t. 280, f. 118, t. 338, f. 175.

Venus marica. Born. Mus. t. 4. f. 5. 6.

Chemn. Conch. 6. t. 30. f. 313.

Encycl. pl. 272. f. 3. a. b.

(2) Var. Encycl. pl. 274. f. 5. a. b.

\* Venus granulata. Dilw. Cat. t. 1. p. 171. nº 29.

\* Desh. Encycl, meth. vers. t. 3. p. 1116. nº 10.

Habite les mers d'Amérique, aux Antilles. Mus. nº. Mon cabinet. Coquille assez commune et néanmoins encore peu connue. Taille petite ou médiocre; couleur grisatre ou blanchâtre, avec des ligues ou des taches brunes diverses. A l'intérieur, elle est tachée d'un violet neirâtre. Lunule en cœur, souvent colorée. Largeur, 30 à 40 millimètres. Elle a l'aspect d'un petit cardium.

# 15. Vénus pectorine. Venus pectorina. Lamk.

V. testá ovato-cordatá, longitudinaliter radiatimque sulcatá, striis transversis decussatá, pallidò fulvá, intús immaculatá; pube litturis fuscis ornatá.

Habite... les mers d'Amérique? Très voisine de la précédente. Elle est plus élégamment sillonnée, n'est tachée au dehors que par les litturations de son corselet. Lunule grande, en cœur, incolore. Largeur, 36 millimètres. Mon cabinet.

#### 16. Venus squamifere. Venus marica. Lin.

V. testá subcordatá, sulcis longitudinalibus striisque transversis decussatá, albidá, fusco maculatá; pube appendicibus squamiformibus utrinque marginatá.

Venus marica, Lin. Syst. net. p. 1130. Gmel. p. 3268.

\* Schroter, Einl. t. 3. p. 112.

Chemn. Conch. 6. t. 27. f. 282-284.

Encycl. pl. 275. f. 2. a. b. \* Dilw. Cat. t. 1. p. 160. nº 5.

\* Desh, Eucycl, meth, vers. t. 3. p. 1116. no 11.

Habite à Timor et dans les mers d'Amérique. Mus. se. Mon cabinet. Coquille petite, ayant l'aspect de la V. rudérale; mais un peu moins resultée, et caractérisée par les appendices qui bordent son corselet. Lunule en cœur oblong. Largeur, 26 millimètres.

#### 17. Vénus sanglée. Venus cingulata. Lamk.

V. testă cordati, valde convexă, annulis transversis erenulatis cinctă; striis intermediis tenuissimis; maculis fuscis, subradiatis.

An venus radiata? Chemn. Conch. 6. t. 36. f. 386?

Venus crenata, Var. β. Gmel. p. 3280, n° 50.
 Schroter, Einl. t. 3. p. 165, n° 29.

Habite... Mus. no. Elle n'a point de stries longitudinales. Ea dehors, elle est blauchâtre, avec des taches branes en rayons; et à l'intérieur, elle est toute blauche. Lunale en cœur. Largeur, 28 millimètres.

#### 18. Vénus cardioïde. Venus cardioides. Lamk.

 V. testá orbiculato-trigoná, albidá aut fulvá, radiatim sulcutú; striis transversis exilibus sulcos decussantibus; ano oblongo.

Encycl. pl. 274. f. 3. a. b.

Habite à Cayenne et la Jamosque, sur les côtes, Mas n. Mon cabinet. A l'extérieur, celloci a l'aspect d'au cardium on d'un peigen, par la disposition rayonante de ses sillosa longitudinaux. Elle est rarement tachée. La lunule est saus couleur, en cœur oblong. Dans une variét, le corse let est lituré de rouge-brun. Largeur, 38 milliquètres.

### 19. Vénus grise. Venus grisea. Lamk.

V. testd ovață, transversu, extus grised, intus violaceo maculată, decussată; sulcis longitudinalibus eminentioribus; ano ovali.

Habite... Du voyage de Péron? Elle a un peu le port de la V. decussata; mais son bord crénelé l'en éloigne. Largeur, 25 millimètres. Mus. n°.

# so. Vénus elliptique. Venus elliptica. Lamk.

V. testá ellipticá, subæquilaterá, albidá, immaculatá; sulcis transversis, confertis; ano lanceolato.

Encycl. pl. 267. f. 5. a. b.

Habite... Mon cabinet. Elle est très distincte des autres par sa forme générale, sans offrir de particularités remarquables. Largeur, 32 millimètres.

### 21. Vénus de Dombey. Venus Dombeii. Lamk.

V. testa ovato-rotundata, crassa, testacea; sulcis planulatis strias transversas decussantibus; intus alba, punctis impressis erosa; ano ovato.

An Encycl. pl. 279. f. 1. a. b? Non bene (1).

Habite les côtes du Pérou. Dombey. Mus. n°. Mon cabinet. Elle semble tenir de la Cytherea punctata.; mais c'est une vénus qui a une forme moins arrondie, plus renflée, et qui offre au dehors une couleur de brique, tandis qu'elle est blanche à l'intérieur, avec des points enfoncés et très irréguirers dans le disque. Largeur, 47 millimètres.

# 22. Vénus tachée. Venus mercenaria. Lin.

V. testă solidă, oblique cordată, transversim striuto-sulcată, straminea; ano cordato; intus violaceo maculată.

Venus mercenaria. Lin. Syst. not. p. 1131. Gmel. p. 3271 uº 14.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 122.

<sup>(1)</sup> Il n'est point étonnant que Lamarck trouve cette figure mauvaise relativement à cette espèce, car elle représente là Cyther ca interrupta, n° 52, où elle se trouve déjà rapportée.

List. Couch. t. 271. f. 107. Chemn, Conch. 10. p. 352. t. 171. f. 1659. 1660.

Encycl. pl. 263.

\* Spengler. in Berlin naturf. t. 6. p. 307. pl. 6, f. 1 à 3.

\* Desh, Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1117. nº 13.

Habite l'Océan boréal de l'Amérique et de l'Enrope. Mus. n°. Mun cabinet. Copville assez grosse, sullée, piesante, et qui, à l'extérieur, ressemble à la Cyprine d'Islande; miselle n'a point de dent latérale, et offre complètement le caractère des vénus. Elle est blauche en dedans, avec une belle tache bleue ou violette su l'ecdéé antérieur.

### 23. Vénus gélinotte. Venus lagopus. Lamk.

V. testá cordato-trigoná, candidá, fulvo-maculatá, intus roseo tinctá; suleis transversis, erectis, conferiis, latere crenulatis; ano oblongo.

Mus. n°.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande, au port du Roi
Georges. Jolie coquille, très remarquable par ses sillons
trausverses, sercés et crénelés en leur côté supérieur, et qui,
sur le côté sunfrieur, sont presque lamelleux. Largeur, 40

### 24. Vénus poule. Venus gallina. Lin. (1)

V. testá cordato-trigoná, superne rotundatá, albidá, ruforadiatá; sulcis transversis, elevatis, albo et rufo articulatim pictis.

Venus gallina. Lin, Syst. nat. p. 1130. Gmcl. p. 3270. nº 9.

\* Bona. recreat. parl. 2. f. 45.

List. Conch. t 282. f. 120.

millimètres.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 118. Born. Mus. p. 57. Vign. fig. b.

<sup>(1)</sup> Dans la 1º édition du Systema natures, Linné ne donne, pour cette espèce, qu'une seule synonymie; il cite les figures 6/ ét 65 de Bonanni paº partie, mais ces figures ne s'accordant aucunement avec sa destription, puisqu'elles représentent la Cytherca chione, doivent être rejutées. Chemnitz a assez bien rectifié la synonymie, mais il y a introduit une figure de Lister et une autre de Gusltieri qui ne lui appertiennent pas,

Chemn. Conch. 6. t. 30. f. 308-310.

Knorr. Vergn. 5. t. 14. f. 2 et 5. \* Klein. Ostrac. t. 10. f. 54.

- \* Venus Lusitanica. Gmel. p. 3281. nº 58.
- Encycl. pl. 268. f. 3. a. b. \* Dorset, Cat. p. 35, t. 8. f. 2.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 168. nº 23.
- \* Payr. Cat. p. 49. nº 83.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1117. nº 14.
- \* Fossilis. Venus senilis. Brocchi. Conch. Foss. t. 2. p. 539. nº 2. pl. 13. f. 13.
- (2) Var. sulcis ad latus anticum furcatis.

Habite l'Océan d'Amérique et les mers d'Europe. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille de taille médiocre, assez commune dans les collections. Sa lunule est en cœur oblong; son corselet est souvent rayé ou litturé de fauve ou de rougebrun. Elle n'a que trois rayons. Largeur, 32 à 35 millimètres.

### 25. Vénus poulette. Venus gallinula. Lamk.

V. testá cordato-elliptica, albidá, lineis, longitudinalibus rusis subangulatis pictá; sulois transversis elevatis scalariformibus.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l'île King. Péron. Coquille jolie, élégamment ornée de linéoles rousses, interrompues, et qui tient de la précédente, mais en est irès distincte. Lunule ovale; corselet assez court, un peu étroit. Elle est teinte de pourpre violàtre à l'intérieur. Sa largeur la plus grande est de 35 millimètres.

# 26. Vénus pectinule. Venus pectinula. Lamk. (1).

- V. testá rotundato-trigoná, albido fulvá, longitudinaliter sulcatá; sulcis crenulatis, radiantibus; ano ovato
- Venus radiata. Brocchi. Conch. Foss. subap. t. 2. p. 543.
   nº 6, pl. 14. f. 3.
- (1) M. Defrance a eu la bonté de nous communiquer cette espèce et la suivante : dans la première, nous avons reconnu l'analogue vivant de la *Venus radiata* de Brocchi, et dans la seconde, l'analogue vivant d'une espèce intéressante de Crassine, *Crassina incrassata*, Nob., n° .3, p. 257-

Il abite la Manche, à Cherbourg, Elle ressemble à la coquille figurée dans les Actes de la Soc. linn. vol. 8. t. 2. f. 5. Cabinet de M. Defrance.

### 27. Vénus sillonnée. Venus sulcata. Lamk. (1)

V. testă rotundato-trigond, castaned, transversim sulcată; sulcis superioribus obsoletis; natibus subacutis.

Venus sulcata. Maton, Aet. Soc. linn, 8. p. 81. t. 2. f. 2. Habite sur les côtes de France, à Cherbourg. Cabinet de M. Defrance, Largeur, 18 millimètres.

- [2] Le bord interne des valves très entier.
- 28. Vénus belles lames. Venus lamellata. Lamk.

V. testi ovali, anterius angulată, albidă; lamellis transversis, distantibus, antice appendiculatis, latere superiore striatis.

(2) Var. testá subdepressá; lamellis angustioribus, non appendiculatis.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, su canal d'Entrecastaux. Péros et Leueux, Mus. a. Mon cabinet. Belle et rare coquille, voisine de la V. Lévantine per se rapports, mais qui en est test daitalence, et qui a's point le bord des valves dentelé. Elle est singulièrement remarquable par ses lames transverses éléveix, distantes, precourbées et presque françées en leur bord supérieur, ayant lears parols supérieures statées verticalement, et formant, sur le côté austérieur, des appendies en cauxol. Corselet glabre, à côtés inéquant; lanule subhamelleuse, en cour oblong. Largeux, 60 millimétres. La variété d'yient aussi de la Nouvelle-Hollande, et m'a été commoniquée par M. Maclay.

29. Vénus blanche. Venus exalbida. Chemn.

V. testi ovali, plano-convexd, extùs intùsque albd, transversim sulcatd; sulcis acutis sublamellosis; ano oblongo. List, Coaeb, t. 269, f. 105?

V. exalbida, Chemn. Couch. XI. p. 225. t. 202. f. 1974.

<sup>(1)</sup> Voyez la Crassina incrassata, p. 157, nº 3, à la synonymie de laquelle il faudra, par la suite, ajoutercette Venus sulcata.

Encyel. pl. 264. f. 1. a. b.

" Dilw. Cat. t. 1. p. 170, nº 27.

\* Desh. Encycl. meth, vers, t. 3. p. 1117. nº 15.

Habite les mers d'Amérique? Mus. nº. Mon'cabinet. Coquille assez grande, peu rare, d'une couleur partout uniforme, et qui, sans être fossile, en a l'apparence. Largeur, 90 millimètres.

### 30. Vénus rousse. Venus rufa. Lamk.

V. testå ovali, tunida, transversim sulcata, rufa, intus alba, punetis asperata; striis longitudinalibus exilissimis.

Hoblie les mers australes, Péron; et celles du Pérou, Dombey. Mus. n°. Belle et grande coquille, ayant le limbe du bord supérieur blanchâtre. Largeur, 86 millimètres.

### 31. Vénus dorsale. Venus dorsata. Lamk. (1)

V. testd ovali, tumidd, latere antico elevato, obtusè angulato; sulcis transversis crebris; superioribus sublamellosis, ano oblongo fusco.
(1) Testa stramineá; pube submaculatá.

(2) Testá subalbidá, lineis spadiceis litturatá.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande, Péron. Mus. n°.

Elle est blanche en dedans, avec une teinte couleur de chair dans le disque. Le corselet est fort étroit. Largeur, 70 millimètres.

### 32. Vénus hiantine. Venus hiantina. Lamk.

V. testd ovatá, inflatd, antice angulatd, albido-rufescente; sulcis transversis, erebris, irregularibus; ano nullo; sutve? hiante.

Habite les mers australes. Mon cabinet. Elle est blanche en dedans, et offre au dehors, dans une variéié, deux ou trois rayons obseurs. Largeur, 65 millimètres. Mos. nº.

### 33. Vénus gros-sillons. Venus crassisulca, Lamk.

V. testd ovato-oblongd, antice subangulatd, albild, immaculatd; sulcis transversis latis subscalariformībus.

<sup>(1)</sup> Cette coquille ne dissère en rien d'essentiel de la Venus turgida, n° 39; elle est seulement un peu plus courte. C'est une variété individuelle ou peut-être de localité.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à la baie des Chiens marins. *Péron*. Elle est d'un blanc sale, un peu jaunâtre. On n'en a qu'une valve. Largeur, 61 millimètres.

# 34. Vénus rugelle. Venus corrugata. Gmel.

- V. testá ovatá, exalbidá; rugis transversis undatis inœqualibus; striis longitudinalibus exiguis rugas decussantibus; ano oblongo.
- (1) Var. testá albidá, intùs flavá; lateribus violaceo maculatis; ano violacescente.
- (2) Var. testá intùs albá; latere antico violaceo.

Venus obsoleta. Chemu. Conch. 7. p. 50. t. 42. f. 444.

Venus corrugata. Gmel. p. 3280. nº 52.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 172. nº 49.

\* Venus obsoleta. Dilw. Cat. t. 1. p. 205. nº 107.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. nº. La variété
(2) vient de la Méditerranée, selon Gmelin. Je ne l'ai point
vue.

# 35. Vénus de Malabar. Venus Malabarica. Chemn. (1)

V. testá oblango-ovatá, obscurè radiatá, cinerea; sulcis trapsversis elevatis crebris; ano cordato; vulvá angustá.

Venus Malabarica. Chemn. Conch. 6. t. 31. f. 324. 325.

Venus gallus. Gmel. p. 3277. nº 37.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 159. nº 14.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 174. nº 36.

Habite l'Océan indien. Mos. nº. Mon cabinet. Coquille rare, d'un blanc cendré, un peu fauve, luisante; élégamment sillonnée, ayant quatre rayons obscurs, bruns ou bleuâtres, et des lignes anguleuses, litturaires, peu apparentes. Largeur, 65 millimètres.

<sup>(1)</sup> La coquille à laquelle Lamarck a donné le nom de Venus Malabarica, dans la collection du Muséum, diffère beaucoup de celle de Chemnitz et doit constituer une espèce distincte. Elle a les sillons gros et larges comme la Venus papilionacea, et conserve des caractères qui lui sont propres.

36. Vénus aile-de-papilion. Venus papilionacea. L. (1)

V. testa ovato-clongata, transversim sulcata, fulva; radia

quatuor spadiceis, interruptis; margine violacescente.

Venus rotundata. Lin. Syst, nat. p. 1135.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 149. Chemn. Conch. 7. t. 42. f. 441.

Venus rotundata. Gmel. p. 3294. nº 134.

\* Fav. Coneh. pl. 49. f. 13.

\* Knorr, Vergn. 2, pl. 18. f. 4. Encycl. pl. 281. f. 3. a. b.

Dilw. Cat. t. 1. p. 204. nº 105.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1118. nº 16. \* Pullastra papilionacea. Sow. Genera of Shells. f. 3.

Habite l'Océan indien. Mus. nº. Mon cabinet. Jolie coquille alongée transversalement, à sillous aplais, ayant le corselet et la lunule lancéolés, litturés ainaique le limbe supérieur, et des taches d'un rouge-brun, disposées en rayons. Largeur, 1 décimètre.

37. Vénus lichnée. Venus adspersa. Chemn. (2)

<sup>(1)</sup> Il sera convensible et juste de restituer à cette espèce son nom linnées: Brocchi a cru trouver son analogue fossile en Italie, mais il a été dans l'erreur; la coquille fossile doit constituer une espèce particulière. Les sillons sont plus gros, plus arrondis; elle est moins infequilatérale et la charmière, ainsi que l'impression du manteau, offrent d'autres diffèrences constantes.

<sup>(2)</sup> Cette espèce est bien distincte de la Fenus litterata, avec la quelle Gmélin et Dilvin l'Ont confondue, Il nous semble que Lamarch réunit ici deux espèces : les fig. 439 de Chemitz et a de la pl. 289 de l'Encyclopédic représentent une coquille fort différénte des deux variétés. Si nous consultons Chemnitz, 1, 7, p. 44, nous verrons qu'il donne la figure 428 pour la Venus ad aperat, tandis qu'il il impose le nom de Fenus litterata reticulata à la fig. 439. Nous croyons donc qu'il sera convensible d'ôter de la synonymie de l'espèce qui nous occupe, la fig. 439 de Chemnitz, la fig. 1 de la pl., 282 de l'Encyclopédie, sonsi que la var. n° 3,

 V. testá oblongo-ovatá, anticé subangulatá, obtusá, aurantio-fulvá; sulois planulatis; radiis quatuor spadiceis interruptis.

Chemn. Conch. 7. t. 42. f. 438. 439.

Encycl. pl. 282. f. 1. a. b.

(2) Var. testa maculis spadiceis rarioribus.

Encycl. pl. 281. f. 4. a. b.

\* Venus litterata. Var. D. Dilw. Cat. t. 1. p. 203. pe 103.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1118, nº 17.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 5. p. 1118. nº 17.

(3) Var. testa albida, subpunctata; radiis nullis.

Habite l'Océan Indien. Mon cabinet. Mos. n°. Cette cogalile n'est pas moins belle que la précédente : elle paraît plas large, par sa hauteur plus grande, n'est point litturée et me nous semble point, non plus que la suivante, devoir être une variété de la V. liturata.

### 38. Vénus ponctifère. Venus punctifera. Lamk.

V. testá oblongo-ovatá, antice subangulatá, obtusá; pallide stramineá; strits transversis, confertis; longitudinalibus tenuissimis.

Venus punctata. Chemn. Conch. 7. t. 41. f. 436. 437.

Valentyn. Verhand. Amb. pl. 15. f. 19.

\* Venus litterata. Var. C. Dilw. Cat. t. 1. p. 203, n\* 103, \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1118. nº 18.

Habite l'Océan indien. Mus. n\*. Mon cabinet. Celle ciara point transversalement les sillons larges et aplatis de la précédente; elle est généralement d'une couleur pale, tantôt avec des taches en rayons imparfaits et des points épars, et tantôt tou-à-fait sams rayons.

### 39. Vénus rentlée. Venus turgida.

V. testd ovali, türgidd, transversè sulcald, fuled, lineis angulatis obscurè litturatd, subbiradiatá; ano ovato. Mas. no.:

Habite l'Océan des Grandes Indes. Elle est, par sa forme, très distincte de la suivante. Largeur, 73 millimètres.

### 40. Vénus écrite. Venus litterata. Lin.

V. testá ovatá, anterius subangulatá, transversim tenuiterque sulcatá, albidá; lineis angulatis spadiceis aut maculis fuscis picul; natibus lævibus parvulis.

TOME VI.

Venut finerata. Lin. Syst. nat. p. 1135. Gmel. p. 3293

Rumph. Mus. t. 42. fig. B. Argenv. Conch. t. 21. fig. A. List. t. 402. f. 245.

Gualt. Test. t. 86. fig. F. Knorr. Verg. 1. t. 6. f. 4.

Chemn. Conch. 7. p. 37. t. 41. f. 432. 433.

\* Fay. Conch. pl. 47. f. A. 1. \* Valentyn. Verhand. Amb. pl. 13. f. 6. pl. 14. f. 13.

Schrot. Einl. t. 3. p. 148.
 Dilly. Cat. t. 1. p. 203. nº 103. Var. C. D. exclus.
 Desh. Encycl. méth. yers. t. 3. p. 1119. nº 19.

Encycl. pl. 280. f. 4. a. b. et pl. 281. f. 1.

(2) Var. testá litturatá maculisque fusco rubentibus ornatá.

Chemn. Conch. 7. t. 41. f. 434.

(3) Var. testa subalbida; maculis magnis fusco-nigricantibus.

Venus nocturna. Chemn. Conch. 7. t. 41. f. 435.

Valentyn. Verhand. Amb. ph. 14. f. 7. 8. 9. 10. 11. 14.
pl. 15. f. 17. 18.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 170. nº 42.

Pullastra Liturata. Sow. Genesa of Shelfs. f. 2, Hebief 'Océan Indien. Mos. at. Mon enhinet. Grande et belle espèce, offirma diverses variécé dans as lairaration, et qui, dans la variété (3), n'en paésanta plus de vestige. Les crochets sout toujours lisses, sant taches. Elle ast blanche à l'intérieur. Larreau. un décimètre.

### 41. Venus sillonnaire. Venus sulcaria. Lamk.

V. testá ovato-oblongá, albidá, bituris fusco-rufis subretieulatis pictá; sulcis transversis ad latus anticum sensim latiocibus.

Mus. n.

Habite... l'Océan des Grandes Indea? Celle-ci, très distincte, est inoyenne outre la précédente et celle qui soit. Ses crochets sont ties petits, blame et lisses. Sa forme est celle de la suivante; mais elle est très remarquable par ses sillous étroits postéricurement, larges et aplais sur le côté antérieur. Largeur, 50 millimétres.

### 42. Venus tissue. Kenus texile. Gmel.

V. testé ovasojoblongé, glaberrimé, pallide falvé; lineis an-

gulato-flexuosis, corrulescentibus, subobsoletis; ano pubeque lituratis.

Venus textile. Gmel. p. 3280. nº 51. Schrot. Einl, t. 3. p. 171. nº 48.

List, Conch. t. 400. f. 23g. \* Gualt. Test. t. 86. f. E.

\* Venus undulata. Born. Mus. p. 67.

\* Fav. Conch. pl. 49. f. I s?

Knorr. Vergn. 2. t. 28. f. 4.

Venus textrix. Chemn. Conch. 7. t. 42. f. 442.

\* Encycl. pl. 283. f. r.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1119. nº 10. Habite les côtes du Malabar, etc. Mus. nº. Mon cabinet. Elle

n'est point rare. Largeur, 66 millimètres.

43. Vénus entrelacée. Venus texturata. Lamk. (1)

V. testd ovatd, antiquatd, albidd; lineis flavo-rubellis, varis, subreticulatis; striis transversis tenuissimis; ano ovato.

Chemn. Conch. 7, t. 42. f. 443.

Habite l'Occas indien. Mus. nº. Cette coquille est fort différente de celle qui précède, tant par sa forme, que par se autres caractères. Sa lunule est plus large, plus courte : ses

aures caracteres. Sa tunute est plus large, plus courte; ses crochets sont plus élevés. Largeur, 40 millimètres. Mon cabinet.

44. Vénus géographique. Venus geographica. Chemn.

V. testā ovato-oblongā, valdē inaquilaterā, albā, lineis fuscorufis subreticulatā; sulcis transversis; striis longitudinalibus obsoletis.

Venus geographica. Gmel. p. 3293. no 133.

Chemn. Conch. 7, t. 42, f. 440.

\* Schroter. Einl. t. 3, p. 171, nº 47.

\* Venus litterata Linnori. Poli. Test. t. 21. f. 12. 13.

<sup>(</sup>i) Chemnita confondu cette espèce avec la précédente; if fut imité par Gmélin et par Dilwyn, Lamarck les sépara d'après de bons caractères; mais si Lamarck y avait porte toute son attention, il edt vu que cette coquille ne diffère en rion de la \*Penns floridas, ic on 'est par la coloration; et nous verrons, à l'occasion de cette florida, que rinu n'est plus variable que les couleurs.

- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 203. nº 104.
- \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1120. nº 21.
- \* Payr. Cat. p. 51. n 87. Encycl. pl. 283, f. 2, a. b. (1).
- Habite la Méditerranée. Mus. no. Mon cabinet. Crochets petits, peu saillants. Largeur, 30 à 38 millimètres.
- Vénus rariflamme. Venus rariflamma. Lamk. (2)
   V. testé ovato-oblongé, transversim sulcaté, albidé; flammis
  - fulvis, distantibus, breviusculis.
  - Le Pégon, Adans. Seneg, pl. 17. f. 12.
     Venus dura, Gmel, p. 3202, nº 126.
  - Schroter. Einl. t. 3. p. 196. no 138.
  - Encycl. pl. 283. f. 5. a. b.
  - Habite...les otterël Afrique. Nus. n. Mon cabinet. Corquille de taille médiocre, dispannent tillonnée, à croobets trèpetits, presque lisser, Ostre ses flammes brunse set courtes, accompagnées quel quésiós de tuches blanches trigones, elles est plus ou moins marquée de linéoles fauves-brunes, trèsones, displies. L'une longée, peu distincte. Le Pego d'Adanson. Os Senfe, pl. 17, f. 12 semble avoir des rapports avec cette espèce.
- 46. Vénus croisée. Venus decussata. Lin.

V. testd ovatd, anterius subangulatd, decussatim striatd: striis

- (1) Cette figure de l'Encyclopédie n'appartieut pas à cette espèce; elle est sillonnée; le corselet et la lunule sont différents de ceux de la géographique: elle représente fort exactement une espèce de l'Inde que nous avons sous les yeux.
- (a) Nous avons vu, dans la collection du Muséum, la coquille à haquelle Lamarck dounce en non: tous ses caractères s'accordent exactement avec la description qu'Adanton donne de son prégors nous cropons, en conséquence devoir retablir la synonymie de cette espèce curieuse. Nous ferons remarquer que Dilwyn confond cette espèce avec la Venus vigineus, ce qui a droit de nous etonner, car, pour éviter une telle confusion, il aurait suffi de lire la description d'Adanson.

longitudinalibus eminentibus; albidd; litturis maculis aut radiis fuscis vel rufis picta.

Venus decussata. Lin, Syst. nat. p. 1135, Gmel, 3294.

- \* Venus fusea. Gmel. p. 3281. no 57.
- \* Venus obscura. Gmel. p. 3289. nº 99.
- \* An Venus sanguinolenta? Gmel. p. 3295. no 140.
- \* Tellina rhomboides. Gmel. p. 3237. nº 50. Var. exclus
  - \* Schroter, Einl, t. 3. p. 150. \* Lister, Anim, Angl, t. 4, f. 20.

List. Coneh. t. 423. f. 271.

Gualt. Test, t. 85. fig. L. Born. Mus. t. 5. f. 2. 3.

Chemn. Coneh. 7, t. 43, f. 455, 456.

Encycl. pl. 283. f. 4.

- Venus florida. Poli. Test. t. 2. pl. 21. f. 16, 17.
   Donovan, Brit. Shells. t. 2. pl. 67.
- " Dilw. Cat. t. 1. p. 205. nº 208.
- \* Payr. Cat. p. 50. nº 85.
- \* Desh, Encycl. méth. vers. t. 3, p. 1120. nº 22.

culats.

Gualt. Test. t. 85, fig. E.
(3) Var. testá albido-ferrugined; striis longitudinalibus to-nuioribus,

Venus decussata. Maton. Act. Soc. linn; 8. t. 2. f. 6.

- (4) Var. testá minore, albido-fulvo-fuscoque variá; pube lineis oppositis fuscis sectá. È. Nov. Holl.
- \* Fossilis. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 142. pl. 23. f. 8, q.

Habite la Méditerranée, l'Océan européeu, les Mers australes. Mus. n'. Mon cabinet. Coquille commane, dont on a noe multitude de variétés et dont on mange l'animal en Provence et ailleurs. Elle est treillissée par des stries langitudinales et par d'autres transverses; mais les longitudinales sont les plus apparenties et les plus serrées.

### 47. Vénus tines stries. Venus pullastra. Montagu.

V. testá oblongo-ovatá, sæpius albidá, delicatissimo decussa-

- tim striatd; striis longitud nalibus subobsoletis Venus pullastra, Mont. Test. p. 124
- \* Dorset. Cat. p. 36. pl. 1. £ 8
- \* Venus Senegalensis. Gmel. p. 3282. nº 67.

Le Lunot. Adans. Seneg. pl. 17. f. 11.

Venus Senegalensis. Dilw. Cat. t. 1, p. 206. nº 109. Venus pullatira. Maton. Act. Soc. linn. 8, p. 88, t. 2, f. 7. Habite l'Occho d'Europe, les côtes de Frauce et d'Angletere. Mon cabinet. Les strics transverses sont les plus apparentes; elles deviennent lamelleuses sur le côté antérieur.

### 48. Vénus glandine. Venus glandina. Lamk. (1)

V. testé oblongé, transversé, decussatim tenuiterque strialé; albo et rufo varié; intius umbonibus latereque antico submaculatis.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Ce n'est pent-être qu'one variété de la V. decussata; mais son aspect lui est perticulier; elle est lustrée, subrayonnée. Largeur, 25 millimètres. Mus. nº.

### 49. Vénus tronquée. Venus truncata. Lamk. (2)

V. tend ovatd, albido-fulvd, fusco-carulescente varid, subdeensentd; sulcis longitudinalibus eminentioribus; antico latere latiore subtruncato.

Habite.... Elle est du voyage de Péron. Son aspect est celui d'une V. decussate raccourcie, élargie et comme tronquée antérieurement. Elle est janne ou dorée à l'intérieur. Largeur, 33 millimètres. Mus. no.

### 50. Vénus rétifere. Venus retifera. Lamk.

V. testd ovato-oblongd, transversim sulcatd, albidd; lineolis

(1) Nous avons examiné cette coquille avec beaucoup d'attention, et nous avons reconnu qu'elle ne diffère es rien d'une variété commune de la Vénus géographique, que l'on trouve dans la Méditerrantée; aussi nous avons peine à croire que les individus de la collection du Muséum viennest de la Nouvelle-Bollande. Il est à présumer que cette indication est le résultat d'une erreur; nous le croyons d'autant mieux, que nous n'avons vu cette coquille dans aucune collection des mers australes.

(2) Nous pourrions faire sur cette vénus les mêmes observations que sur la précédente : elle nous paraît une variété de la *Venus decussata*...

[15]

subangulatis, fulvis, in radios retiformes coadunatis; ano ollongo pubeque fuseis.

Habite ... les mers d'Europe ? Elle est blanche à l'intérieur. Largeur, 40 millimètres. Cabinet de M. Valenciennes.

#### 51. Vénus anomale. Venus anomala. Lamk.

V. testé ovali oblonge, anterius subangulată, valde inorquilateră; striis transversis, latere antico sublamellosis; dentibus cardinalibus rectis.

(2) Var. testa alba, transversion longiore.

Habite les mers australes, à la hafe éta Chiesa marins. Couleur pâle, uu peu roupedire vers les crochets; polus de lunnle; corselet alougé et hallant; son côté postérieur est foit coût. Largeur, 25 millimètres ; celle de la varieté (2) est de 34. Mus. 30:

### 52. Venus galactite. Venus galactites. Lamk.

 V. testá ovato-elongatá, anterius subangulatá, candidá, sub decussatá; sulcis fongitudinalibus eminentioribus; dentibus cardinalibus rectis.

Mus, no.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande, au port du Rei Georges. Elle a la forme d'une cardite et devient assex grande; point de lunule. Largeur, 62 millimètres,

#### 53. Venus delicate. Venus exitis. Lamk.

V. testi oblongo-elliptica, tenui, pellucida, alba, antiquata; strits transversis tenuissimis; longitudinalihus obsoletis; and

Habite.... Petite coquille un ped conveie; à charnière tridentée, fort petite; à côté postérieur très court. Largeur, 16 millimètres. Mus. n°.

### 54. Vénus scalarine. Venus scalarina. Lauk.

V. testi subcordata, depressa, albidă, obsoletă maculată; sulcis transversis elevatis; ano lanceolato; nalibus violuceis.

#### Mon cabinet.

Habite lei mers australes; ses tillous transverses sont élevés, un peu téprârés, nombresés, mânqués de pelties taches fauves , en articulations. Le corselei est glabre; les nymphes bailliantes. Largear, 34 millimètres. Elle à dei rapports àvec la V. paphrodine

#### 55. Vénus d'Ecosse. Venus Scotica. Maton.

V. testá subcordatá, subcompressá; sulcis transversis, parallelis regularibus; margine lævi.

Venus Scotica. Maton. Act. Soc. linn. 8. p. 81. t. 2. f. 3.

\* Montagu. Sup. Britt, Schells. p. 44.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 167. nº 20.

Habite l'Océan britannique. Mon cabinet. Communiquée par M. Macleay. Coquille petite, blanche, immaculée. Largeur, 16 millimètres.

#### 56. Vénus dorée. Venus aurea, Gmel.

V. testá subcordatá, albo-flavicante, transversim subtiliter sulcatá; stris longitudinalibus inequalibus; ano ovato. Venus aurea. Gmel. p. 3288. nº 98. Maton. Act. Soc. linn.

8. p. 90. t. 2. f. 9. List. Conch. t. 404. f. 249.

Chemn. Conch. 7. t. 43. f. 458.

\* Schroter, Einl. t. 3, p. 179. nº 78. \* Dilw. Cat. t. 1. p. 207. nº 112.

\* Payr, Cat. p. 50. nº 84.

Energel. pl 383. f. 3. a. b.
Habite les côtes d'Angleterre. Mon cabinet, Communiquée
par M. Leach. Largeur, 35 millimètres. Elle acquiert une
teinte orangée à l'intérieur.

### 57. Vénus virginale. Venus virginea. Lin.

V. testá subovatá, anterius obtusé angulatá, pallidé fulvá; striis transversis versus latus anticum majoribus; pube tumidá, subcurvá.

An Venus virginea? Linn. Syst. nat. p. 1134. Gmel. p. 3294.

\* Schroter, Einl. t, 3. p. 151.

\* Venus edulis. Chemn. Conch. t. 7. p. 60. t. 43. f. 457. List. Conch. t. 403. f. 247.

Pennant. Zool. Brit. 4. t. 55. fig. dextra.

\* Dilw. Cat. t. 1, p. 207. nº 111. Syn. plerisque exclus.

(a) Ver. testá albo, rufo, fuscoque variá. Vensu virginea. Maton. Act. Soc. linn. 8, p. 88. t. z. f. 8. Habite l'Océan d'Europe. Non cabinet. Les espèces avoisinantes rendent, pour moi, très difficile la connaissance de la coquille que Linné a désignée sous le nom de P. virginea. Les fig. de Chemnitz que cite Gmelin, me paraissent étrangères à cette espèce.

### 58. Vénus marbrée. Venus marmorata. Lamk.

V. testa ovatá, transversim sulcatá albo, fulvo rufoque variegatá; ano ovali-oblongo, apice fusco-violacescente; pube magná coloratá, lineolatá.

Habite les mers de l'Erope australe. Elle est blanche à l'intérieur; le corselet et la lunule sont teints d'un fauve ou brun violàtre très marqué. Les crochets sont petits; blancs, un peu en étoile. Largeur, 38 millimètres. Mon cabinet.

# 59: Vénus oyulée. Venus ovulæa. Lam. (1)

V. testá oblongo-ovali, tumidá, anterius obtuse angulatá, transversim sulcatá, albidá, intus flavicante; natibus lævibus.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi Georges. Elle a quelque chose de la V. virginale; mais elle est grande, renfiée, à lunule fauve et oblongue. Elle est obscurément litturée et rayonnée de fauve dans sa partie supérieure. Largeur, 58 millimètres. Mus. n°.

# 60. Vénus latérisulque. Venus laterisulca. Lamk.

V. testá subcordatá, rubellá, albido maculosá; sulcis transversis, medio obsoletis substriatis; pube rufo maculatá; ano ovali-oblongo.

Cabinet de M. Valenciennes.

Habite... Elle est blanche à l'intérieur. Je la trouve distincte de toutes celles que je connais. Largeur, 44 millimètres.

# 61. Vénus belle étoile. Venus callipyga. Born. (2)

V. testá subovatá, anterius subangulatá, transversim sulcatá, maculis lineolisque rufis pictá; umbonibus stellá albá, angulutá notatis.

(2) Il est certain, pour nous, que la Venus callipyga de

<sup>(1)</sup> Lam: La établi cette espèce ave cun jeune individu, roulé et en partie décoloré, d'une coquille avec laquelle il avait déjà fattlun double emploi; nous avons vu, en effet, que la Venus dorsata était la même que la turgida; celle-ci doit encore y être réunie.

Venus callipyga. Born. Mus. t. 5. f. 1. Gmel. nº 66, Encycl. pl. 267. f. 6. a. b?

(a) Var testd fulod, imbimmaculatel. Bonann. Recr. 2. f. 62. Habite les côtes de Portugal. Mas. n. a. Mon cabinet. Espèce remarquable par la tache blanche ca ésoile sangulaire de a baie. Ella est variée de jaunêtre, de faure et de blanc. Ses nymphes sont violettes à l'intérieur. Sa lunsile est petite, alongée. L'argeur, 35 à 40 millimètres.

### 62. Venus grasse. Venus opima. Gmel. (1)

V. testé subcordaté, túmidé, crassé, lavigaté, pallidó fulvá; ano impresso subcordato; pube lineaté griseo-carulescente.

Born est d'une autre espèce que la coquille à laquelle Lamarck a donné le même nom dans la collection du Muséum. Cette cullipps de Born a la plus grainde ressemblauce avec une variété de la Cythercé arablez. Dilwyn confirme notre opinion en ra-portant cette dérnière à la coquille de Born, observation qui nous a échappée lorsque nous avons complété la synonymie de la Cytherce arablez. La coquille du Museum est une véritable vénus que sé représente pa la figure cité de l'Enzyclopédie.

Il sera nécessaire, lorsque l'on auta réuni la Venua callipyga de Boru la la Venua ranbica de Chemitt, de donner un nom particulier à la coquille du Muséum qui est d'une autre espèce, celà n'offiria aucune difficulté, car Lamarck, sur les différences de coloration, a fait trois espèces pour celle-ci, en comparant les Venus rimularis et flammiculatà à la callipyga; on verra facilement qu'elles ne différent que par des nuances dans la coloration. Nous ferous remarquer que la variéé introduite par Born et appuyée par une figure de Bonanni, doit être rejetée, car cette figure représente une coquille orbiculaire, dont les bords sont crénelés et qui représenterait beaucoup mieux un Pétoncle qu'une Vénus.

(3) II sera convenable, par la suite, de réndre à cette coquille le nom de Venus pinguis, que Chemnitz lui donna le premier, il faudra y joindre la Venus triradiata du Venus opima, Gmel. p. 3279. nº 44. \* Schroter, Einl. t. 3. p. 163. nº 22.

Venus pinguis. Chemn. Conch. 6. p. 335. t. 34. f. 355 — 357.

Encyel. pl. 266, f. 3. a. b.

(2) Var. testá umbone maculis albis substellatis pieto. Eneyel, Ibid, f. 5. a. h.

- \* Fenus pinguis. Dilw. Cat. t. 1. p. 181. no 51.
- \* Venus opima. Desh. Eneyel. méth. vers. t. 3. p. 1121.
- \* Venus triradiata. Chemn. Conch. t. 6. t. 34. f. 358.
- \* Venus triradiata. Gmel. p. 3279. nº 45.
- \* Schroter. Einl. t. 3. p. 163. nº 23.
- \* Venus triradiata. Dilw. Cat. t. 1. p. 181. nº 52.

Hahite Pocéan indien. Mus. nº. Mon cabinut. Belle espèce. trà distincte, Cujates, lius, clianate, comme grasse, plus on moia reaflée, fature, nrec dès rayons obseaux, bristan, tona la charnière du côté poutérieur, une callosité aplance, muste d'une fossette La varieté (y) a des tuebes de la companie d'une fossette La varieté (y) a des tuebes de la maler des sux crochets, ou quelques rayons blanes, Largeur, 35 millimètre.

#### 63. Vénus nébuleuse. Venus nebulosa. Chemn.

V. testă subcordată, glabră, pallide fulvă; lineolis subangulatis radiisque fuscis aut caruleo violaceis; pube anoque lineatis, carulescentibus.

Venus nebulosa. Gmel. p. 3279. nº 46. Chemn. Conch. 6. t. 34, f. 359-361.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 163. nº 24.

\* Venus nebulosa. Dilw. Cat. t. 1. p. 182. nº 53.
(2) Var. testá majore, transversim sulcatá.

Habite la mer de l'Inde, à Tranquebar. Mon cabinet. Plus petite que la précédente, elle y tient par ses rapports; a lunule est moins large, un pen erlevée ao milieu. Larger, 26 millimètres. La variété (2) est du cabinet de M. Valenciennes.

même auteur, ainsi que sa Venus nebulosa, ces espèces ayant été faites sur des variétés de coloration de la Venus opima.

### 64. Vénus phaséoline. Venus phaseolina. Lamk.

V. testd ovatd, tenui transperim striatd, grised aut pallide fulvd, radiatd; ano ovato; natibus subviolaceis. Mon cabinet.

Habite.... Elle est marquetée de petites taches blanches, trigones; rayons étroits, quelquefois obsolètes, Largeur, 32 millimètres.

### 65. Vénus carnéole. Venus carneola. Lamk.

V. testa ovali, transversim striata; striis longitudinalibus temuioribus; ano lanceolato; natibus violaceis. Mon cabinet.

Habite... Elle est couleur de chair, non maculée. Largeur, 30 millimètres.

### 66. Vénus fleurie. Venus florida. Lamk. (1)

V. testé ovaté, transversim striaté, parvulé, albo-rufo-spadiceoque varié picté; vulvé brevi; ano oblongo.
 Venus florida. Payr. Cat. p. 51. nº 86.

Venus lata. Poli. Test. 2. tab. 21, f. 1, 2, 3, 4. Mon cabinet.

Habite la Méditerranée, dans le golfe de Tarente. Petite coquille assez jolie, peu renssée, offrant une multitude de variétée dans la disposition de ses couleurs. Elle est tantôt rayonnée, tantôt sans rayon; le corselet, après l'écuason,

(i) Ce n'est pas à cette espèce que Poli a donné le nom de Feaus fiorida, mais bien à la decussate, comme nous l'avons vu. Nous ne asvons pourquoi l'auteur italien a imposé le nom de l'enus Leta à l'espèce qui nous occupe, car elle n'a pas la moindre analogie avec celle que Linné a nommée ainsi. Poli a bien reconnu que cette espèce est tex variable quant à la couleur; il est fâcheux que Lamarck n'ait pas tenur compte de cette observation, il aurait évité plusieurs doubles emplois qu'il a faita pour des variétés de cette coquille: c'est ainsi qu'il faudra y joindre et par conséquent supprimer des catalogues, lles Venus bie color, catenifera et probablement la petatina, la floridelta ett pube les la pube le la pube la pube le la pube le la pube le la pube le la pube la pube le la

\_\_\_\_

est un peu élevé en carène; elle se rapproche de la V. géographique. Largeur, 26 millimètres.

### 67. Vénus pétaline. Venus petalina. Lamk. (1)

V. testel ovatá, transversim , striatá, carned , uni seu biradiatd; natibus violaccis.

An Poli, Test, 2, tab. 21. f. 14. 15?

Habite la Méditerrauée, dans le golfe de Tarente. Taillé et forme de la précédente; mais à stries très fines et à coloration différente. Mon cabinet.

### 68. Vénus bédau. Venus bicolor. Lamk. (2)

V. testd ovald, transversim longitudinaliterque tenuissimè striatd, albd; pube uno laters fuscd.

Mon cabinet. An Poli. Test 2. t. ar. f. 3?

Habite la Méditerranée. Quoique les deux précédentes aient quelques stries longitudinales, celle-ci en a davantage; elle en est sons doute tonjours distincte.

### 69. Vénus floridelle. Venus floridella. Lamk.

V. testd ovatd, depressiusculd, transversim sulcatd, albidd; radiis nebulosis, purpureo-violaceis; axtremisate ansied oblique truncatd.

Habite... les mers d'Europe? Elle est plus grande et très distincte de la V. fleurie; son écusson est alongé; ses rayons, d'un violet pàle, vout, en s'élargissant, vers le bord supérieur. Largeur, 36 millimètres. Mon cabinet.

Lamarck donne pour cette coquille une synonymie qui ne lui appartient pas, car la figure citée de Poli représente très exactement la Donax complanata, p. 249, nº 28.

<sup>(3)</sup> Nous connaissons actuellement trois espèces qui ont des variétés que l'on pourrait comprendre dans cette espèce, si on ne faisait attention qu'à la coloration ces variétés appartiennent à la Venus geographica, à la Venus aurea, et à celle-ci Venus bicolor qui est une variété de la florida.

70. Vénus caténifère. Venus catenifera. Lamk. (1)

V. testá ovatá, transversim sulcatá, albidá, radiis quatuor fuscis catenulatis ornatá; ano impresso, suboordato. Habite la Méditerranée. En dedans, elle est tachée d'aurore. Lareur. 40 milliuétres. Cabinet de M. Dufreine.

71. Venus gentille. Venus pulchella. Lamk.

V. testá parvuld ovali, nitidá; albo-rufo-miniatoque variegatá; superni transversim sulcatá; umbantbus lavibus. Habite la Méditerranée. Largeur, 25 millimètres. Cabinet de M. Dufrane.

79. Venus sinueuse. Venus sinuosa. Lamk.

V. testá subcordatá, transversim sulcatá, pallidé fulvá; ano pubeque lituratis; margine sinuoso. Mon cabinet.

Habite les mers australes. Couleur d'un fauve pâle; lunule ovale, presque en cœur, brune à sa base; deux rayons obsenrs, subarticulés. Largeur, 40 millimètres.

73. Vénus triste. Venus tristis. Lamk. (2)

V. testá subcordatá, transversim sulcatá, fulvo-rufescente; intus maculá aurantiá et margine infero caruleo.

(2) Var. testel radiis interruptis fuscis. Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, Elle avoisioe la précédente et en est distincte; elle a une tache aurore sous les crochets , comme dans la V. dorée. Largeur, 39 millimètres. La variété (s)esulfuyonnée, et a aussi intériourement une tache aurore, mais presque point de blen à son bord inférieur. Mon cabinet.

<sup>(1)</sup> Nous avons vu cette coquille dans la collection du Muséum: c'est une petite variété de la venus florida.

<sup>(</sup>a) L'espèce est bien distincte et ses caractères sont suffissais une variété de couleur a été prise par Lamarck pour une espèce particulière; il l'a inscrite sous le nom de venus elegantins: il sera nécessaire de la joindre-à celleci.

# 74. Vénus rimulaire. Venus rimularis. Lamk. (1). 87

V. testá subcordatá, tumidá, transversim sulcatá, albá vel rufescente, obscuré radiatá; rimá hiante.

Habite à la Nouvelle-Hollande. Le corselet est courbé, un peu convexe, quelquefois litturé; à l'intérieur elle est blanche, avec une teinte bleue sons les nymphes. Largeur, 50 millimètres. Mus. n°.

## 75. Vénus vulvine. Venus vulvina. Lamk.

V. testá subcordatá, transversim sulcatá, pallidé fulvá subradiatá; pube convexá; vulvá anoque lividis.

Habite.... Elle est toute blanche à l'intérieur. Largeur, 41 millimètres. Mus. nº.

### 76. Vénus vermiculeuse. Venus vermiculosa. Lamk.

V. testá subcordatá, tumidá, transversím striatá, fulvá, litturis rufis aut fuscis subreticulatá.

Habite les mers de la Nonvelle-Hollande. Elle a extérieurement l'aspect de la V. dorée; mais elle est blanche en dedans, avec une teinte bleue sons les nymphes. Largeur, 36 millimètres. Mus. n°.

# 77. Vénus flammiculée. Venus flammiculata. Lamk (2)

V. testá ovali, convexá, transversim sulcatá striatáque, pallide fulvá; flammulis albis radiantibus; vulvá pubeque carulescentibus.

Habite la Nouvelle-Hollande. Ses sillons transverses sont stries et, en outre, elle a des stries longitudinales très fines; elle est blanche en dedans et tachée de bleu sous la lunule et le corselet. Largeur, 35 millimètres. Mus, no.

<sup>(1)</sup> Celle-ci est une variété de la callipy ga, non de celle de Born, mais de celle nommée de même et à tort par Lamarck, dans la collection du Muséum.

<sup>(2)</sup> Cette espèce doit être suprimée, Lamarck l'ayant établie avec une variété de la Venus callipyga, de la collection du Muséum. Voyez la note relative à cette dernière espèce.

#### 78. Vénus cônulaire. Venus conularis. Lamk. (1)

V. testal conoided, obliqual, parvulal, corruleo-purpurascente;

sulcis transversis elevatis; ano subnullo.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l'île St.-FierreSt.-François. Ses crochets sont pourprés; elle est, à l'intérieur, d'un bleu-violet ou pourpré, comme an dehors,

# Largeur, 23 millimètres. Mus. n°. 79. Vénus alongée. Venus strigosa. Lamk. (2)

V. testé oblique conicé, convexé, sulcis elevais transversis cincté, albidé; lincis rufis variis; vulvé glabré. Venus strigosa. Péron.

(1) Testá albido-fulvá, immaculatá.

(2) Far. testá albá lineis rariusculis simplicibus aut in angulum coadunatis pictá.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi Georges. Mun. n°. Elle est blanche à l'intérieur, avec une tache bleuâtre, plus ou moins apparente au coté antérieur. Largeur, 40 millimètres; celle de la variété (3) n'est que de 55 millimètres.

### 80. Vénus aphrodine. Venus aphrodina. Lamk. (3)

V. testá oblique cordatá, transversim dense striatá, nitidá, grisco-fulvá; ano oblongo, subcordato.
(2) Var. testá lincolis rufis varie pictá.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l'île aux Kanguroos et à celle Maria. Elle est blanche en dedans, ayant souvent une tache bleuktre au côté antérieur. Largeur, 36 millimètres. Mus. n°.

<sup>(</sup>i) (a) (3) Rapportées en petit nombre, Lamarck fit de ces coquilles trois espèces a quipourd'hui qu'elles sont beaucoup plus répandues, il a été possible d'établir une série unique de variétés, parmi lesquelles viennent se placer naturellement ces trois espèces de Lamarck; il est douc nécessaire de les réunir sous un seul nom, et d'y joindre cinq ou six autres variétés remarquables.

venus: 3Ga

# 81. Vénus de Peron. Venus Peronii. Lamk. (1)

V. testá ovato-cordatá, albidá, intus aurantia et purpureonigricante bimaculatá; sulcis planulatis; natibus lavibus.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi Georges, Espèce très distincte; lunule ovale, violette. Largeur, 36 millimètres. Mus. n°.

# 82. Vénus aphrodinoïde. Venus aphrodinoïdes. Lamk.

V. testà subcordatá, oblique conica, transversim dense sulcatá, albidá intus violaceo maculatá.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Elle tient de la V. Peronii et de la V. aphrodina; mais ses erochets sont plus saillants, ses sillons transverses plus éminents, et son intérieur est fortement taché de violet. Largeur, 36 à 40 millimètres. Mus. no.

# 83. Vénus élégantine. Venus elegantina. Lamk. (2)

V. test<sup>4</sup> ovato-cordatá, transversim eleganterque sulcatá, pallidè fulvá, subradiatá; pube lineatá anoque violaceis. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Elle a une tache

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Elle a une tache aurore à l'intérieur, et quelques taches violettes à la charnière. Largeur, 25 à 29 millimètres. Mus. n°.

# 84. Vénus flambée. Venus flammea. Lamk.

V. testá subcordatá, transversim sulcatá, albidá, lineis spadiceis angularibus pictá; natibus lævibus; ano oblongo.

Venus flammea. Gmel. p. 3278. nº 38.

Schroter, Einl. in Conch. 3. p. 200. t. 8. f. 12.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 174. no 37.

Habite, la Mer Rouge, Mus. nº. Elle est blanche à l'intérieur, avec une légère teinte aurore sous les crochets. Largeur, 30 millimetres.

<sup>(1)</sup> Nous pourrions faire, au sujet de cette espèce et de la suivante, la même observation que sur celles qui précèdent: cette coquille est en effet très variable dans ses couleurs, qui changent avec l'âge. Il sera juste de conserver à l'espèce, le nom du célèbre voyageur qui la rapporta le premier.

<sup>(2)</sup> Jolie variété de la Vénus triste.

### 85. Vénus ouduleuse. Venus undulosa. Lamk.

V. test ! trigond, sublevigati, albild; iineis rufis transversis, undulosis, confertissimis; ano oblongo, rufescente.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à la baie des

Chiens marius, et au port du Roi Georges. Péron. Elle a
des stries transverses, très fines, et des lignes sousses yondulées, en sign-mg, très serrées et très délitates. Largeur,

### 86 Vénus naine. Venus pumila. Lamk.

31 millimètres.

V. testá ovato-rotundatá, tenui, albido-griseá, fusco maculatá aut radiatá; striis transversis; ano lanceolato. Habite la Méditerrance, à Cette. Elle est blanche, un pea

Habite la Méditerrance, à Cette. Elle est blanche, un pea jaunaire à l'intérieur. Son corselet est étroit et court. Largeur, 12 millimètres. Cabinet de M. Defrance.

### 87. Venus oyale. Venus ovata. Lamk.

V. testil ovato-trigoni, parvuli, longitudinaliter sulcati, striis transversis decussati; umbonibus rubellis.

Venus ovata. Maton. Act. Soc. linu. 8. p. 85. t. 2. f. 4.
Habite la Manehe, prês de Valogne. Cabinet de M. Defrance.
On ne l'y trouve que fort petite. Largeur, environ 10 millimètres.

### 88. Vénus souillée. Venus inquinata. Lamk.

V. testil cordato-rot undata, tumidal, albido-lutescente, spured; striis transversis concentricis: longitudinalibus obsoletissimis; natibus lævibus.

An Venus triangularie è daton. Act. Soc. linn. 8, p. 83.

Habite dans la Maucle, à Cherbourg. Cabinet de M. de Gerville. Coquille peu compaine, de taille médiocre, raccourcie, bombée, à crochets saillants. Largeur, 26 millimètres.

Etc. Je passe sous silence beaucoup de Vénus des auteurs,
n'ayant pas eu occasion de les voir.

### +80. Vénus fasciée. Venus fasciata. Donov.

V. testă rotundato-trigonă, compressă, transversim costată; si costis latis, depressis; lanuld ovato-depressă, tennissime Arti alife, marginlus temissime crenatis; cyrdine tridentato, altero bidentato; colore variabili. · rwmc

37

Var. a. Testel albel, maculis spadiceis triradiata.

Var. B. Testa luteold, immaculata.

Var. y. Testil luteoli, triradiati, radiis rubescentibus.

Var. 8. Testá luteold, fusco triradiatd. Var. 2. Testá luteold, rubro multiradiatd.

Var. t. Testa rubro fusca, immaculata.

Venus fasciata. Donovan. . 5. t. 170.

Venus paphia. Var. b. Gmel. p. 3268. nº 2.

Schroter. Einl. t. 3. p. 153, no 1. Chemnitz, t. 6. p. 290, pl. 27, f. 277, 278.

Encycl. pl. 276. f. 2.

Venus fasciata. Dilw. Cat. t. 1. p. 159. nº 3. Venus Brongmartii, Payr. Cat. p. 51. n. 88.

Habite l'Océan d'Europe, la Méditerranée, fossite aux cavi ross d'Anvers. Coquille aplatie, subtrigone, variable dans se coloration, blanche en dedans, rose ou violacée dans les crochets; l'impression pallèale aune sinuosité postécieure très petite et trianqualire.

† 90. Vénus paphie. Venus paphia. Lin.

V. testă subcordată, trigonă, transversim rugosă; rugis incrasratis, pube attenuatis, lamellosis; lunulă ovato cordudă, deprestă, tenuisimi estual, liturati vel rubră; marginibus tenuisimi dentatis; testă alba lines conferiis, angulatis, andique lituracii.

Venus paphia. Lin. Syst. nat. p. 1129.

Schroter. Einl. t. 3. p. 110. Gmel. p. 3268. nº 2.

An. Lister. Conch. t. 279. f. 116?

Bons, Recr. 2, f. 75. Rumph, Mus. Amb, s. 48, f. 5.

Gualt. Test. t. 85. f. A. Argeny. Conch. pl, 21. f. B.

Knorr. Verg. t. 2. pl. 28. f. 2. et t. 6. pl. 6. f. 2. Chemp. Conch. t. 6. p. 287. pl. 27. f. 274 à 276.

Encycl. meth. pl. 275, f. 5, a. b. Dilw. Cat. t. 1, p. 150, no 2,

Habite les côtes du Portugal d'après Bonanni, celles de l'Amérique, Davila, la Caroline et le Maryland, d'après Solander.

Coquille trigone, épaisse, solide, cordiforme, chargée de côtes transverses très larges, épaisses, terminées en lames minces vers le corselet. Celui-ci souvent rouge ou litturé.

### tot. Vénus thiare. Venus thiara. Dilw.

V. testā ovato-trīgonā, subcordatā, compressā, alba subre violace seente triudiatāļ lamellis erectis, tensilus slistantibus instructā; lamellis murgine postico depressa; et in pube proeminentibus; lamela ovatā depressā, marginībus tenuisstmē erenatii, litere postico initu violacetis.

Concha Veneris orientalis. Chemn, Couch, t. 6, p. 290, pl. 27. f. 279 is 281.

Gualt. Test. pl. 88. f. D.

Encycl. pl. 275. f. 4. a. b.

Fenus thiara, Dilw. Cat. t. 1. p. 162, a" 8.

Habite les mers de Plade, Chemnitz, Très jolie copulle, rare dans les collections; elle est ornée de ilames très minces, transverses, realressées; elles dianiment de hauteur vers l'angle postérieur et se relevent en une série de grandes écuilles qui entouveut le corselet.

### † 92. Vénus récente. Venus recens. Chemn.

V. testi ovato-trigoni, subcordati, transvenim tenue striati, albo-cinevascente, longitudinaliter fuseo trivulund, radiis plus minuwe latts, obsenvonbus, mulbus reflexis; lunudi ovata, lunyresti, striati, marzindus tenuisimė crenulatis. An Lister, pl. 396. 6. 2432.

Chemu. Couch. t. 11. p. 229. pl 202. f. 1979.

Dilw, Cat. t. 1. p. 182. nº 55.

hiliw, Cat. 4. 1, p. 152, in 25, in 25, in 25, in 15, in 1

### † 93. Vénus intermédiaire. Venus intermedia. Quoy.

F. testel owali, transversh, albo-cinc atvente, postici subtrancali, transversim striath, stria longstadinalibus temisiniai ideussali; lotere postico sulcato, sulcii dipresus; initic violacci; limili lanceolati, angusti margine interno violacci; cardine tridentato; ilentibus duobus bifalis.

Quoy et Gayin For. de l'Astrol, Moll. pl. 84. f. 9. 10.

vénus. 3

Ilahite la Nouvelle-Zelande, M. Quoy a fait figurer un jeune judivido. Cette coquille est ovale, auscertrafile, à test peu cpais ; le cròfe pustièreur est cover et de gros allona larges, aplatis, trancheuts pur leur bord inferieur; ils se lisferquent à leur, extrêmité outièreur, et dounent ainsi naissance aux stries transverses qui couvrent le reite de la coquille : la burds sont cultire.

### † 94. Venus épaisse. Venus spissa. Quoy.

F. tetid ovatá, transversí, subcoquilaterá, transversim ragosá, albo-fuesseente obseuté fueco uni vel biradiatá, ritius violacca; ambonibus minimis viz proemientibus bunulá ovatá, oblongá, stratá, marginibus tenuisimó

Quov et Gaym. Vor. de l'Astrol. Moll. pl. 84, f. 7, 8,

Habite lu Nouvelle-Zélande. Copuille ovale, transverse, presque équilatérale y d'un blanc roussitre, sale au deltors, avec quo ou deux rayons brusites, obsens. A l'intérieur , elle est blanche au centre et d'un violet foncé sur les bords; ceuv-ci sout très finement créuel-s. La lunule est circonsertie par une artie profonde.

#### † 95. Vénus Zélandaise. Venus Zeilanica. Quoy.

V. testé ovato-condiformi, turgida, longitudinaliter costatà trausversim lamelloso-striată, luido-fuscă, intis lutescente; lutere portico violaceo; lunulli nullă; cardine tridentato; dentibus duobus bifdis.

Quoy et Gaym. Foy. de l'Astrol. Moll. pl. 84. f. 5. 6. Habite la Nouvelle-Zelaude. Cette espèce se reconnait à ses côtes longitudinales, plus grosses sur le cété postérieur, traversées par des lamelles ourtes, plus ou moins régulières; a l'intérieur elle est d'un blace jaunêtre, avec une

### † 96. Vénus à grosses côtes. Venus crassicosta. Quoy.

V. testi ovato-transversă, cordiforni, longitudinaliter costudi, lamellis transversis distantibus, brenbus, instructă ; grisco lutescente, întiu albit, postice violuceă, marginibus tennissime crenulatis.

Quoy e. Gaym. Var. de l'Astrol. Moll. pl. 84. f. 1. 2. Habite à la Nouvelle-Zélande. Très voisine de la précédente; elle est ovale, cerdiforme, assez épaisse; les côtes sont égales, arrondies et traversées, à d'assez graudes d'istances, de lames courtes et minces, légèrement onduleuses. Le côté postérieur est toujours orné, à l'intérieur, d'une grande tache violette.

#### OBSERVATIONS SUR LA VENUS DYSERA DE LINNÉ.

Etonné de ce que Lamarck n'avait pas conservé la venus dysera de Linné, parmi ses espèces, nous voulions réparer cette omission ; ce qui nous a entraîné à des recherches dont nons présenterons ici les résultats. Non 8 trouvous la venus dy sera dans la dixième édition du Systema nature : la figure K de la planche 24 de d'Argenville, sert de type à l'espèce, et trois variétés y sont réunies. Nous avons sous les yeux toutes les figures citées; nous pouvons dire que ces variétés ne sont pas de la même espèce que le type : la première variété est bien reconnaissable , la seconde ne l'est pas, et la troisième nous paraît la représentation d'un individu roulé de la venus verrucosa. Quant à la figure de d'Argenville citée comme type, elle représente d'une mavière imparfaite la venus plicata. Dans le muséum de la princesse Ulrique, Liuné a porté jusqu'à liuit le nombre des variétés de la venus dysera; la confusion en ajoutant des figures de Gualtiéri, qui se rapportent à deux espèces bien distinctes des trois précédentes. Linné reconnut que cette synonymie était défectueuse, et il la réforma en partie dans la douzième édition du Systema natura ; il revient à trois variétés, qui ne sont pas toutes les mêmes que celles de la dixième édition ; il donne dans la première variété, trois figures de Lister, qui n'ont point la moindre ressemblance ; la première, t. 278, f. 115, représente la venus cancellata de Lamarck. Quelques auteurs out pris cette espèce pour type de la dysera. La seconde figure, t. 185, f. 129. Il v à deux espèces sous ce même numéro, dans l'ouvrage de Lister: la première est exactement la venus verrucosa, la seconde est une coquille presque lisse, et il est bien à présumer que ce n'est pas celle-là que Linné a voulu

vénus.

désigner, puisque pour la troisième de ses variétés, il cite une figure de d'Argenville, qui représente aussi la venus verrucosa. La trosième figure citée de Lister porte le nº 123, pl. 186; cette figure est une représentation très fidèle de la venus rugosa de Lamarck et de la plupart des auteurs. Quant aux autres variétés, nous les con. naissons déjà : la figure de d'Argenville de la venus plicata est conservée, mais elle ne sert plus de type à l'espèce : il nous semble que uous pouvons rigoureusement conclure de ce qui précède, que Linné a toujours laissé de la confusion dans la synonymie de l'espèce qui nous occupe, et qu'il est impossible de dire à laquelle des sept ou huit espèces mentionnées, le nom de venus dysera doit être appliqué. Chemnitz reconnut bien les erreurs de Linné : et choisit arbitrairement une des espèces, qu'il indiqua pour lui conserver le nom de venus dysera. Il est certain que par venus dysera Linnæi, Chemnitz a voulu désiguer nne coquille assez commune, à laquelle Lamarck donna le nom de venus cancellata. Il est à remarquer que cette espèce choisie par Chemnitz, est celle qui a été le moins mentionnée par Linné. Quoi qu'il en soit, la synonymie que Chemnitz lui donne est très bonne. Puisque pour conserver la venus dysera dans les catalogues, il fallait prendre une des coquilles indiquées par Linné, il aurait été convenable de conserver celle si bien caractérisée par Chemnitz. Schroeter ne suivit pas cet exemple, et l'ou retrouve beaucoup de confusion dans la synonymie de sa venus dyscra. Gmelin copia à peu près exactement Schroeter, eu augmentant encore la confusion, et c'est dans cet état que Dilwyn et Lamarck trouvèrent la syuonymie de l'espèce qui nous occupe. Le premier de ces auteurs, rejetant la syuonymie de Linné, et celle des autres auteurs, a donné le nom de venus dysera, à deux autres espèces que Linne ne commit probablement pas. Au milieu de cette confusion, il nous semble que Lamarck prit le parti le plus sage en n'admettant plus la venus dysera. Après ces observations, quelle que soit la manière d'envisager l'opinion des conchyliologues qui

ont cité la venus dysera de Linné, à l'état fossile, il est certain pour nous qu'ils ont fait un rapprochement erroné, à moins que de l'établir sur une bonne synonymie, ce qui n'a pas été fait. Cette raison jointe à tout ce qui précède, nous fait préférer l'exemple de Lamarck à tout autre, et en conséquence nous croyons que l'on ne doit plus inscrire comme espèce la venus dysera dans un catalogue bien fait.

### Espèces fossiles.

### 1. Venus cassinoïde, Venus cassinoides, Lamk,

V. testá cordotá, oblique, compressá, antice angulatá; sulcis

transversis sublamellosis, supernè crebrioribus. \* Basterot. Mem. de la Soc. d'hist, nat. de Paris. t. 2. p. 89. no a. pl. 6. f. 11.

Mon cabinet.

Habite ... Fossile d'Italie. Elle est aplatie comme la vénus lévantine, et rapprochée de la venus casina, par ses lames nombreuses, mais fort peu élevées. On en trouve, près de Bordeaux, une variété moins grande, à lames plus écartées.

### 2. Vénus paphie. Venus paphia. Lamk. (1)

V. testi subcordata, subcompressit, obliqua; rugis transversis crassissimis. Mon cabinet.

Habite .... Fossile de Wilminston, dans la Caroline du Nord.

### 3. Vénus aratine. Venus aratina. Lamk.

V. testa subcordata, trigonoided; sulcis transversis concentricis; ano cordato; margine interiore crenulato, Mon cabinet.

Habite .... Fossile de la Touraine, Lapylaie. Elle est petite,

<sup>(1)</sup> Quoique voisine de la venus paphia de Linné, celleci ne peut être regardée comme son analogue fossile, il sera donc convenable de changer ce nom qui peut faire commettre des erreurs.

vénus.

sillonnée comme la cythérée érycine ou cedo-nulli ; mais elle est moins transverse.

### 4. Vénus oblique. Venus obliqua. Lamk.

V. testá elongato rotundatá, læviusculá; natibus recurvatis, obliquis, secundis.

Annales du Mus. 7. p. 62, et vol. 9. pl. 32. f. 7.

\* Desh. Desc. des Cou. foss. t. 1. p. 146. pl. 23. f. 16. 17. 

\* Id. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1122. n° 30.

Habite... Fossile de Grignon, Pontchartrain.

### 5. Vénus calleuse. Venus callosa. Lamk. (1)

V. tesul orbiculato-cordatd, subangulati; natibus prominulis oblique incurvis; valvis intiis callosis. Annales du Mus. 7. p. 130. et vol. 9. pl. 32. f. 6.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. A l'extérieur, elle est légèrement et inégalement striée en travers.

### 6. Vénus natée. Venus texta. Lamk.

V. testd ovatd, transversd, striis obliquis bifuriis delicatissimò cancellata; ano ovato.

Annales du Mus. 7. p. 130. nº 4. ct t. 12. pl. 40. f. 7. a. b.

" Desh. Descript. des Coq. foss. t. 1. p. 144. pl. 22. f. 16:

\* Id. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1122. nº 27-

Habite... Fossile de Grignon. Mon cahinet. Etc. Voyez, pour d'autres espèces, la Conchyllologie fossile de Brocchi, vol. 2. t. 12. 13. et 14. Voyez aussila Conchyl. min. de Swerby, n. 14. 12. 24. 27 et 31.

### † 7. Vénus mince. Venus tenuis. Desh.

V. testi ovato transversa, subcequilatera, tenui, fragili, translucida; dentibus cardinalibus tribus.

Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. tom. 1. pag. 143. pl. 23. fig. 8, q.

Id. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1121. nº 24.

Hubite.... Fossile de Vaugirard, près Paris. Coquille très mince et très fragile; trois dents très petites à la charnière; surface extérieure entièrement lisse.

<sup>(1)</sup> Cette coquille est une lucine; nous l'avons mentionnée dans ce genre, page 233, n° 26.

### † 8. Vénus turgidule. Venus turgidula. Desh.

V. testá ovato-obliqua, tenut, frazili, incequila teruli, tumidá, transversim irregulariter tenuissimė striata; lunulá nullá; pube depressá; dentibus tribus sublamellosis.

Desb. Descript, des Coq. foss des env. de Paris. tom. 1.

Id. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1121. nº 25.

Habite.... Fossile de Maulette, près Houdan. Coquille enflée, cordiforme, mince, fragile, couverte de stries très fines, irrégulières. La lunule n'est point marquée.

#### † 9. Vénus solide. Venus solida. Desh.

V. testá ovato-transversá, obliquissimá, maximé incequilaterá, hevigatá, crassá, solidá, lunulá magná, ovatá; cardine tridentato.

Desli, Descript. des Coq. foss, des env. de Paris, tom. 1. pag. 144. pl. 25. fig. 3. 4.

1d. Eucyclop. method. vers. t. 3. p. 1122. n. 26.

Habite.... Fossile de Mary, Tancrou, Betz. Petite coquille très oblique, épaisse, solide, suboordiforme, comprimée; elle est liste en d'evas; trois petites dents cardinales suchaque valve. La l'unaile est grande et ovale, marquée parune strie.

### † 10. Venus petite rape. Venus scobinellata. Lamk.

V. testé ovato-subtrigona, depressé, stris obliquis granosos equamosis chiaraté; umbonibus minimis obliquis; huma magna, conduci; cardine tridentaci; dentibus divaricatis. Lamk. Ann. du Mus. tom. 7. p. 130. nº 75. et tom. 9. pl. 32.

fig. 8. a. b. Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. tom. i.

pag. 145. pl. 22. fig. 19. 20. 21. Id. Eucycl. meth. vers. t. 3. p. 1122. nº 28.

Id. Eacycl. méth. vers. t. 3. p. 1122. nº 28.
Habite... Fossile de Griguon, Parnes, Mouchy, etc. Petite coquille triangulaire, assex solide, comprimée, hérissée de petites papilles disposées très régulièrement en quinconce.

### + 11. Vénus enfantine. Venus puellata. Lamk.

V. testel ovato-ventricosal, transissimal, fragili, transversim tenuissimė striata; tunula ovatal, sublanceolata; tumbonibus minumis obliquis, recurvis. Lamk. Ann. du Mus. tom. 7. p. 130. n. 6.

Desh. Descript. des Coq. (oss. des env. de Paris. t. 1,

p. 145. pl. 25. fig. 5. 6.

Habite... Fossile à Grilgnon, la ferme de l'Orme. Coquille petite, mince, fragile, transparente, ventrue, très oblique, finemeut striée en travers; la lunule est grande, ovale, lancéolée.

### † 12. Vénus lucinoïde. Venus lucinoides. Desh.

V. testa rotundată, tumidd, obsoletê radiaul; umbonibu s obliquis, minimis; lunuld ovard; cardine bidentato, altero tridentato, impressione pallii simplici.

Desli, Descript, des Coq. foss, des env. de Paris, tom. 1. pag. 146, pl. 23, fig. 12. 13.

Id. Encycl, meth. vers. t. 3. p. 1123. no 31.

Ilabite.... Fossile de la Chapelle, près Senlis. Coquille mince, fragile, très rendiée, ayant deux dents cardinales à une valve et trois à l'autre; elles sont petite et rapprochées; les impressions musculaires sont petitet, mais l'impression pulléale est simple. Ce pourrait être une lucine.

### † 13. Vénus vieille. Venus vetula. Bast.

F. testal ovaro-transversă, înequilateră, transversin sulcai s, sulcii deprasii, îrregularibus, unbonibus minunii; lunuld vix perpieud; dentibus cardina libus tribus divaricatis, conicu proeminentibus: postico valves dextra bifido; marginibus integris.

Basterot. Mem. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. t. 2. p. 89.

Habite...Fossile de Saucats et de Léogana, près Bordeaux, les faluns de la Toursine. Par sa forme elle se rapproche de la vénus papilionacée; ses sillons tenaverses sont plats, pen réguliers; ils sont tantot larges, tantôt étroits sur le même individu. Les bordes sont lises, viès entiers.

### VENERICARDE (Venericardia).

Coquille équivalve, inéquilatérale, suborbiculaire, le plus souvent à côtes longitudinales rayonnantes. Deux dents cardinales obliques, dirigées du même côté. Testa æquivalvis, inæquilatera, suborbiculata; sæpiùs costis longitudinalibus radiantibus.

Dentes duo cardinales obliqui secundi.

OSENVATORS. Les venérieurdes emblent faire le passage des conques aux cardiacées ; elles out entièrement l'aspect des bucardes, par leurs côtes rayonnantes, et elles tiennent aux conques par leur charnières qui serait semblable à celle des vénus, si elle avait, sur chaque valve, une troisième dent divergente. Néanmoins, il paraît qu'elles ne différent des ardites que jarce qu'elles manquent de dent lunulaire, leurs deux dents obliques représentant la dent latérale des cardites, qui est toujours canalicolée. La lunule de ces coquilles est d'ailleurs toujours enfoncée comme celle des cardites, et plus ou moins apparente.

Presque toutes les vénéricardes ne sont connues que dans l'état fossile. Dans les petites espèces, le caractère qui distingue ce genre des cardites n'est pas tonjours facile à saisir (1).

<sup>(1)</sup> Dans les observations qui sont à la suite des généralités sur les conques marines, nous avons fait pressentir qu'il serait nécessaire de changer les rapports donnés par Lamarck au genre Venéricarde, et même de le supprimer pour joindre les espèces qui y sont rassemblées à celles du genre Cardite. Plusicurs raisons d'une grande valeur nous conduisent à ces résultats. Poli, dans son bel ouvrage, a donné les figures des animaux de deux espèces, dont l'une appartient aux cardites, et l'autre aux vénéricardes de Lamarck. La ressemblance de ces animaux dans tous les caractères essentiels prouve, avec la dernière évidence, qu'ils, dépendent d'un même genre; ce fait de la ressemblance des animaux sera confirmé par celle des coquilles. Nous vovons que Lamarck a compris, dans ses cardites, des coquilles alongées, transverses, très inéquilatérales, avant, à la charnière, une ou deux dents très obliques dans la direction du bord supérieur. Sans donte que si toutes les

#### ESPÈCES.

1. Vénéricarde à côtes plates. Venericardia planicosta. Lamk.

V<sub>2</sub> testal obliqué cordaté, crassissimé; cosús planis, integris; posticis ambeisque treassersim subcatis.
Annales da Mus. vol. 2, p. 55. ct. vol. 9, pl. 31. f. to.
Seban Mus. 1. 4, pl. 106, p. 36.
Knorr, Fosts, part. 2, sib. 3, 3, f. 5.
Swerby, Conch. min. n\* 9, sib. 50.
(a) Eudem? Minor, Annales da Mus. 9, sib. 32. f. 2.
Deshi, Cop. (ass. t., 1, p. 14, p. 14, pl. f. f. ; 2, 3.

cardites étaient transverses, et que la charnière présentat quelques caractères particuliers, il aurait été assez rationnel de les séparer, en supposant que les animaux ne soient pas connus; mais il n'en est rien, et Lamarck lui-même a compris parmi les cardites, des coquilles arrondies qui ont exactement tous les caractères des vénéricardes. En réunissant toutes les espèces vivantes ou fossiles des deux genres, en les plaçant dans leurs rapports les plus naturels. on verra s'établir entre eux un passage tellement insensible, qu'il deviendra impossible de dire où finit le genre vénéricarde et où commence celui des cardites. Quand on examine ensuite tous les caractères, on reconnaît la même ressemblance que dans les formes extérieures. Presque sans exception, les vénéricardes et les cardites ont des côtes longitudinales, leur coquille est épaisse et solide, la lunule est petite, très enfoncée, la charnière est plus ou moins épaisse selon les espèces, et offre quelques modifications peu importantes, selon que la coquille est arrondie ou transverse; elle se compose de deux dents cardinales sur chaque valve, lorsque la coquille est arrondie ou peu transverse; ces deux dents sont obliques : cette obliquité se remarque même dans quelques espèces tout-à-fait transverses; mais dans le plus grand nombre de ces der\* Cardita plunicosta, Desh. Encycl. meth. vers. t. 2, p. 198. no 5.

Habite... Possile se trouvant en France, en Angleterre et dans l'Italie, en Fiémont et à Florence. Le chama rhomboulea, Broce. Conch. 2. p. 523. tab. 16. f. 12, semble une varété de cette espèce; la lunule est enfoncée et très apparente (1).

nières la dent antérieure devient très petite et perpendiculaire à la première : ces différences s'établissent par nuances en passant d'une espèce à l'autre. L'impression palléale est toujours simple dans son contour, et ce caractère important se trouve anssi bieu dans les vénéricardes que dans les cardites. Il est nécessaire de rappeler ici que, dans les conques, l'impression palléale n'est jamais simple; on voit postérieurement une inflexion triangulaire, cela annonce que tous les animaux de cette famille sont pourvus postérieurement de deux siphons : les vénéricardes et les cardites n'en out pas ; les bords du manteau sont libres dans toute leur étendue, comme cela a lieu dans les mulètes. Jusqu'à présent on a regardé, comme d'une grande valeur. l'existence ou l'absence des siphous, la réunion où la séparation des lobes du manteau, et l'on s'est servi avec avantage de ces caractères pour la formation des familles, si celle des conques, pour être naturelle, ne doit contenir que des animaux siphonés postérieurement, et il est certain que cela doit être ainsi, il devient évident que le genre vénéricarde doit être transporté ailleurs; et comme nous avons vu qu'il se confond avec les cardites, il devra subir les changements de rapports devenus nécessaires pour ce dernier.

(1) Cette coquille est en effet fort commune aux environs de Paris; on la trouve également en Angleterre, en Belgique, à Valognes; mais nous ne la connaissons ni du Piémont, ni de l'Italie; il est à présumer que Lamarck a été trompé sur ses localités. Quant au chama rhomboidea de Brocchi, elle constitue une espéce très distincte de celle-ci.

# 2. Vénéricarde pétonculaire. Venericardia petuncularis. Lamk.

V. testil orbiculari, subæquilater4; costis convexis, sub-imbricatis: lateralibus muricatis.

Annales du Mus. 7. p. 58. nº 6.

Venus de l'Oise. Cambry, Descript. du dép. de l'Oise, pl. 7

- \* Desh. Descript. des Coq. foss. t. 1. p. 150. n° 2. pl. 25.
- \* Cardita petuncularis. Id. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 198. nº 6.

Habite.... Fossile des environs de Beauvais, à Bracheux. Mus.n. Mon cabinet. Elle a la forme d'un peigne sans orcillettes; sa lunule, très enfoncée, paraît à peine en dehors.

# 3. Vénéricardé imbriquée. Venericardia imbricata. Lamk.

V. testa suborbiculata; costis convexis, imbricato\_squamosis, nodosis, asperis.

Venus imbricata. Gmel. p. 3277. nº 34.

List. t. 497. f. 52.

Chemn. Conch. 6, t. 30, f. 314. 315.

Encycl. pl. 274. f. 4. Lamk, Ann. du Mus. 7. p. 56. no 3. et vol 9. pl. 32. f. 1.

- \* Desh. Descript. des Coq. foss. t. 1. p. 152. nº 4. pl. 24. f. 4. 5.
- \* Blainy, Malac. pl. 68. f. 3.
- \* Cardita imbricata. Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 199. no 8.

Habite.... Fossile de Grignon. Mus. nº. Mon cabinet. Très commune. On en trouve une variété à Courtagnon. La vénéricarde tuilée, nº 8 des Annales, me paraît n'être aussi qu'une variété de cette espèce.

# 4. Vénéricarde australe. Venericardia australis. Lamk.

V. tes tá suborbiculatá, minimá, purpureo inetá; costis an gustis, imbricato-squamosis, subnodosis.

\* Quoy et Gaym. Voy. de l'Astrol. Mell. pl. 78. f. 12 à 14. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Largeur, 4 à 5millimètres. Je l'si trouvée dans le suble que renfermait une coquille de cette région. Je crois que c'est l'analogue vivant de la vénéricarde indriquée, dont je n'ai que des individus très jeunes; elle lui ressemble en petit. Mon cabinet.

 Vénéricarde côtes aigues. Venericardia acuticosta. Lamk.

V. testá suborbiculatá; costis carinatis, squamoso-dentatis, subasperis.

Annales du Mus. 7. p. 57. nº 4. et t. 9. pl. 35. f. 2.

\* Desh, Descript. des Coq. foss. t. 1. p. 153. nº 5. pl. 25.

6. 7. 8.
\* Cardia acuticosta. Id. Encycl, méth. t. 2. p. 200. n° 10.
Habite..., Fossile de Coartagnon. Mon cabinet, Sa lunule est apparente. On ladjouve aussi à Grignon.

6. Vénéricarde douce. Venericardia mitis, Lamk.

V. testá suborbiculată; costis crebris, separatis, compressis, dorso lævibus: posticis crenulatis.

\* Desh. Descript. des Coq. foss. t. 1. p. 153, nº 8. pl. 25. f. 9. 10.
Mus. nº.

Habite..., Fossile des environs de Paris, à Boves, Mon cabin-7. Vénéricarde décrépite. Venericardia senilis. Lamk.

V. testi obliquè cordatd, valde inæquilaterd; costis magnis, convexis, obsoleté crenatis, muticis.

Annales du Mus. 7, p. 57, nº 5f.
Habite.... Fostile des environs d'Angers. Ménard. La lunule, très apparente, est en cœur court et culoncé. Cette
comille a l'aspect d'une cardite, mais elle est une v. néricarde, Mon cabinet.

8. Vénéricarde côtes lisses. Venericardia lævicosta. Lamk.

V. testa oblique cordata; costis convexo-planulatis, dorso levillas, lateribus dentatis.

Mon offinet.

Habite.... Fossiles des Faluns de Tournine, Largeur, 27 millimètres.

 Vénéricarde concentrique. Venericardia concentrica. Lamk.

> V. testá suborbiculatá, depressiusculá; sulcis transversis concentricis, elevato-lamellosis.

Habite.... Fossile de Chanmont. Brong niart. Petite coquille élégamment sillonnée comme la Cyth, erycina. Largeur 13 millimètres. Mon cabinet.

 Vénéricarde treillissée. Venericardia decussata. Lamk.

> V. testd' suborbiculatd; costis longitudinalibus striisque transversis cancellatd; dentibus cardinalibus divaricatis.

Annales du Mus. 1, 7, p. 59, nº, 9, et t, 9, pl. 32, f. 5, a. b.

\* Desh. Descr. des Coq. soss. 1, t, p. 159, nº 14, pl. 26, f. 7, 8.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille très petite, qui semble se rapprocher des lucines, offrant l'apparence d'une dent latérale.

11. Vénéricarde élégante. Venericardia elegans. Lamk.

V: testá suborbiculatá; costis ereberrimis, elevatis, compressis; dorso squamoso-serratis.

Venericardia elegans. Annales du Mus. t. 7. p. 59. nº 10. et t. 9. pl. 32. f. 3. a. b. Mala,

Desh. Descr. des Coq. foss. t. 1. p. 157, nº 12. pl. 26 f. 14. 15, 16.

Habite.... Fossile de Grignon. Elle tient de très près à la V. imbriquée; mais ses côtes sont plus étroites, comprimées sur les côtés et serriformes, Mus. nº.

#### LES CARDIACÉES.

Dents carainales irrégulières, soit dans leur forme, soit dans leur situ ation, et en général accompagnées d'une ou deux dents latérales.

Les cardiacées se composent d'un petit nombre de genres qui paraissent convenablement rapprochés par Tome vi. 25 leurs rapports, et formeut une famille assez distincte, sons certaines considérations générales,

lei la charnière u'offre plus trois dents cardinales rapprochées, dont celles des côtés sont divergentes, comme dans les conques, à moins qu'il n'y ait une longue deul latérale, et la plupart de ces cardiacées sont des coquilles ventrues, presque toutes munies de côtes longitudinales rayonnantes, et qui offrent en général la forme d'un œur, l'orsqu'elles sont vnes antérieurement. Ces coquilles sont équivalves, régulières, quelquefois bàillantes lorsque les valves sont fermées. D'après l'observation de M. Cuvier, sur-le muscle d'attache de l'animal, j'en cèarte les genres tridaene et hippope, qui me semblaient appartenir à cette famille. Elle se réduit mainteaunt aux cinq genres qui suivent: bucarde, sardite, ey pricarde, hiatelle et isocarde.

[Les geures que Lamarck a réunis dans cette famille, semblent avoir entre eux beaucoup de rapports et constituer un groupe ou une famille naturelle; cependant il n'en est pas tout-à-fait ainsi. Pour juger la question d'une manière convenable, il ne faut pas seulement s'arrêter à l'examen des coquilles, il faut aussi voir les animaux qui les produisent.

Nous croyons qu'il est convenable de prendre le genre Bucarde comme type de la famille des Cardiacées, pour y joindre ceux des genres connus qui ont avec lui assez de ressemblance pour entrer dans la même famille. L'animal des bucardes a un pied assez long, cylindrique, coudé et très bien disposé pour faire un saut ou un mouvement de bascule. Les lobes du manteau sont réunis postérieurement; mais dans la commissure, au lieu de siphons alongés, on n'en trouve que de très courts, et le plus souvent deux perforations qui les remplacent: ces perforations du manteau sont

ciliées à leur bord, commé les siphons le sont à leur extrémité libre. Ces siphons ou plutôt ces perforations des bucardes sont tellement courtes, qu'elles n'ont pas de muscles rétracteurs propres, et de là vient que dans les coquilles l'impresion du manteau est simple dans son contour. Si, avec ces premières, données nous examinons les genres compris avec les bucardes dans la famille des cardiacées, nous verrons 10 que les cardites ayant les lobes du manteau essentiellement désunis, et par conséquent n'ayant ni siphons ni perforations, elles doivent sortir de cette famille; 20 que le genre Cypricarde laisse encore du doute, puisque l'animal n'est pas connu. Par la coquille, il se rapprocherait assez des conques, parce que l'impression du manteau est un peu sinueuse postérieurement ; quelques espèces par leur charnière se rapprochent un peu de certaines isocardes, de sorte qu'il faut attendre de nou veaux faits pour se décider à l'égard de ce genre ; 3º nous avons vu en traitant des solens et des saxicaves que le genre Hiatelle devait être supprimé, puisque la seule espèce qui le constitue a tous les caractères des saxicaves ; 40 le genre Isocarde a beaucoup de rapport wec les bucardes, par l'animal, et aussi par la coquille ; il se lie à certaines cypricardes grandes et cordiformes. et il pourrait bien avoir plus d'analogie avec les cyprines qu'on ne le suppose habituellement. Il résulte de ce qui précède, que les deux genres, cardites et hiatelle, ne peuvent rester dans la famille des cardiacées. Ce groupe se trouvera donc réduit à trois genres, parmi lesquels celui des cypricardes est encore douteux.]

#### BUCARDE (Cardium).

Coquille équivalve, subcordiforme, à crochets protubérants, à valves dentées ou plissées en leur bord interne.

Charnières ayant quatre dents sur chaque valve, dont deux cardinales rapprochéeset obliques, s'articulant en croix avec leurs correspondantes, et deux latérales écartées, intrantes.

Testa æquivalvis, subcordata; natibus prominulis: valvis margine interno dentatis vel plicatis.

Cardo, in utráque valvá, dentibus quatuor: duebus cardinalibus approximatis, obliquis, mutuá insertione sesé cruciatim excipientibus; duobus lateralibus remotis, insertis.

OBSERVATIONS. Les bucardes constituent, parmi les conchifères, un genre nombreux en espèces, fort intéressant, très naturel, bien caractérisé par les dents de la charnière, et qui a été très bien déterminé par Linnæus. Ce sont des coquilles marines bivalves, équivalves, presque équilatérales, libres, dans lesquelles la protubérance des crochets est fort remarquable, et qui ont, en général, la forme d'un cœur. Elles sont, effectivement, assez generalement connues sous le nom de cœurs , uom qui leur fut donne d'abord par Laugius, et ensuite par Dargeuville, etc.; mais comme ces auteurs, dans leur déterminaison, n'avaient égard qu'à la forme extérieure de la coquille, ils donnèrent aussi le nom de cœur à quantité de coquilles qui ne sont pas du genre cardium. Cette considération a engagé Bruguière à changer le nom français cœur, en celui de bucarde, afin d'éviter la confusion introduite principalement par Dargenville.

La plupart des bucardes ont, comme les vénéricardes, les pejgnes, etc., la convexité de leurs yalves garnie de côtes longitudinales plus ou moins éminentes et souvent chargées de stries, d'écailles tuilées ou d'épines; mais l'intérienr des valves est en grande partie lisse et n'est sillonné que vers le bord.

Dans toutes les espèces, le ligament des valves est extérieur, très court, et les impressions musculaires, qui sont

au nombre de deux, ont peu d'apparence.

L'animal fait sortir, à l'un des côtés de sa coquille, deux tubes inégaux, plus courts en général que ceux des conques et des tellinacées, ciliés à leur orifac; et à l'autre côté, un grand pied musculeux, en forme de bras, plié ou courbé en faux. Dans quelques espèces, on prétend que l'animal file, lorsqu'il veut à stacher aux corps marins.

Les bucardes vivent ordinairement enfoncées dans le sable, à la proximité des côtes. On en trouve dans toutes les mers connues, et on reconnaît, parmi les fossiles de l'Europe, quelques espèces qui ne vivem maitenant que dans les mers de l'Océfan saistique (1).

#### ESPÈCES.

Point d'anglè particulier sur les crochets, et le côté antérieur au moins aussi grand que le postérieur.

- 1. Bucarde exotique. Cardium costatum. Lin.
  - C. test ventricond, abgloboud, subequivalei; cossis elevatis, carinatis, concavis; latere antichante.
    Cardina costatum. Lin. Syst. nat. p. 1121. Gm<sup>2</sup>l. p. 3244.
    n° 1. Brug. Dict. p. 224. n° 20.
    List. Conch. t. 527. f. 164.
    Rumph. Mus. t. 48. f. 6.

<sup>(1)</sup> Cuvier, daus la première édition du Règne animal, a proposé, sous le nom d'hémicarde, un sous-geure fait aux dépens des bucardes, pour celles des espèces qui sont conprimées d'avant en arrière et qui sont carénées dans leur millen; mais ce sous-genre ne peut être admis qu'à titre desection, section que Lamarck a lui-nième établio tei.

Goalt. Test. t. 72. fig. D.

Le Kaman. Adans, Sénég. t. 18. f. 2.

\* Born. Mus. p. 40.

\* Schrot, Einl, t. 3, p. 27.

\* Barbut. Verm. p. 28. pl. 3. f. 7.

Chemn. Conch. 6. t. 15. f. 151 . 152.

Encyclop. pl. 292. f. 1. a. b. et 293. f. 1. a. b. c.

Vood. Conch. p. 231. pl. 56. f. 1.
 D'Argeny. Conch. pl. 23. f. A.

\* Knorr. Vergn. t. 1, pl. 28. f. 2.

\* Knorr. Vergn. t. 1, pl. 28. f. 2 \* Fav. Conch. pl. 52. f. B.

\* De Roissy, Buff, de Sonnini. t. 6, p. 380, no 2.

\* De Roissy. Buff, de Sonnini. t \* Dilw. Cat, t, 1, p. 100. n° 1.

Habite l'Ocám d'Afrique, les chese de Guinfe et du Súnégal.

Mus. nº. Mon cabinet. Coquille rare et précisuse, sur-soul lorsqu'on possède les deux valves du même individu. Elle est mince, blanche, avec trois ou quatre des interstices de ses octes d'in favor corage. Inferieurement, elle est pres-que suriculée. Celle du Muséum est d'on taille extraordinaire. Largeur, 150 millimétre; hautour, 100 de

# 2. Bucarde des Indes. Cardium Indicum. Lamk. (1)

C. testá cordatá, tumidá, subæquilaterali: costis, obtusis; anticis margine serrato-spinosis, posticis squamiferis; lateris anticis aperturá patuld: marginibus profundissimè serratis.

<sup>(1)</sup> Cette belle et précieuse coquihe est récliement le type vivant d'une espèce bien connue à l'état fassile, et dont Brocchi a donné une bonne figure sous le norn de cardium hians. Le cardium bardigalinum de Lamarck est, pour sous, une variété de localité de la même espèce, et c'est dans cette opinion que nous réunissons ces oquilles sous une même dénomination. A l'éspard du nom qui doit rester à l'espèce, nous croyons que celui de Brocchi, donné depuis 1814, long-temps avant Lamarck, doit être préféré, non seulement à cause de l'antériorité, mais encore parce que les nous de localités sont, en général, les plus mauvais et que par conséquent celui-ci, cardium indicum, disnarâtirs de la nomenclature.

\* Cardium hians. Brocchi. Conch. foss. subsp. t. 2. p. 508. no 12. pl. 13. f. 6.

391

- \* Cardium bardigalinum. Lamarck. Ap. s. vert. t. 6. p. 18. no 3.
- \* Id. Barterot, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. t. 2. p. 82. nº 2. pl, 6, f, 12.
- Habite l'Océan des Grandes Indes. Mos. no. On n'en a qu'une valve, Espèce très distincte de la précédente, dont les côtes ne sont point carinées, et qui paraît être l'analogue vivant du cardium hians de Brocchi [Conch. 2. t, 13. f. 6.]. Elle est blanche , roussitre sur les crochets, et teinte de rose sur le côté antérieur. Les côtes de son côté postérieur portent des écailles en cornets , un peu distantes.
- 3. Bucarde grimacier. Cardium ringens. Chemn. (1)

C. testd rotundatd, ventricosd, albidd; margine antico hionte, profunde serrato; costis muticis: anterioribus subcarinatis. List. Conch. t. 330, f. 167. Le Mofat. Adans, Seneg. t. 18. f. 1.

Cardium ringers. Chemn. Conch. 6. t. 16. f. 170.

<sup>(1)</sup> Nous avons fait, depuis long-temps, une observation relative à cette espèce et à la précédente. En réunissant les diverses variétés fossiles du cardium bardigalinum, dont nous avons pu nous procurer un grand hombre d'individus de Dax et de Bordeaux, nous avons bientôt reconnu, que quelques-unes de ces variétés avaient tellement tous les caractères du cardium ringens, qu'il était impossible de les séparer; nous avons également vu que d'autres variétés passaient, par nuances insensibles, au cardium bardigaliuum tel qu'il a été figuré par M. de Basterot, et de ceiui-ci un cardium hians de Brocchi; de soçte qu'à l'aide des seules variétés fossiles, nous avons établi une série de modifications au moyen desquelles ou passe insensiblement du cardium ringens au cardium hians. Pour nous, ces deux espèces n'en constituent qu'une seule; mais nous désirons, avant de les réunir définitivement, que nos observations soient confirmées par d'autres conchyliologues.

- " Gmel. p. 3254. nº 31.
- \* Schrot. Einl. t. 3. p. 54. nº 5.
- \* Knorr, Vergn. t. 4. pl. 14. f. 3.
- \* Fav. Conch. pl. 52. f. F.
- \* Brug. Encycl. meth. vers. t. 1. p. 125. nº 21.
  - Dilw. Cat. t. 1. p. 119. nº 20.

Eucycl. pl. 296. f. 3.

Habite les côtes d'Afrique et les mers d'Amérique. Mus. no. Mon cabinet. Il est teint de rose sur le côté antérieur. Les côtes de ce côté sont élevées en caréne obtuse et sillonnées irrégulièrement sur une face.

# 4. Bucarde asiatique. Cardium asiaticum. Chemn.

C. testá cordatá, tunidá; costis parvulis, crebris; punctis eminentibus asperatis; anticis lamelliferis.

Chemn. Conch. 6. p. 160. t. 15. f. 153. 154.

Cardium asiatizum. Brug. Encycl. méth. vers. t. 1. p. 124. nº 19.

Cardium lima. Gmel. p. 3253. nº 30.

- \* Schrot, Einl. t. 3. p. 52. no 83.
- Encycl. pl. 203. f. 2.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 110. nº 2. Cardium lima.

Habite l'Océan asiatique, aux îles de Nicobar. Mus. no. Mon cabinet. Elle est d'un fauve pâle ou blanchâtre, à crochets rougeatres; et à peine bàillante à sou côté antérieur. Les lames de ses côtes antérieures sont sillonnées d'un côté, comme dans le B. poruleux. Lunule lisse, en cœur.

# Bucarde côtes - menues. Cardium tenuicostatum. Lamk.

C. testá subcordatá, albidá; costis creberrimis, muticis; anticis obsoletè imbricatis; natibus roseis.

Mus. no.

Habite à Timor et à la Nouvelle Hollande. Coquille tout-àfait close, sans lunule distincte, finement et élégamment munie de côtes. Ses crochets sont lisses. Largeur, 56 millimètres. Elle a jusqu'à 48 côtes. Les individus de la Nouvelle Hollande ont la coquille un peu moins inéquilatérale.

#### 6. Bucarde frangé. Cardium fimbriatum. Lamk, (1)

C. testá subcordatá, albidá, margino lamellis cristatis fimbriatá; costis 36 convexis, muticis, apice tantium lamelliferis; natibus subviolaceis.

Mus. no.

Habite. .... les mers de l'Inde? Elle vient de la collection de Hollande, et tient à la précédente par ses rapports. La lunule est ovale, à bords internes reuffés, avec une cullosité sous les crochets. Les côtes du côté postérieur sont sans lame à leur extrémité. Largeur, 30 millimètres et plus.

#### 7. Bucarde brésilien. Cardium brasilianum. Lamk.

C. testí obliquè ovatá, lœvigatá, cinerea, intùs spadiceá, lineis longitudinalibus rufis partim pictá; pube fusco maculatá.

Mus. nº.

Habite les côtes du Brésil, à Rio-Janciro. Lalande. Cette coquille n'offre ni côtes, ni stries longitudinales distinctes 3, mais seulement des lignes colorées. Le bord interne est dentelé. Largeur, 24 millimètres.

#### 8. Bucarde membraneux. Cardium apertum. Chemn.

- C. testà subcordată, inocquilateră, tenuissimă, pallide fulvă; latere antico producto, hiante; costis tenuibus acutis, distinctis: anticis planulatis.
- \* Cardium rugatum, Groney. Zooph. p. 266. nº 1125. pl. 18.
- \* Schrot. Einl. t. 3. p. 55. n. 8.
- \* Cardium virgineum. Var. β. Gmel. p. 3253. nº 25.
- \* Cardium rugatum. Dilw. Cat. t. 1. p. 125. no 31, Cardium apertum. Chemn. Conch. 6. p. 189, t. 18, f. 181
- -183.

Cardium dpertum. Brug. Encycl. meth. vers. t. 1. p. 226. no 22.

<sup>(1)</sup> La coquille qui, dans la collection du Muséum, porte ce nom, est certainement un jeune individu du cardium asiaticum, n° 4, et devra lui être ajouté.

Encycl. pl. 206. f. 5. e. b.

Habite .... On le dit de l'Océan asiatique et des côtes de la Jemaique. Mon cabinet. Espèce très rare, très distincte. Crochets lisses, d'un fauve orangé.

9. Bucarde papyracé. Cardium papyraceum. Chemn.

C. testd cordatd, fragili , longitudinaliter obsoletà striatd, al. bidd; natibus rufo-purpureis; intus purpureo-maculatá.

Cardium papyraceum. Chemn. Conch. 6, t. 18. f. 184. \* Gmel. p. 3254: no 32.

\* Schret, Einl, t. 3, p. 55, no q.

Cardium papy raceum. Brug. Encycl. meth. vers.t. 1. p. 231. nº 29.

\* Dilw. Cat. t. 1, p. 125. nº 30.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet, Il est plus petit que le précédent, moins inéquilatéral, tout aussi mince , à stries longitudinales fines et séparées, et à lunule grande, ovale. Largeur, 34 millimètres. Il est un peu bâillant au côté antérieur.

10. Bucarde soléniforme. Cardium bullatum. Lamk.

C. testá transverse ovatá, fragili, longitudinaliter sulcatá; latere antico producto hiante: margine serrato.

Solen bullatus. Lin. Syst. nat. p. 1115. Gmel. p. 3226. n° 10.

\* Schroter, Einl. t. 2. p. 632.

" Solen bullatus, Dilw, Cat, t. 1. p. 69. nº 29.

List, Conch. t. 342. f. 179. Gualt, Test. t. 85. fig. H.

Chemp. Conch. 6. t. 6. f. 49. 50.

Cardium soleniforme. Brug. Dict. nº 34.

Eneyel, pl. 296. f. 6, a, b.

Habite les mers d'Amérique, à Saint-Domingue, la Martinique, etc. Mon cabinet. Elle est blanchatre, tachetée de rouge on de pourpre, à crochets lisses, rougeatres,

11. Bucarde rare-épine. Cardium ciliare. Gmel. (1)

C. testa rotundato-cordata, tenui, albida, luteo subzonata; costis triquetris, subcarinatis, aculeatis, interstitiis planis, transverse rugosis.

<sup>(1)</sup> Pour nous, les eardium ciliare et aculeatum ne for-

Cardium ciliare, Ganel, no o. [a] Testa costis caringtis : aculeis longiase sis, distantibus. Knorr, Vergn. 6. t. 5. f. 5. Chemn. Conch. 6. t. 17. f. 171. 172.

Encycl. pl. 298. f. 4.

[b] Var. tuberculis brevioribus obtusioribus: lateris postici cochleariformibus.

Gualt. Test. tab. 72. fig. C. Poli, Conch. 1, tab. 16, f. 20. \* Payr. Cat. p. 58. nº 100.

ment qu'une seule espèce ; nous avons bien examiné les coquilles, et nous ne trouvons d'autres différences que celles de l'âge. A voir certaines variétés, on serait porté à joindre à ces deux premières espèces les cardium echinatum, tuberculatum et Deshayesii, Payr. Il y a, en effet, tant de rapports entre toutes ces espèces, qu'après les avoir mises dans un ordre convenable , on les voit passer de l'uue à l'autre par des nuances insensibles: cependant nous croyons que l'on peut, quant à présent, conserver deux types, l'un pour le cardium aculeatum, auquel le ciliaire serait réuni, et l'autre pour le cardium echinatum, dans lequel on confondrait les cardium tuberculatum et Deshayesii , Payr. D'après ce que nous venons de dire, il n'est point étonnant que la synonymie de ces espèces soit à refaire complètement; ce qui explique aussi pourquoi tous les auteurs. depuis Linné, se sont mutuellement accusés de confusion dans leur synonymie. Pour empêcher cette confusion, il fallait rigoureusement déterminer les caractères spécifiques, ce qui était difficile avant d'avoir étudié les différents âges et les variétés de localités.

Obligé que nous sommes de respecter le travail de Lamarck, il nous est impossible d'améliorer, comme nous l'aurions vouln, la synonymie, puisque, pour établir les espèces convenablement, il faudrait en supprimer trois, et faire des transpositions de synonymie qui ne laisseraient plus rien d'entier du travail de Lamarck sur les cinq espèces qu'il a maintenues dans son catalogue.

- \* Fossile. Brocch. Conch. Foss. subap. 1. 2. p. 50s. n. 4. Habite les côtes d'Afrique, celles des lles d'Amérique, cel. Mon cabinet. La coquille [a] est petite, rare, sur-tont spant ses épiues conservées. La varieté [b] est plutôt tubercolifère qu'épineuse. Cabinet de M. Falenciennes. Bruguière a confonda cette espèce avec la salvante.
- 12. Bucarde à papilles. Cardium echinatum. Lin.

C. testá cordatá, tumidá, subarynilaterá; costis convexis, lineá
papilliferá exaratis: pápillis subtubulosis, cochleariformibus aut spatulatis.

Cardium echinatum. Lin,

Cardium ciliare. Brug. Dict. nº 11.

 [a] Testa minor; costis dorso subcarinatis: papillis posticalibus cochlearibus.
 List. Conch. t, 324. f. 161. Poli, Test. 1, tab. 17, f. 7, 8.

Chemn. Conch. XI, p. 213, t. 200. f. 1951-1953.

\* Broch. Conch. Foss. subap. p. 502. nº 5.

\* Cardium Deshayesii, Payr. Cat. p. 56. n\* 95. pl. 1. f. 33. 34. 35.

\* Fossilis. Basterot, Mem. de la Soc. d'hist, nat, de Paris. t. 2. p. 82. nº 4.

\* Fostilis du hois de Mont. Fost. de Pod. pl. 6. f. 13, 14. [b] Testa major; costis dorso planulatis, sulco exaratis : pa-

pillis crasstoribus; anticis auriformibus. Mull. Zoologia dan. tab. 13. etc.

Encycl. pl. 298. f. 3?

Da Costa, Brit, Conch. t. 14, f. 2. Pennant, Zool, Brit, 4, t. 50, f. 37,

Habite les mers d'Europe. Mon cabinet. L'apèce assez commune, très différente de celle qui précède. Ses papilles sont toujours en cornet ou en spatule auriculaire, selon qu'elles sont sur le côté antérieur ou sur le postérieur.

# 13. Bucarde fausse-lime. Cardium pseudo-lima. Lamk.

C. testá cordatá, ventricosi, alba; sulcis 38, planulatis, ad umbones lavibus, tuberculis minimis serialibus medio asperatis.

Habite.... Grande comille ventrue, à sillons peu élevés, sans rides transverses dans les interstices, et qui paraît très distincte de la précédente, Lorgear, 110 millimètres. Cabinet de M. Dufresne.

# 14. Bucarde épineux. Cardium aculeatum. Liu.

C. testá subcordatá, obliquatá; costis convexis, lineá exaratis; anticis aculeatis; posticis papilliferis.

Cardium aculeatum. Lin. Gmel. nº 7. Brng. nº 9. Gualt. Test. t. 72. fig. A. D'Argenv. t. 23. fig. B.

Seba, Mus. 3, t. 86, f. 4, Poli, Test. 1, t, 17, f. 1-3, Pennant, Zool, Brit. 4, 1, 50, f. 37.

Chemn. Conch. 6. t. 15. f. 156.

Encycl. pl. 208. f. 1.

\* Payr. Cat. p. 55. nº 93.

Habite l'Océan d'Europe. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille commune. Les côtes de son côté postérieur n'ont point d'épines, mais des papilles aplaims sur les côtés.

#### 15. Bucarde hérissonnée. Cardium erinaceum. Lamk.

C. testa rotundato - cordata, subsequilatera; costis confertis, linea subinterrupta exaratis; aculeis inflexis numerosis.

Cardium echinatum, Brug, Diet. no 10. Seba, Mus. 3. t. 86. f. 3.

Favanne. Conch. t. 52. fig. A. 2.

Chemn, Conch. 6. t. 15. f. 157.

Encycl. pl. 297. f. 5. Poli. Test. 1. t. 17. f. 4-6.

\* Cardium spinosum. Dilw. Cat. t. 1. p. 115. n3 13.

\* Payr. Cat. p. 57. nº 97.

\* Possile. Cardium echinatum. Broch. Couch. Foss. t. 2. p. 502. no 5.

Habite la Méditerranée. Mus. nºs. Mon cabinet. Espèce bien dittincte de la précédente. Elle est fauve ou blanchàtre. Les côtes de son côté postérien ont des papilles courtes, comprimées, mucronées très obliquement. Largeur, 77 millimètres.

# 16. Bucardetubercule. Cardium tuberculatum. Lin.(1)

C. testá subcordatá, tumidá, albidá, rufo zonatá; costis obtusis, transversé striatis, superné posticèque nodosis. Cardium tuberculatum. Lin. Brug, Dict. nº 12.

<sup>(1)</sup> Cette coquille est une variété du cardium échinatum, Voir la note du cardium ciliure,

#### RISTOIRE DES MOLLUSQUES.

List. Conch. t. 329. f. 166. Rumph. Mus. t. 48. f. 11. Gualt. Test. t. 71. fig. M.

Chemn. Conch. 6. t, 17. f, 173, Encycl. pl. 300. f. 1,

Cardium tuberculare. Sow. Genera of Shells, f. 3.

Payr. Cat. p. 55. nº q4.

\* Fossile. Brocchi, Conch. Foss, t. 2. p. 503, nº 6. Habite la Méditerranée, Mus. no, Mon cabinet. Il est souvent sans nodosités.

# 17. Bucarde tuilé. Cardium isocardia. Lin.

C. testé oblique cordaté, tumidé; costis confertis, squamiferis; squamis fornicatis, subimbricatis,

Cardium isoca Lin. Syst. nat. p. 1122. Brug. Diet nº 8.

\* Gmel. p. 3249. nº 12.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 38. \* Cardium squmosum? Gmel. p. 3256. no 44.

\* Bonanni. rari. 2.f. 95.

\* List, Conch. t. 323. f. 160.

\* Gualt, Test. pl. 71. f. N?

\* Seba. Mus. t. 3. pl. 86. f. 5.

Rumph, Mus, t. 48. f. 9. D'Argenv. Conch. t. 23. fig. M.

Favanne, Conch. pl. 52, fig. C. 2.

Born. Mus. p. 39. Vign.

Chemn. Conch. 6. t. 17. f. 174-176. Encycl. pl. 297. f. 4.

\* Dilw, Cat. t. 1. p. 118. nº 17.

[2] Var. testd minore, breviore. Seba. Mus. 3. t. 86. f. 13. Habite les mers d'Amérique. Mus. no. Mon cabinet. A l'intérieur, la coquille est teinte ou tachée de rouge, La variété [2] est de l'Océan atlantique.

# 18. Bucarde muriqué. Cardium muricatum. Lin.

C. testá cordato-ovatá, albo et purpureo variá; costis ad latera muricatis; costarum tuberculis obliquis. Cardium muricatum. Lin. Syst. nat. p. 1123. Brug. Dict.

nº 32.

\* Gmel. p. 3250. nº 15. \* Schroter. Einl. t. 3. p. 41.

List. Conch. t, 322, f. 159.

Chemn. Conch. 6. t. 17. f. 177.

Encycl. pl. 297. f. 1. \* Dilw. Cat. t. 1. p. 120. nº 21.

[2] Var. testd flavicante, Chemn. ibid. f. 178.

Habite l'Océan américain. Mus. n°. Mon cabinet. La coquille a une tache double et oblongue à l'intérieur.

# 19. Bucarde anguleux. Cardium angulatum. Lamk. (1)

C. teste longitudinali, orată, obliquă, albidă, superne purpureo zonată; costis 32 dorso angulatis, transverse sulcatis; anterius hiante.

Seba, Mus. 3. tab. 86. f. 6.

Habite... les mers d'Amérique? Mon cabinet. Les côtes du côté postérieur sont comme crénelées obligaement par des tubercules alongés. Longueur, 68 millimètres. Le Muséum en possède une variété blanche nuée de fauve.

#### 20. Bucarde marbré. Cardium marmoreum, Lamk. (2)

C. testal ovali, longitudinali, depresso-convexá, albo aurantio rubroque variá: costis 32, convexo-planis: posticis trensversè sukcatis, subcrenatis.

List. Conch. t. 331. f. 168.

Carillum Leucostomum. Born. Mus. tab. 3. f. 6. 7.

Chemn, Conch. 6. p. 187. t. 17. f. 179.

Encycl, pl. 297. f. 3.

\* Cardium magnum, Var g. Gmel. p. 3250. nº 16.

Schrot, Einl. t. 3. p. 54. no 6.
 Seha. Mus. t. 3. pl. 80. f. 2?

\* Fay. Conch. pl. 52. f. G.

\* Cardium elongatum. Sow. Genera of Shells. f, 1.

[2] Var. testá majore; ano lanceolato, glabro.

Hubite à la Jamaique. La variété [2] vient de l'île de Ceylan. M. Maclay. La coquille, toujours moins grande et

<sup>(1)</sup> La coquille qui, dans la collection du Muséum, porte ce nom, est un grand et bel individu du cardium rugosum, n° 23. Nous ne savous s'il en est de même de la coquille de la collection de Lamarck.

<sup>(2)</sup> Born étant le premier qui ait donné un nom à cette espèce, il sera convenable de le lui restituer et de rejeter par conséquent celui imposé par Lamarck.

autrement colorce que celle de l'espèce suivante, n'a point ses côtes aplaties et latéralement anguleuses comme elle. A l'intérieur, elle est blanche avec une tache jaune sur le côté antérieur.

#### 21. Bucarde alongé. Cardium elongatum. Lamk,

C. testa oblonga, subaquilatera, albo luteo aut fulvo varia: costis 40 planulatis, latere angulatis, serratis: posticis transversè sulcatis.

Cardium elongatum, Brug. Dict. nº 26. Exclusa Synonymid. An Seba, Mus. 3, tab, 86, f. 2?

Habite ... les mers d'Amérique? Mon cabinet. Cette espèce, beaucoup plus alongée et plus renflée que la précédente, et que Bruguière a décrite d'après mon cabinet , avant de côtes longitudinales, ne saurait être le Cardium magnum de Linné. A l'intérieur, elle est blanche, avec une tache pourprée sur le bord du côté aptérieur. Longueur, 08 millimètres.

### 22. Bucarde ventru. Cardium ventricosum. Brug.

C. testá maximá, oblique cordatá, ventricosá, antice subdepressa, costis 35 planulis, angulatis, posticis rangversim; sulcatis.

\* Cardium maculatum, Gmel. p. 3255. nº 38.

\* Schroter. Einl. t. 3. p. 59.

Cardium magnum, Born, Mus. tab. 3. f. 5.

Cardium ventricosum. Brug. Dict. no 25. Encycl. pl. 200. f. 1.

List, Conch. t. 328, f. 165.

Habite les mers d'Amérique, la côte de Campêche. Mon cabinet. Elle est très inéquilatérale. Largeur, 107 millimètres.

### 23. Bucarde. ridé Cardium rugosum. Lamk.

C, testá ovato-rotundatá incequilaterá, albidá, immaculatá; costis rotundatis, transverse rugosis : lateris anticis squamoso-scabris.

An cardium flavum, Lin.?

Sehroet. Einl. in Conch. 2. t. 7. f. 11. a. b.

Card. magnum. Chemn. Conch. 6, p. 196. t. 19. f. 191. Seba. Mus. 3. t. 86. f. 7?

Encycl, pl. 297. f. 2.

[2] Var, testá minore, subæquilaterá.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce tranchie, très distincte. La coquille est blanche, quedquéois teinte de fave on d'an para ferregiancis. Set côtes, au nombre de 28 à 35, sont arrondies, un peu arquées, sillonnées et comme ridées transversalement. Largeur; 6g millimètres. Le cardium regulare, Brug. Dict. no 24, n° et qu'une, variété de cette espèce. Elle n'est pas réellement équilatérale. On la dist d'Amérique.

#### 24. Bucarde sillonné, Cardium sulcatum, Lamk.

C. testa oblonga, inaquilatera, turgida, flavo-virente, longitudinaliter sulcata; latere antico lovi, depresso; margine in-

teriore serrato.

\* Gmel. p. 3254. no 34:

" Cardiam serratum, Brug, Encycl, vers. t. 1. p. 229. nº 27.
" Dilw. Cat. t. 1 p. 122. nº 26.

Cardium flavum. Born. Mus. t. 3, f. 8.

Cardium oblongum, Chemn, Conch. 6. t. 19. f. 190.

Encycl. pl. 298, f. 5.

Schroet. Einl. 2. t. 7. f. 12 (1).

\* Payr. Cat. p. 58, nº 98.

Fossile, Cardium oblongum, Brocchi, Conch. Foss. t. 2, p. 503, no 7.
Habite... la Méditerranée, Mon cabinet, Il avoisine beau-

coup l'espéce suivante, mais il est plus graud, plus slongé, bien sillonué. Crochets lisses et roussàtres. Je rapporte ici les card. obiongun et card, crassum de Gmelin. Voy. card. flavum. Poli. Conch. 2. t. 17. f. 9.

#### 25. Bucarde denté. Cardium serratum. Lamk. (1)

C. testá obovatá, inaquilaterá, loviusculá; sulcis longitudinalibus obsoletis, ad latus anticum nullis; margine interiore serrato.



<sup>(1)</sup> La figure de Schroter nous paraît trop mai faite pour être rapportée à cette espèce avec certitude. Bruguière a eu le tort, de chauger le nom que 6hemnitz avait le premier donné à cette coquille, et Lamarck n'a pas réparé le tort de Bruguière, en imposant un troisième nom à la même coquille.

<sup>(1)</sup> Si l'on en croit uniquement la description que Tome vi.

Cardium serratuor. Lin. Lin. Conch. t. 332. f. 169. Pennant. Zool. Brit. f. t. 51. f. 4o. Eucycl. pl. 299. f. 2. Habite 'POcéan d'Europe, la Manche. Mos. nº. Mon cabinet. Il est blanc à l'intérieur.

Linné donne dans le Muséum de la princesse Ulrique du cardium serratum, on sera forcé de convenir qu'elle se rapporte beaucoup plus exactement au cardium lævigatura de Lamarck, qu'à la coquille à laquelle Lamarck a donné le nom de cardium serratum. Comme Linné n'a donné aucune synonymie, il est très difficile de décider la question. Tandis que Lamarck appliquait le nom linnéen à une espèce, Dilwyn le conservait au cardium lævigatum. Nous crovous que c'est l'exemple de l'auteur anglais qui doit être suivi de preference. Il serait possible cependant que les opinions de ces auteurs ne fusseut bonnes ni l'une ni l'autre, et que la coquille que connnt Linné fut une espèce distincte des deux que nous venons de mentionner. Voici nos dontes à cet égard : Linné, dans le Muséum de la princesse Ulrique, p. 400, nº 44, donne les détails suivants sur le cardium lævigatum. Testa obovata; striis obsoletis longitudinalibus - Habitus præcedentium (cardium flavum, magnum, muricatum); sed strice loco sulcorum circiter, 56. - Color rufus albo maculatus, Ces caractères ne peuvent s'appliquer exactement ni au cardium lavigatum, tel que Dilwyn l'a compris, ni à la coquille nommée de la même manière par Lamarck. Ils conviennent au contraire en tout à une coquille rare, jusqu'à présent, provenant des côtes du Portugal, et que nous possédons. La figure 3 de la planche 200 de l'Encyclopédie la représente exactement : elle a , en effet, une forme ovale , sa surface montre des stries très effacées, obsolètes et longitudinales: elle a l'aspect des espèces mentionnées et sur-tout du cardium flavum, et ayant en effet ciuquante-six stries qui se terminent sur le bord en un nombre égal de dentelures. La coquille est rousse en dehors avec des taches nuageuses plus ou moins grandes, d'un blanc assez pur, d'autres fois

26. Bucarde lisse. Cardium lævigatum. Lamk.

C. testd obovatd, glabrd, nitiduld; striis longitudinalibus obsoletis,

Cardium losvigatum, Lin. Brug. Dict. nº 30.

Gualt. Test, t. 82. fig. A. Kuorr. Vergn. 2. t, 20. f. 4. et part. 5. t. 10. f. 7.

Chemn. Conch. 6. t. 18. f. 189,

Encycl. pl. 300: f. 2. Non bene.

Habite l'Océan asiantique et américaio. Mos. n°. Mon cabi net. Cette coquille offre quelques variétés dans la forme et les couleurs. Les unes sont blanches, avec les srochers roses on pourpers, d'autres sont ples on janufitez, avec le coté antérieur teint de pourpre; il y en a qui sont en ovale along, et. d'autres, sont courtes et d'argies sujérieurement. Toutes jont lisses, à stries à peine yiables. Elles sont tachées ou colorés s' l'intérieur.

le blanc domine et la coquille est parsemée de petites taches rousses. Après cette recherche sur le cardium lœvigatum, il ne sera pas inutile de s'assurer de la même manière ce que c'est que le cardium serratum de Linné. Nous prenons, comme la plus complète, la description assez étendue que l'on trouve à la page 401, nº 45 du Mus. Ulri En suivant la description avec le même soin que pour l'espèce précédente, nous voyons qu'elle s'applique avec une rigoureuse exactitude à la coquille que Gmélin a prise pour le vrai cardium lævigatum; ce qui n'est cependant pas exact, comme nous venous de le voir. C'est de cette confusion de Gmélin, que celle de Dilwyn et Lamarck out pris leur origine. Chemnitz a très bien reconnu le cardium serratum de Linné, mais nous ne croyons pas qu'il ait étéaussi heureux pour le lævigatum. Schroter, Gmélin, Bruguière, Dilwyn, Lamarck, tout en cherchant à bien déterminer ces espèces de Linné, ont enlièrement échoué. puisqu'ils ont substitué le nom d'une espèce à une autre-

On concevra facilement, d'après ce qui précède, qu'il nous est impossible d'améliorer la synonymie; car l'amélioration devrait consister à tout détruire pour tout reigne blir, en suivant les indications que nous venons de donner.

27. Bucarde double-raic. Cardium biradiatum. Brug.

C. testā ovatn-oblongā, depressā, albo fulvoque variā, longitudinaliter striatā; laterībus purpureo maculatis; intus radits binis purpurascentībus.

Cardium biradiatum. Brug. Diet. nº 28.

Cardium serratum. Chemn. Couch. 6. t. 18. f. 185. 186.

Encycl. pl. 298. f. 6.
\* Cardium serratum, Dilw. Cat. t. 1. p. 124. no 29. Syn.

pler, exclus,
Habite l'Océan asiatique, à l'île de Ceylan, Mon cabinet, Jolie

espèce, très distinctes

28. Bucarde double-face. Cardium wolicum. Born. (2)

C. testá subcordatá, gibbá, albá, rabro maculatí; striis anterioribus, posterioribus transversis,

\* Bonan. Rar. 3. f. 91.

List. Conch. t. 314. f. 150.

- Cardium pectinatum. Lin. Syst. nat. p. 1124.
   Id. Gmel. p. 3253. n° 24.
  - \* Cardium colicum. Born. Mus. p. 48.
- \* Cardium colicum, Gmel. p. 3254. nº 33.
- \* Cardium dispar, Musch. Mus. Gevers. p. 442. nº 1631, \* Schrot. Einl. t. 3. p. 56, nº 10.
- (a) Pour quiconque se donnera la peine de lire attentivement la description du cardium perinatum que donne Linné dans le Muséum de la princesse Ulrique, il restera prouvé que la coquille que Linné a cue sous les yeux, etiai la même que celle nommée plus tard cardium socitem. Il est vrai que Linné donns, pour syanonymie de son cardium pectinatum. une figure de Gualitér, qui représente la senus pectinatum une figure de Gualitér, qui représent el asenus pectinatum men sigure la cistation de cette figure; dès lors le nom de cardium pectinatum devenait d'une application très facile. Et nous sommes sarpris que Lamarchy, par une substitution fâcheuse, ait donné le nom de cardium solicum an cardium pectinatum de Linné. Dilwyn n'a pas fait cette faute et a très bien établi la synonymie de cette embée.

Knorr. Vergn. 5. t. 26, f. 2. et t. 27, f. 3. Chema. Couch, 6, t. 18, f. 187, 188,

Cardium pectinatum, Brug. Dict. nº 18.

Encycl. pl. 296. f. 4.

\* Cardium pectinatum, Dilw. Cat. t. t. p. 129. nº 41.

Habite l'Océan des Grandes-Indes, et, selon Gmelin, à la Guinée et aux Antilles. Mus. no. Mon cabinet. Coquille rare, entraordinaire dans ce genre par la disposition de ses stries. On la nomme vulgairement l'orient et l'occident.

29. Bucarde pectiné. Cardium pectinatum Lamk. (1)

C. testa' subcordata', transversa', albida'; costis 25 transversa' sulcatis; umbonibus flavescentibus. An cardium pectinatum? Lin.

Mnrr. Fund. Test. tab. 3. f. 18.

Habité la Méditerranée. Mon cabinet. Les aillons qui traversent les côtes sont un pen séparés. Ce bnoarde est nioin inéquilatéral que les deux qui suivent, et y tient par ses rapports. Largeur, 3 à 35 millimètres.

30. Bucarde rustique. Cardium rusticum. Lamk. (2)

- C. testá subcordatá, ventricosá, transversá, albidá, superné antiquatá; costis 23 transversé sulcatis; latere antico subhiante: intus livido-fuccsoente.
- \* Lin. Syst. nat. p. 1124.

\* Gmel. p. 3252. nº. 23

(1) Il est certain pour nous que cette coquille n'est pas et cardium pectinatum de Linné; ce pourrait être une variété du cardium edule (Voyez la note relative au cardium eolicum, cardium pectinatum de Linné).

(a) Nous croyous qu'il sera nécessaire de joindre cette espèce à la suivante. Nous possédons un grand nombre de variétés que nous pensions d'abord pouvoir distribuer, à chacune de ces deux espèces; mais ce partage nous fut impossible, parce que plusieurs de ces variétés offrant à la fois une partie des caractères de chacunes d'elles, il aurait failu les placer un hasard plutôt dans l'un qu'ed dans l'autre. De ce passage insensible, nous avons conclu, comme nous l'avons fait pour heaucoup d'autres espèces, qu'il était nécessaire de réunir celles dont il est ici question.

- " Schrot. Einl, t. 3. p. 48.
  - \* Born. Mus. p. 49.
  - \* Brug. Encycl. méth; vers. t. 1. p. 222.
- An cardium rusticum? Chemu, Conch, 6. t. 19. f. 197.
- Pectunculus ... List. Conch. t. 333. f. 170.
- Habite..., Mon cabinet. La coquille que j'ai sous les years avointe heacoup le cart, deble, mais en est distincte. Je si ai pas encore reconau le card, rusticum de Liuné. Celui mi ja pa encore reconau le card, rusticum de Liuné. Celui mien. Largeur, 3 y millimètres. La coquille cité de Liuré. Celui et de l'amanque. La card, celui de Poli [Text., 1.th. J., 2] est de la Panaque. La card, celui de Poli [Text., 1.th. J., 2] est differen de celui de la Manche.

#### 31: Bucarde sourdon. Cardium edule. Lin.

- C. testé rotundato-cordaté, obliqué, subantiquaté; su lcis 26 transversé striatis, superné positiéque crenatis, subimbricatis.
- Cardium edule, Lin. Syst. nat. p. 1124. Gmel. p. 3252. no 20. Brug. Diet. no 13.
  - \* Schrot. Einl. t. 3. p. 47.
- List, Conch. t. 334. f. 171.
- \* List. Anim. Angl. t. 5, f. 34.
- Gualt. Test, tab. 71, fig. F.
- \* Knorr, Vergn. t. 6. pl. 8. f. 2 et 4
- Da Costa, Brit, Conch. t. 13, f. 6.
- Pennant, Zool, Brit. 4. t. 51. f. 40.
- Chemn. Conch. 6. t. 19. f. 194. Encycl. pl. 312. f. 2.
- \* Poli, Test. Sicil. t. 1. pl. 17. f. 12 à 15.
- \* De Roissy, Buff, de Sonn, Moll. t. 6. p. 380, no 3.
  - Blainv, Malac. pl. 70 bis. f. 3.
  - " Payr. Cat. p. 58. nº 99-
  - \* Fossile, Brocchi. Couch. Foss. subap. t. 2. p. 499. no 1.
    - Id. Id. Cardium clodiense, nº 2. pl. 63, f. 3.
  - \* Id. Id. Cardium rusticum, no 3,
  - Habite l'Océan d'Europe; commun dans la Manche, sur les côtes de France. Mon cabinet, La variété [2] est de la Méditerrapée. Cette capèce est d'une taille moyenne, et même au-dessous. Elle est d'un blanc teint de rouille, et en de-dans son obté autérier est taché de brun.

#### Bucarde du Groënland. Cardium Groenlandicum. Cheinn.

C. testá subcordatá, tenui, lovi, griscá, flammulis rufo-fuscis piciá strik longitudinalibus distantibus, obsoletis, transversis, tenuissimis, confertis; margine subintegro. Gmel. p. 3232. nº 22. Brug. Dict. nº 17.

Cardium Groenlandisum, Chemn. Gouch. 6, t. 19, f. 198. Encycl. pl. 300, f. 7.

Schrot, Einl, t. 3. p. 50. he 15.

\* Cardium effentülüm, Sow. Gehera of Shelli, f. 2.

Cardium effeittifüm, Sow. Genera
 Dilw, Cat. t. 1. p. 125. nº 4d.

Habite les côtes du Groenland et les mass de Terre-Newe. Mon cabinett M. Läpplais. Gratifde corpille, mince, gristre, présique lisse au déhori, ét dont Chemuits n'a va qu'un findividu jéust. A l'éticitété son aspect est celui d'une méteré. Langeur ; 96 millimétres [ environ 3 pouces; pl fignes ].

#### 33. Bucarde large. Cardium latum. Born.

C. testá transverse ovatá, valde incequilaterá, albo flavicante;

Cardium latum, Brug, nº 33. Gmel. p. 3255. uº 36.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 57. nº 13. Knorr, Vergn. 6. t. 7. f. 6.

Born, Mus. tab. 3. f. q.

Chemn. Conch. 6. i. 19. f. 192. 193.

Encycl. pl. 296. f. 7.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 125. nº 32.

\* Sow. Genera of Shelis. f; 4.

Hahite l'Occim assuitque, aux ses de Nicobier et à la côte de Tranquebar. Mon cabinet: Suir le dot de chique côte, le milieu est occisife par une ranifer de fettis tubercules qui forment les aspérités de la coquille. Largeur, 47 millimètres.

# 34. Bucarde crénulé. Cardium crenillatum. Lamk. (1)

C. testa cordata, rotundata, transversa, subæquilatera; costis

<sup>(1)</sup> Nons croyons que celui-ci est encore une variété du cardium edule, nº 31.

20 convexo-planulatis, subcrenatis; rugis transversis, remotiusculis, creniformibus.

Habite l'Océan d'Europe, dans la Manche. Coquille que l'on a pu confondre avec le cardiame actule, mais qui est moins inéquilatérale, à créncleurs plos séparées, et qui n'est point tachée à l'intérieur. Largeur, 26 millimètres. Mon cabinet.

### 35. Bucarde pygmée. Cardium exiguum. Gmel.

C. testá minimá, oblique cordatá, subangulatá; costis 22 tuberculatis; latere, postico brevissimo. List. Conch. t. 317. f. 154.

An cardium exiguum? Gmel. p. 3255. nº 37. Cardium exiguum. Maton, Act. Soc. linn. 8. p. 61.

\* Dorset. Cat. pl. 31. t. 2. f. 11.

\* Donov. Brit. Shel. t. 1. pl. 32, f. 3.

Dilw. Cat, t. 1. p. 114. nº 11. Habite l'Océan britannique. Mon cabinet. Communiqué par M. Leach.

#### 36. Bucarde nain. Cardium minutum, Lamk.

C. testa minima, cordato-rhombea, alba, pellucida; costis 20 convexis, transverse rugosis. Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, au port du Roi Georges. Taille du précédent.

#### Bucarde rose. Cardium roseum. Lamk.

 e. testá minina, cordato-rotundatá, tenui, albo-roseá; costis crebris, convexis, transversà striatis muticis.
 Habite dans la Manche, près de Cherbourg. Largeur, 8 mil-

Habite dans la Manche, près de Cherbourg. Largeur, 8 millimètres. Cabinet de M. de France.

#### 38. Bucarde râpe. Cardium scobinatum. Lamk.

C. testá suborbiculatá, tenui, convexá, albidá, submaculatá; costis crebris echinato-squamosti, ad umbones lævigatis. Habite.... les mets d'Europe? Il a des taches ares, rougeltres, Largeur, 12 millimètres, Mus. nº. Crochets carénés ou munis d'un angle ; le côté postérieur souvent plus grand que l'antérieur.

#### 39. Bucarde arbouse. Cardium unedo. Lin.

C. testá subcordatá, turgida, albá, purpureo maculatá; costis lunulis transversis, elevatis, coloratis.

Cardium unedo. Lin. Syst. nat. p. 1123. Brug. Encycl. meth. vers. t. 1. p. 214. nº 7. Gmel. p. 3250. nº 14.

List, Conch. t. 315. f. 151. \* Bonan. Rect. Pars. 3. f. 375.

Rumph. Mus. t. 44. fig. F.

Gualt. Test, t. 83. fig. A. Knorr. Verg. 2. t. 29. f. 2.

\* Seba. Mus. t. 3. pl. 86. f. 12.

\* Da Costa. Elem. of Conch. t. 6. f. 8. Chemn, Conch. 6, t, 16, f. 168, 169.

Encycl. pl. 295, f, 4.

\* Brooks, Introd. p. 161. pl. 2. f. 19.
\* Dilw. Cat. t. 1. p. 119. no 19.

Habite l'Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Belle espèce très distincte. Vulg. la fraise blanche, tachetée de rouge.

#### 40. Bucarde bigarré. Cardium medium. Lin.

- C. testá subcordată, turgidă, angulată, albidă, rufo aut fusco nebulosă et maculată; costis lunulis transversis subelevatis, «
- [1] Testa rubro aut rufo maculata; costis subasperis.
- [2] Testa fusco aut spadiceo marmorata; costis mitioribus.

  \* Lip. Syst. pat. p. 1121.
  - \* Gmel. p. 3246. nº 6. Var. exclus,
  - \* Schrot. Einl. t. 3. p. 32. \* Bonan, Recr. Pars. 2. f. q4.
  - \* Knorr. Vergn. t. 2. pl. 20. f. 5.
- \* Knorr. Vergn. t. 2. pl. 29. f. 5. Favanne. Conch. t. 51. fig. I 1 et I 3.

Chemn, Conch. 6, t, 16, f, 162-164,

Encycl. pl. 296. f. 1. \* Born. Mus. p. 48.

\* Brug. Encycl. meth. vers. t. 1. p. 213.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 113. nº 9.

Habite... l'Océan indien? Mus. no. Mon cabinet.

#### 41. Bucarde sans taches. Cardium fragum. Lin.

C. testá subcordatá, angulatá, albido-cilriná, immaculatá; costis tuberculis, lunais, asperatis,

\* Lin. Syst. nat, p. 1123.

\* Schrot. Einl, t. 3. p. 39.

\* Gmel. p. 3249. nº 13. .

" Brug. Encycl. meth. vers, t. 1, p. 212.

\* Bonen. Recr. Pars. 3, f. 376.

\* Rumph. Amb. t. 44. f. G. \* Gualt. Test. t. 83. f. E.

List. Conch. t. 315, f. 152.

Cardium imbricatum, Born. Mus. tab. 3. f. 3. 4

Chemn. Conch. 6, t. 16, f. 166, 167.

Encycl, pl. 295, f; 3, a, b, c; \* Dilw. Cat, t; f, p, 138, no 18.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet, Vulg, la frélse blanche.

# 42. Bucarde cœur-de-Diane. Cardium retusum. Lin.

C. testá cordatá; albá; umbonibus carinális; costis dorso granulatis, ad interstitia punctatis; año lunali, calloso intruso.

[1] Testa venitus alba.

Cardium retusum. Lin, Syst. nat. p, 1121. Smel. p. 3245.

nº 4. Brug. Encycl. meth. vers. t. 1. p. 210. nº 2. \* Schrot. Einl. t. 3. p. 36.

\* Cardium nurictelu. Porsk. Fain. Arab. p. 112. uº 52.

\* Id, Gmel. p. 3253, n° 27. \* Régenfuss. Conch. t. 2, pl. q. f. 20.

Born. Mar. tab. 3. f. 1. 2.

Chemp. Conch. 6. t. 14. f. 130-142.

Chemn. Conch. 6. t, 14. f. 139-142

Encycl. pl. 294 f. 3. a. b. c. d.
[2] Testa punctis sanguineis picta.

[a] Testa puncii sanguineis pieta. Habite l'Océan indien, le golfe Persique, la mer Rouge. Mon cabinet. Espèce très singulière par sa lunule en saillie dans une cavité profonde et cordiforme.

# 43. Bucarde à boursoufflures. Cardium tumoriferum. Lamk.

C. testa cordutd, inflatd, subquadriluterá; costis omnibus sublævibus; ano magno leivi. Mus. no. Habite l'Océan de la Nouvelle Hollande, à la baie des Chiens-Marins, Mon cabinet. Il avoirine l'espèce suivante par sa forme générale; mais se côtes, uême céles de son côté postérieur, sont presque entièrement mutiques, et se landle n'est point entourée de grosses rides. On lui trouve souvent des boursoullures à l'intérieur.

#### 44. Bucarde soufflet. Cardium hemicardium. Lin.

C. testá cordatà, tumidá, subquadrilaterá; costis anticis levibus, posticis tuberculato-crenatis; ano cordato, rugis crassis marginato.

Cardium hemicardium, Lin. Syst, nat. p. 1121. Gmel. p. 3246. p° 5. Brug, Encycl. meth. vers. t. 1. p. 211. n° 3.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 31.

\* Born. Mus. p. 42.

Rumph, Mus. t. 44. fig. H. Gualt, Test. t. 83. fig. C.

Knorr. Vergn. 6. t. 3. f. 2.

Chemn. Conch. 6. 1.16. f. 159-161.

Encycl. pl. 295. f. 2. a. b. c.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 213, nº 8. \* Blainv. Malac, pl. 70 bis. f. 4.

Habite la mer des Indes. Mon cabinet. Mus. nº. Cette espèce est toute blanche, et fort remarquable par son rensiement postérieur.

# 45. Bucarde cœur-de-Vénus. Cardium cardissa. Lin.

C. testá cordatá, utroque latere convexá; valvarum cariná dentatá; costis granulatis: posticis eminentioribus.

Cardium cardissa. Lin. Syst. nat. p. 1121. Brug. Encycl.

méth. vers. t. 1. p. 208. Var. A. \* Schroter, Einl. t. 3. p. 20.

\* Gmel. p. 3245. nº 2.

List. Coneh. t. 318. f. 155, Rumph. Mus. t. 43. fig. E.

Gualt. Test. tab, 84. fig. B. C. D. Born. Mus. tab. 2. f, 17, 18.

D'Argeny. Conch. t. 23. f. I.

\* Fay. Conch. t. 51. f. E 2.

Chems. Conch. 6. tab. 14. f. 143. 144. \* Barbut, Verm. p. 28. t. 3. f. 8.

Encycl. pl. 293. f. 3.

\* De Roissy, Buff, de Sonn. Moll. t. 6. p. 379. nº 1.

- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 110. no 3.
- \* Sow. Genera of Shells. f. 5.
- Habite l'Océan indien. Mus. n., Mon cabinet. Coq. curieuse. d'une forme élégante, et singulièrement remarquable par l'aplatissement de ses valves en sens contraire des autres bivalves aplaties. Sous ce rapport, on y réunit, comme variétés, les deux espèces suivantes, qui en sont constamment distinctes. Celle-ci est la seule dont les deux côtés soient convexes. Couleur ordinairement blanche; étendue d'une carène à l'autre, 62 millimètres.

# 46. Bucarde cœur - de - Cérès. Cardium inversum. Lamk. (1)

- C. testá cordata, valvarum cariná subdentatá; latere postico concavo, costato, subgranulato; antico convexo, laviter sulcato. Cardium cardiusa. Lin. Cardium cardissa. Var. D. Brug.
- Encycl. méth. vers. t. 1. p. 209.
- \* Cardium monstrosum. Gmel, p. 3253. nº 29. " Schrot. Einl. t. 3. p. 52. n. 2.
- Cardium monstrosum. Chemn. Conch. 6. t. 14. f. 149. 150. Encycl. pl. 295. f. 1. a. b. Habite la mer des Indes, aux tles de Nicobar. Mon cabinet.
  - Cette coquille, inverse de la suivante, quant au côté concave, n'est point une monstruosité, puisque cette forme se répète dans différents individus. Elle est bienche, quelquesois marquée de linéoles roussatres, et a son côté antérieur éminemment convexe. Étendue d'une carène à l'autre, 3; millimètres.
- 47. Bucardecœur-de-Junon. Cardium Junonice. Lamk.
  - C. testá cordatá; cariná valvarum subintegrá; latere antico concavo, laviter sulcato; postico enstato, subgranulato.
  - \* Cardium cardissa. Var. 8. Lin. Mus. Ulr. p. 484. Id. Brug. Encycl. meth. vers. t. s. p. 208.

<sup>(1)</sup> Chemnitz avait depuis long-temps désigné cette espèce à laquelle il donna le nom de cardum monstrosum, que Lamarckaurait du adopter; il sera convenable de supprimer le nom de Lamarck, et de lui substituer celui de Chemnitz.

413

List. Conch 1. 319. f. 156?

Born. Mus. t. 2, f. 15, 16.

Cardium humanum. Chemn. Conch. 6. t. 14. f. 145. 146. Encycl. pl. 294. f. r. a. b.

\* Cardium humanum, Dilw. Cat. t. r. p. 111, nº 4.

\* Fav. Conch. pl. 51, f. E1?

[2] Chemn. Conch. 6, t. 14, f. 147, 148. [3] Encycl. pl. 294. f. 2. a. b.

Habite l'Océan indien. Mus. nº Mon cabinet. Cette espèce, tout aussi singulière que les deux précédentes, est en géneral plus jolie par sa couleur pourprée, on par les lignes on les points couleur de sang dont elle est souvent ornée : j'en connais trois variétés remarquables. L'étendue d'une carène à l'autre, dans la plus grande, est de 50 millimètres.

#### 48. Bucarde radié. Cardium lineatum, Lamk.

C. testil cordata, carinata, anterius oblique truncata, tenui. glaberrime, albo fulvoque radiate; striis transversis undatis.

Cardium lineatum. Gmel. nº 51.

Habite les mers d'Amérique. Cabinet de M. de France, qui la tient de M. Richard, après son retour de la Guyane. Espèce très distincte par sa forme et son défaut de côtes externes. Elle est rougeatre à l'intérieur, sous les crochets. Les côtes paraissent en dedans vers le bord supérieur. Largeur, 26 millimètres.

Espèces fossiles.

1. Bucarde côtes-distantes. Cardium distans, Lamk.

C. testd cordatd, tumidd, subaquilaterd; costis 16 obtusis. lævibus , distantibus. Mon cabinet.

Habite... Fossile d'Angleterre.

3. Bucarde à papilles. Cardium echinatum [b]. Lin, (1)

C. testá cordatá, tumidá, subæquilaterá; costis planulatis, sulco exaratis: papillis crassis auriformibus.

<sup>(1)</sup> Cette coquille est en effet l'analogue fossile du cardium echinatum, nº 12, à la synonymie duquel nous renvoyons.

Mus. nº. An card. proboscideum? Sowerby. Conch. nº 27.

Habite..... Fossile de Plalsanee. On le trouve aussi dans la Touraine, et près de Bordeaux, où il est toujours plus petit. Mon cabinet.

# 3. Bucarde de Bordeaux. Cardium Burdigalinum. Lamk. (1)

C. testa cordata, tumida, subsequilaterali; anticè hiante costis medianis muticis; anticis serrato-spinosis; posticis crenatosquamosis; aperturce marginibus profundé serratic. Mon exhinet.

Habite... Fossile des eavirons de Bordenax. Coquille voluite du cardium tjans de Broechi, et de notre cardium Indicum; mais qui paraît un peu distincte de l'une et de l'autre. On en troque deux variétés: dans l'une les cotes du milieu sont trigoues, sans être carénées, et dans l'autre elles sont obbuses.

#### 4. Bucarde poruleux. Cardium porulosum. Lamk.

- C. testé coedaté, subosquilateré; margine dentibus ligulatis serento; costis carinatis, crenulutis, basi porulosis. Annales du Mus. vol. 6. p. 342. nº 2. et vol. 9. pl. 19
- f. g. a. b. Cardium porulosum. Brand. Foss. Hant, n° 99, t, 8, f. 99.
- \* Seba. Mus. t. 4. pl. 106. f. 47. à 50.
- \* Sow. Min. Coneh. pl, 340, f. 2.
- Desh. Coq. Poss. de Paris. t. 1. p. 169. no 7. pl. 30. f. 1. 2. 3. 4.
- Id. Coq. Caract. p. 22. pl. 5. f. 7. 8.
- Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille très remarquable par les dents ligulaires de son bord, et par les carènes lamelleuses et poroleuses de ses côtes. Elle tient, par ses rapports, au card, asiaticum.

<sup>(1)</sup> Cette espèce est certainement l'analogue fossile du cardium indicum, et par conséquent le même que le cardium hyans de Brocchi; voyes la synonymie de cette première espèce et la note qui la concerne, ainsi que le cardium riagens.

- 5. Bucarde sulcatin. Cardium sulcatinum, Lamk.
- C. test d'oblongo-ovatá, suborquilaterá, longitudina liter sulcatá; ano pubeque lævigatis.

Mus. no.

Habite..., Fossile de... Cette coquille semble avoisiner notre card. sulcatum par ses rapports, mais elle est moins grande et moins inéquilatérale.

- 6. Bucarde rhomboïde. Cardium rhomboides. Lamark. (1)
  - C. testá cordatá, obliqual, subtransversá; costis 16 distantibus, transversé sulcatis.

    Mus. nº.
  - Habite ... Fossile d'Italie, des environs de Sieune. Curier. Largeur, 31 millimètres.
- Bucarde diluvien. Cardium diluvianum. Lamk. (2)
   C. testă, cordați, antice angulată; costis 14 distantibus, con-
  - C. testa cordata, antice angulata; costis 14 distantibus, convexis; vulva elevata, subcarinuta.

    Mus. p..
- Habite .... Fossile d'Italie, des environs de Sienne. Cuvier. Largeur, 80 millimètres.
- Bucarde serrigère. Cardium serrigerum. Lamk. (3)
   C. testa rotundato-cordata, subaspera; costis 30 confertis, elevatis, dentatis serresformibus: lateris antice dentibus acutioribus
- (1) Pour nous, nous ne voyons dans cette espèce de Lamarck, qu'une variété sans importance du cardium edule, fossile si abondant en Italie.
- (a) Cette espèce a été faite avec un moule intérieur maf conservé, auquel nous trouvons la plus grande ressemblance avec celui que donnerait le cardiam hians de Brocchi. Nous croyous donc que cette espèce peut être supprimée du catalogue.
- (3) Nous avons fait observer dans notre ouvrage sur les fossiles des environs de Paris, tom. 1, p. 164, que ce cardium serrigerum fait un double emploi de la venericardia acuticosta.

Mus. no

Habite.... Fossile de Grignon. Cette coquille paraît avoir des rapports avec notre bacarde aspérule des Annales du Muséum [vol. 6. p. 343]; néamoins nous l'en croyons distincte. Largeur, 35 millimètres. On la trouve près de Bordeaux, à coltes un peu plus aéparées.

# 9. Bucarde cœur-de-Tellus. Cardium Telluris. Lamk.

C. testá cordată, valvarum dorso carinată, sulcată; antico latere planulato; postico convexo; carinis obtusis integris. Mon cabinet.

Habite.... Fossile de Saint-Jean-d'Assé, département de la Sarthe, communiqué par M. Drouet du Mans. On le trouve aussi près de Chauffour, à deux lieuses du Mans. M. Ménard. Coquille rapprochée du cardium sardiusa et des espèces avoisinantes. Étendue d'une carène à l'autre, 36 millimétres.

#### Bucarde aviculaire. Cardium lithocardium. Lamk.

C. testá cordată, subtrilateră; valvis dorso carinatis, superne attenuatis, perucutis; latere antico, sulcis squamiferis asperato; carinis muricatis.

An cardium lithocardium? Lin. Gmel. p. 3246. nº 50. Cardita aviculària. Ann. du Mus. 6. p. 340. et vol. 9. pl. 19.

f. 6, a. b.

Encycl. pl. 300. f. g. a. b.

Hippopus? Avicularis. Sow. Genera of Shells. nº 13. f. 2.
 Cardium aviculare. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 176. nº 14. pl. 20. f. 5. 6.

Habite...Fossile de Grignon et des environs de Paris, à Beyne, à Pontchartrain, et près de Montfort-Lamort. In cabinet. Mus n°. On en connaît quelques variétés.

#### 11 Bucarde cymbulaire. Cardium cymbulare. Lamk.

C. testá cordato-elongatá, subtributerá; valvis carinatis, superne attenuato-acutis, ut inque musicis, longitudinaliter sulcatis.

Desh. Coq foss. de Paris. t. 1. p. 178. no 15. pl. 29. f. 11. 12.

Cabinet de M. de France.

Habite... Fossile de Valogne, près de Cherbourg et des environs de Paris. Ce n'est peut-être qu'une variété de la précédente; mais elle est plus grande, plus alongée, à valves cymbiformes, mutiques, non muriquées sur leur carène,

#### 12. Bucarde ombonaire. Cardium umbonare. Lamk,

C. testá oblique cordatá; costis 17 transverse striatis; natibus magnis.

Cabinet de M. Defrance.

Habite..... Fossile de Sienne, en Italie. Largeur, 16 millimètres.

#### 13. Bucarde de Hill. Cardium Hillanum. Sow.

C. testă rotundată, oblique cordată; striu transversi concentricis, conferit ; antico latere longitudinaliter sulcato. Cardium Hillanum. Sowerby. Conch. Min. nº 3. p. 4.1. 1.4. Habite..., Fossile d'Angleterre. Cabinet de M. Defrunce. Largeur, 33 millimètres.

#### 14. Bucarde irlandais, Cardium hibernicum. Sow.

C. testá rotundatá; valvis carinatis, sulcatis; lateribus transversim productis, extremitate perviis; postico latere breviore, truncato, medio prominente.

Cardium hibernicum. Sowerby. Conch. Min. nº 15. p. 187. t. 82.

Habite... Fossile d'Angelètrre, etc. Cabinet de M. Defrance, Cette coquille est si singulière par sa forme générale, que, que, quelques rapports qu'elle puisse avoir avec les bucardes, et sur-tout avec ceux qui ont les valves carénées, je ne doute nullement qu'on rea forme un genre particulier, lorsque sa charnière nous sera connue.

Etc. Ajoutez les autres espèces fossiles mentionnées au vol. 6 des Annales du Muséum [p. 342 et suiv.], et celles publiées dans différents ouvrages.

#### † 15 Bucarde à côtes nombreuses, Cardium multicostatum, Broch.

C. testal cordato - obliqual, lateribus lamelloso - tuberculatis, costis numerosis, complanatis; margine profunde crenato, antice servato.

Brocchi. Conch. Foss, subap, t. 2, p, 506. nº 9, pl. 13. f. 2. Basterot. Mém. de la Soc. d'hist. nat. t. 2, p. 83. nº 6. pl. 6. f. 9.

TOME VI.

27



Halbire... Fossile d'Italie, de Morée, de Bordeaux et des falons de la Touraine. Belle coquille fossile ayant environ 55 côtes sur lesquelles s'élèvent une lamelle tuberculeuse caduqué.

+ 16 Bucarde de Pallas. Cardium Palassianum. Bast.

C. testă multicostată, subrequilateră, tenni, fragili; costis tuberculoso-imbricatis; interstillis trânsversă stritutis. Basterot, Mém. de la Soc. d'hist, nat. de Paris, t, 2. p. 83.

Basterot, Mém. de la Soc. d'hist, nat. de Parls. t, 2. p. 83 n° 5. pl. 6, f. 2.

Halite.... Fostile de Bordeaux. Coquille mince, cordiforme, h'erochets opposér, peu inclinés, 5 x 84 côtes, fines, rapprochées, chargées de petites écsilles un peu épaisses, tuberculifornes. On voit des stries transverses très fines entre les côtes.

† 17. Bucarde différente. Cardium discrepans. Bast.

C. testá cordată inflată, subæquilateră, longitudina liter striată, latere antico, rugis incequalibus instructă; rugis undulatis margine superiore acutis; marginibus serratis.

Bast. Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. t. 2. p, 83. nº 7. pl. 6. f. 5.

Habite... Fouile de Bordeaux. Dax et les falons de la Touraine. Coquille qui devient presque aonsi grande que le cardium hippopenum des environs de Paris; mais elle en est bien distincte. Elle avoiane besucoup le cardium i perimatum de Linaci (cardium colieum, Born.). Les stries longitudinales se montrent partout, mais les transvertes domineut sur le côté autérieur.

† 18. Bucarde pied-de-cheval. Cardium hyppopeum. Desh.

> C. testá magná, crassá, globosá, valdé cordiformi, oblequá undiqué longitudinaliter striatá; margine crenato, anticé incressato; dente cardinali magno, conico in utráque valvá.

Cardium Gigas, Def. Diet. des Soiene, nat. t. 5.

Desh. Desc. des Coq. foss. de Paris.t. 1. p. 164. n° 1. pl. 27.

f. 3. 4.

Habite... Fossile des environs de Paris. Elle est une des plus

grandes espèces commos dans le genre. Les sillons de la surface sont petits, peu saillants, nombreux et aboutissent à un grand nombre de crénelures le long des bords. Sur chaque valve l'une des dents cardinales est très grosse, conique, un peu on crochet.

## † 19. Bucarde agréable. Cardium gratum. Def.

C. testa rotundata, cordiformi, tenui, fragili, multicostata; costis teorigatis, interstitiis transversim lamellosis: lamellis ereberrimis; marginibus profundè dentiquatis; dente laterali postico magno, compresso, conico, acuto.

Desh. Descr. des Coq. foss, de Paris. t. 1, p. 165. n° 2, pl. 28, f. 3, 4, 5.

Habite... Foutile de Parraes, Monchy, aux sevirons de Paris. Coquille fort elégante, mince, fragile, arrondie, cordiforme, ornée d'un grand nombre de petites cotes lisses. Les intersices sont étroits et on y voit un grand nombre de petites lamelles très fines et transerses. La dent latérale postérieure est comprimée, mais fort saillante et pointue.

## † 20. Bucarde discordante. Cardium discors. Lamk.

C. testé ovato-obliqué, cordiformi, tenui, fragili, polité; latere postico longitudinaliter tenui-striato, antico obliqué e<sub>t</sub> transversim sulcato; sulcis remotis.

Lamk Ann. du Mus. t. 6. p. 34r. nº 1, et t. 9. pl. 19 f. 10. s. b.

Def. Dict. des Scienc. nat. t. 5. nº 1.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 166. nº 3. pl. 28. f. 8. g.

Hablte... Fossile de Griguon, Parnes, Mouchy, Senlis. Voisin du eardium colicum ou pectinatum, ainsi que du discrepans, mais toujours plus petit et bien distinct de ces espèces.

## † 21. Bucarde aspérule. Cardium asperulum. Lamk.

C. testá rotundatd, cordiformi, sulvehliquá, subineequilaterá, longitudinaliter erebricostatá; costis convexis, squamosis; squamis numerosis, fornicatis, erectis; margine postico profunda denticulato.

Lamk, Ann. du Mus, t. 6, p. 343. no 3, et t. 9. pl. 19. f. 7. a. b.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. r. p. 167. nº 4. pl. 27 f. 7. 8. et pl. 30. fig. 13. 14.

Habite.... Fossile de Grigaon, Parnes, Mouchy, etc. Très jolle coquille mince et fragile, très bombée, ses côtes, asser souvent inégales, sont armées de grandes écailles redressées. Cette espèce est rare.

## + 22. Bucarde lime. Cardium lima. Lamk.

C. testá rotundatá, tenuissimá, fragili, tenuissimé rtriatá; striis longitudinalibus squamulis minimis numerozissimis instructis iumbonibus minimis viz proeminentibus. Lamk, Aun. du Mus. t. 6. p. 344. u° 7. et t. 9. pl. 20.

f. 2. a. b. Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 167, n°. 5. pl. 27,

f. 1. 2. Tonile de Grignon, Parnes, Chaumont, aux environs de Paris, et à Valognes. Petite espèce obronde, très mince, subdéprimé, ornée de très fines côtes longitudinales, sur lesquelles s'élère, un très grand nombre d'écailles très petites et très fines. Elle est voisine du cardiam oblessum, mais très distincts.

## † 23. Bucarde hibride. Cardium. hibridum. Desh.

C. testă magnă, vultle cordată, aquilateră, longitudinaliste costată; costis latis, depressis, sulco angusto separatis; lamellă angustissimă, serrată, în sulco decurfinte; dente laterali antico magno.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris, t. t. p. 168. nº 6. pl. 28.

Habite... Fossile de Bracheux et d'Abbecourt, près Beauvais.

Celle-ci a heaucoup d'analogie avec le cardium porubamm

Elle s'en distingue aussi hien par une plus grande taille
que par la charnière et les lames de la surface elles-mêmes
fort saillantes et jemais poraleuses.

## † 24. Bucarde granuleuse. Cardium granulosum. Lamk.

C. testá ovato-rotundatá, oblique cordatá, inæquilaterá, turgidulá, costatá; costis numerosis depressis, in medio punetato-granulosis; interstitiis tenuiter punctatis.

Lamk. Ann. du Mus. t. 6. nº 6. et t. g. pl. 19. f. 8. a. h.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 171. no 8. pl. 30.

f. 5. 6. 9. 10

Habite... Fossile à Grignon, Courtagnon, Senlis, Valmondois, etc. Elle a de l'analogie avec le cardium latum, ses côtes étant chargées de petites granulations comme dans cette espèce; mais elle est plus petite, plus arrondie, et lacharnière offre des différences constantes et plus importantes.

## + 25. Bucarde oblique. Cardium obliquum. Lamk.

C. testd cordiformi, rotundatd, subcequilaterd, posticè subangulatd obliquatd; costis numerosis, radiantibus, squamosis; squamis minimis erectis; margine dentato.

Lamk. Ann. du Mus. t. 6. nº 5. t. 9. pl. 29. f. 1. a. b.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 171. nº 9. pl. 30. f. 7. 8. 11. 12.

Habite.... Poss. des environs de Paris, dans presque toutes les localités. Coquille de taille médiocre, obronde, cordiforme, oblique, ayant un assez grand nombre de côtes sur lesquelles s'élèvent de petites écailles: il est rare de rencontrer des individus sur lesquels elles soient conservées:

# † 26. Bucarde verruqueuse. Cardium verrucosum. Desh.

C. testa rotundata, cordiformi, turgida, subosquilatera, longitudinaliter costata; costis posticalibus latioribus, alteris alternatim majoribus, majoribus tubercul tis margine serrato, dente laterali postico, minimo.

Cardium asperulum Brong. Vicent. pl. 5. f. 13. a. b.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. 1. 1. p. 173. nº 10. pl. 29. f. 7. 8.

Habite.... Fossile de Mouchy, Castelgomberto. La coquille figurée par M. Brongniart sous le nom de Cardium asperulum, est actuellement dans la collectiou du Muséum; ce qui nous a permis de nous assurer qu'elle est exactement semblable à notre espèce et non à celle citée de Lamarck.

# † 27. Bucarde demi-striée. Cardium semi-striatum. Desh.

C. testil subrotunda, cordiformi, inflatil, posticè subangulata et tenuissimè langitudinaliter striata; tuberculis munutissi-

mis in aliquibus interstitiis striarum dispositis; marginibus tenuissimė dentatis; dente cardinali magno,

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 174. nº 11. pl. 29. f. 9. 10.

pt. 39. 1.9. 1. Nossile de Parnes et Mouchy. Coquille très facile à distinguer. Elle a des stries fines et nombreuses sur le côté postérieur, seulement dans quelques-uns des interstices il y a de petits tubercules graniformes.

## † 28. Bucarde demi-granuleuse. Cardium semi-granulosum. Sow.

C. testá subrotundá, cordiformi; latere postico subangulato sulcato; sulcis omnibus granulosis; marginibus tenué dentatis.

Sowerby. Min. Conch. pl. 144.

Cardium plumstedianum, Id. Min. Conch. pl. 14. Duce figures in medio tab.

Desh. Descr. des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 174.

Desh. Descr. des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 174 n° 12. pl. 28. f. 6. 7.

Habite... Fossile de Bracheux, Abbecourt, Chaomont, Valmondois: environs de Faris; Barton en Angleterre. Espèce couricuse, voisine de celle qui précède. Son côté postérieur a des sillons assex gros, qui tous sont chargés de granulations: le reste de la coquille est lisse.

## † 29. Bucarde bossue. Cardium rachitis. Desh.

C. testá ovato-oblongá, obliquá, cordiformi, inflatá, gibbosá, costatá; costis numerosis, longitudinalibus depressis, instructis lamellis temuissimis, arenatis, transversalibus; umbomibus magnis, obliquis, subspiratis.

Desh. Descr. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 175. nº 13. pl. 29.

Habite.... Fossile à Valmondois, Tancrou, Chaumont. Coquille très remarquable, qui, par ses caractères, se rapproche un peu des cypricardes. Elle est très bossoe, et ses côtes très aplaties sont remplies de lamelles très fines, très serrées et trouverses.

#### † 30. Bucarde échancré. Cardium emarginatum. Desh.

C. testá elongato-trigoná, infernè attenuatá, cordiformi, dorso acuté angulatá, longitudinaliter costatá; latere postico brevi, plano, hyante; in hyatu margine dentato. Desh. Deser. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 178. nº 16. pl. 29. f. 3. 4.

Habite... Fossile à Valmondois. Cette espèce a de l'analogie gree le cardium lithocardium. Il en diffère par plusique chouse aesentielles; le bord antérieur for époist laisse un large passage qui semble convenir à l'issue d'un byson. Cette échancrure ressemble na peu à celle des tridacnes.

#### CARDITE (Cardita).

Coquille libre, régulière, équivalve, inéquilatérale. Charnjère à deux dents inégales; l'une courte, droite, située sous les crochets; l'autre oblique, marginale, se prolongeant sous le corselet.

Tosta libera, regularis, æquivalvis, inæquilatera. Cardo dentibus duobus inæqualibus: dente primario brevi, recto, sub natibus; altero, obliquo marginali sub vulvd porrecto.

OBSERVATIONS. Bruguière, dans ses cardites, embrassait celles dont il s'agit ici , plus , nos cypricardes , et même l'hiatelle. Maintenant nos cardites, réduites aux espèces qui n'ont que deux dents, dont une est courte, droite, située sous le crochet , tandis que l'autre est oblique, latérale, marginale et se prolonge sous le corselet, constituent un genre très distinct, mais qui avoisipe beaucoup celui des vénéricardes. Les cardites paraissent, en effet, tellement dériver des vénéricardes, qu'à l'égard de certaines espèces, il est facile de se tromper dans la détermination de leur genre, si l'on ne fait attention à la direction des deux dents. Ces dents, quoique inégales en longueur, sont toutes les deux obliques et dirigées du même côté dans les vénéricardes, ce qui n'a pas lieu ainsi dans les cardites. Linné confondait ces coquilles avec les cames; mais, outre qu'elles ne sont pas inéquivalves et irrégulières , aucune d'elles n'est fixée, par sa valve inférieure, sur les corps marins, comme le sont les cames.

Toutes les cardites sont des coquilles marines. La plupart ont un aspect particulier, et semblent des coquilles longitudinales, parce qu'elles ont le côté antérieur fort alongé, et le postérieur très court. On dit que quelques espèces s'attachent aux corps marins par des fils, à la manière des moules et des arches (1).

(1) En lisant, dans cet ouvrage, ce que Lamarck a dit des vénéricardes et des cardites, on reconnaît facilement qu'il conservait des doutes sur la valeur de ces deux genres, et qu'il n'ignorait pas la grande analogie qui existe entre eux; aussi il a cherché à corriger l'ambiguité des caractères par quelques observations; mais, loin de nous convaincre que les deux genres sont nécessaires, ces observations nous confirment dans l'opinion que nous avons émise (voyez la note sur le genre vénéricarde) touchant la nécessité de les réunir. Nous avons exposé, dans la note précitée, les motifs de notre opinion: il nous reste maintenant à examiner si le genre cardite, tel que nous l'entendons, c'est-à-dire contenant les vénéricardes, devra rester dans les rapports que lui donne Lamarck.

Nous avons vu, précédemment, que les zoologistes, à l'exemple de Poli, réunissent, d'un côté, tous les mollusques acéphalés qui ont les lobes du manteau réunis, et d'un autre, ceux qui ont ces lobes complétement séparés. La seule énonciation de ce fait indique que les zoologistes ont donné beaucoup d'importance à ce caractère, et, à tort ou à raison, ils l'ont préféré pour former les grandes divisions. Nous pensons que, dans les mollusques acéphalés, ce caractère étant l'un des plus faciles à observer, et offrant, par sa constance, une importance réelle, il était juste d'en faire un emploi rationnel. Lamarck semble l'avoir négligé, et cependant, entraîné par d'autres caractères naturels, la plupart de ses divisions s'accordent assez bien avec celles qu'il aurait pu faire en se servant des caractères que fournit le manteau. Le principe de la division des mollusques acéphalés, d'après les caractères du manteau, étant une fois adopté, il devient évident que

#### ESPÈCES.

Coquille subcordiforme ou ovale, plus transverse que lonzitudinale.

1. Cardite canelée. Cardita sulcata. Brug. (1)

C. testă subcordată, albo-rufo fuscoque tessellată; costis longitudinalibus convexis, transversim striatis.

les cardites ne soot pas ici à leur place, car elles ont les lobes du manteau désuois dans toute leur étendue, tandis que les autres mollusques de la même famille ont ces lobes réunis postérieurement et perforés de deux ouvertures: il sera dooc convenable de suivre l'exemple de Cuvier et de M. de Blainville, et de rapprocher les cardites des mulètes. Lamarck semblait croire que certaines cardites ont un byssus: quelques individus, gênés dans leur accroissement et devenus irréguliers, ont donné lieu à cette opinion, qui nous paraît sans fondement.

(1) Cette espèce, assez commune daos la Méditerranée, a son analogue fossile en Italie, à Perpignan, etc. Lamarck n'ayant pas reconnu cette analogie, a donné le nom de cardita etrusca aux individus fossiles. Il est nécessaire de réunir les deux espèces dans une bonne synonymie. Nous ignorons pourquoi Bruguière a changé le nom donné par Linné à l'espèce : il noussemble qu'il conviendrait de le lui rendre. Il est vrai que sous le nom de chama antiquata, Linné confondait deux espèces, mais il aurait suffi de retirer de sa synonymie la cardita ajar d'Adanson et des lors l'espèce dont nous nous occupons aurait été convenablement circonscrite. Au lieu de faire cette rectification , les auteurs ajoutèrent à la confusion, en introduisant, dans la synonymie, des espèces que Linné ne connut pas. Born commença; Chemnitz, Schroter, Gmelin, ne firent que l'accroître, et Bruguière crut pouvoir la réparer en changeant le nom de l'espèce et en rectifiant sa synonymie ; mais il laissa encore échapper quelques fautes. Dilwyo, en renChama antiquata. Lin. Syst. nat. 12, p. 1138. no 157. Exclusa Adansoni synonymia. Id. Chemnitz. Conch. 7, p. 108. pl. 48, f. 488, 489. Synon.

plerisque exclus.

\* Id. Schrot. Einl. t. 3. p. 234. no 4. \* Gmel. p. 3300, no 4. Synon. plerisque exclusis.

Id. Poli. Test. t. 2. p. 115. pl. 23. fig. 11 à 19 et 18. 21.

\* Id. Dilw. Cat. t. 1. p. 215. nº 6. Cardita sulcata. Brug. Encycl. méth, vers. t. 1. p. 405.

nº 3. Lister. Concl., t. 346, f. 183.

\* Bonan. Recr. 2. f. 98.

\* Gualt, Ind. Test. pl. 71. f. L. \* Venericardia sulcata, Payr. Cat. p. 54.

Fossilis cardita etrusca. Lumk. Anim. sans vert. t. 6. p. 23.

Cardita sulcatus. Sow. Genera of Shells. fig. 3, Habite la Méditerranée. Mus. no. Mon cabinet. Ses côtes sont

arrondies et non anguleuses, comme dans celle qui suit.
2. Cardite ajar. Cardita ajar. Brug. (1)

C. testa subcordaui, rufă vel albo et fulvo variă; costis longitudinalibus compressis, angulatis; sulcato - tuberculatis; ano rotundato, impresso.

dant à l'espèce son non linnéen aurait pu lui donnet une synonymie plus parfaite, en rejeant les figures qu'il cite de Knorr et de l'Encyclopédie. Il est certain que cette figure de l'Encyclopédie, également citée par Lamarck, mais avec doute, doit être définitivement supprimée, car file représente très exactement une autre espèce, cardita bicotor, n° 10.

(1) Linné confondit cette espèce avec la précédente, et ji fut imité en cela par les auteurs jusqu'à Bruguijse qui la rétablit dans l'Epcyclopétie; mais Bruguijse; confondit avec elle deux espèces, l'une fossile (venericardia imbricate, Linnè, et l'autre vivante (cardità bicolor, Lank, n° 10). Après avoir examiné un grand nombre d'individus, nous croyous que la venericardia pinula de M. de Basescot, est l'apalégue fossile de l'Ajar d'Adanson, Dilyiui, dans errotest l'apalégue fossile de l'Ajar d'Adanson, Dilyiu dans l'aparte de M. de Basescot, est l'apalégue fossile de l'Ajar d'Adanson, Dilyiu dans l'aparte de M. de Basescot, est l'apalégue fossile de l'Ajar d'Adanson, Dilyiu dans l'aparte d'Ajar d'Adanson, Dilyiu dans l'aparte d'Ajar d'A

Came ajar. Adans. Sénég. pl. 16. f. 2.

Cardita ajar. Brog. Diet. nº 4. Syn. plerisque exclusit.

\*Dilw. Cat. t. 1. p. 2.16. nº 7. Syn. plerisque exclusit.

Habite les obtes de l'Afrique, su Séndgal. Mon cabinet. Elle
est rousse, à peine tachetée de blanc; mois j'en ai une variéée blanche, avec des ondes rougeàtres on fauves. La
lunule est peitite. Largenr, 28 millimètres.

## 3. Cardite enflée. Cardita turgida. Lamk, (1)

C. testá obliquè cordatá, transversá, tumidá; latere postico brevissimo, obtuso; costis longitudinalibus subangulatis, crenatis; ano cordato impresso.

Chama. Chemn. Conch. 7. tab. 48. f. 490. 491. Encycl. pl. 233. f. 2. non bene.

[h] Far., vulod' magie devasti; costarum crenie crebricorius.

Habite l'Occin inditea. Mus. ar. Mon cabinet. Elle est plus grande, plus caffic que les deux qui précèdent, et a 18 à 20 côtes longitudinales. Son corselet est large, sa Insule an pus grande, en cœur arrondi avec une petite pointe. Largeur, 40 à 50 millimètres. La variété [b] est d'une taille moins resuels.

#### 4. Cardite écailleuse. Cardita squamosa.Lamk. (2)

C. testé parvulé, oblique cordaté, fuleé; costis compressis squamiferis: squamis fornicatis; ano cordato parvo.

son catalogue, a confondu cette espèce avec la bicolor de Lamarck.

(i) La coquille qui, dans la collection du Muséum, porte ce nom écrit de la main de Lamarck lui-même, est fort différente des figures citées dans la synonymie. Ces figures, en effet, représentent exactement de grands individus de la cardita bicolor, n° 10. Il serait donc conyensible, pour éviter toute capfusion, de conserver le nom de cardita turgida à la coquille du Muşéum, laquelle n° pa se spore été figurée, et de transporter la synonymie à la bicolor déji confonde avec les deux espèces précédentes.

(2) Lamarck a donné ce nom a une espèce à laquelle Poli a imposé celui de chama muricate. La figure qu'en donne l'auteur italien représente un grand individu de la Poli, Conch. 2. tab. 23. f. 22. Habite la Méditerranée, au golfe de Tarente. Mon cabinet. Largeur, 18 millimètres.

5. Cardite gallicane. Cardita gallicana. Lamk.

C. testé rhombeo-rotundaté, obliqué; costis radiantibus, subsquamosis, superné distantioribus; squamis remotiusculis.

Mon cabinet.

Habite.... Possile des environs d'Angers. Largeur, 12 millimètres.

6. Cardite intermédiaire. Cardita intermedia. Lamk. (1)

C. testá obliquè cordatá, transversá; latere postico brevissimo; costis separatis, rotundatis, crenatis: posticis ad latera sulcatis.

Chama intermedia. Brocchi. Conch. 2. p. 520. t. 12. f. 15. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n°., et se trouve fossile en Italie, près de Sienne. Mus. n°. Curier.

Cardite rudiste. Cardita rudista. Lamk.

C. testd obliquè cordată, transversă; costis rotundatis, separatis: anticis squamoso-echinatis; posticis muticis.

\* Chama rhomboidea. Broc. Conch. Foss, subsp. t, 2. p. 523, n\* 6. pl. 12. f. 16.

Mus. no. Habite,... Fossile d'Italie, près de Sienne. Cuvier.

cardita trapezia: il sera donc nécessaire de supprimer la cardita squamosa et de la réunir à la trapezia, dont elle est un double emploi.

(1) Nous avons vu, dans la collection du Muséum, les deux valves de cette espèce, que Lamacte, croit vivantes dans les mers de la Nouvelle-Hollande. Elles sont transparentes, lourdes, décolorées, dans un état qui annonce un assezlonge ufouissement dans le sable. Quant à leur ideutité avec les individus fossiles d'Italie, elle ne saurait être plus parfaite.

420

- 8. Cardite de Toscone. Cardita Etrusca. Lamk. (1)

  C. testá obliquê cordatá; costis convexo-planis, vix prominu-
  - C. testd oblique cordatd; costis convexo-planis, vix prominu lis lævigatis.

    Mus. nº.

Habite.... Possile de Sienne, en Toscane. Cuvier.

- 9. Cardite trapézoïde. Cardita trapezia. Brug.
  - C. testá trapeziá, rubente; sulcis longitudinálibus crenulatis. Chama trapezia. Mull. Zool. Danic. Prod. p. 247. Gmel. p. 3301.
  - \* Lin . Syst. nat. p. 1138.
  - Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 236. tab. 8. f. 17.
  - \* Chemn. Conch. t. 11. p. 240. pl. 204. f. 2005. 2006. Cardita trapezia. Brug, Dict. no 5.
  - Encyclop. pl. 234, f. 7.
    - \* Chama trapezia, Dilw. Cat. t. 1. p. 216. nº 8. Habite la mer de Norwége, l'Océan européen, la Méditer-
  - ranée. Fossile dans les falans de la Touraine ou en Sicile, etc. Mus. nº. Petite coquille rosgestre, médiocrement rentiée, transparente, presque aussi large que longue. Largeur, 6 millimètres.
- 10. Cardite bicolore. Cardita bicolor. Lamk. (2)
  - C. testd obliquè cordatd, albd, rufo maculatd; costis angulato-planis, plerisque lovibus: posticalibus creberrimè crenatis.
  - \* Knorr. Vergn. t. 2. pl. 20. f. 3.
  - \* Chemn. Conch. t. 7. pl. 48. f. 490. 491.
  - \* Encycl. meth. pl. 233.f. 2. 3.
  - \* Brooks, Introd. pl. 3, f. 33, \* An eadem? Valentyn, Verth. pl. 16, f. 30, Mus. ns.

<sup>(1)</sup> Analogue fossile de la cardita sulcata, nº 1. (Voy. la note relative à cette espèce.)

<sup>(</sup>a) La coquille étiquetée par Lamarck dans la collection du Maséum, ne laisse aucun doute, et c'est avec certitude que nous lui donnous sa vraie synonymie: nous avons vu qu'elle avait été confondue avec la sulcata, l'ajar et la turgida.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, de l'Inde, de la mer Rouge. Largeur, 44 millimètres.

11. Cardite déprimée. Cardita depressa. Lamk.

C. testá obliquá, ovali, depressá, albá, subferrugineá; cost is conferiis; convexo-depressis, anticé obsolet is, Mus. n...

Habite..., Du voyage de Péron, Elle a l'apparence de l'état fossile. Largeur, 35 millimètres.

Coquille plus longitudinale que transverse.

12. Cardite brune. Cardita phrenetica. Lamk. (1)

C. sessa oblongo-ovata, superne compresse, rotundata, latiore; sulcis longitudinalibus, transverse striatis; margine postico crenulato.

An chama semi-orbiculati? Lia Syst. nat. p. 1138.

Gmel. p. 3301. nº 6.

Chama phrenetica, Born. Mus. p. 83.

\* Chama cordata, Var. g. Gmel. p. 3301, nº 8.

\* Valentyn. Verthan. pl. 16. f. 27. Knorr. Vergn. 2. tab. 23. f. 7.

Chemn. Conch. 7. tab. 50. f. 502. 503.

Encyclop. pl. 233. f. 4. Cardita semi-orbiculata. Brug. Dict. no ro.

Habiate la mer Rouge, celle de l'Inde et de la Nouvelle-Hollande. Mos. nº Mon cabinet. Espèce très distincte, et qui derient usuez grande. La coquille est d'un rout très brun en dedans comme en dehors dans a partie supérieure; mais elle est blanche en son côté poutrieur, en debors et intérierement. Longueure, 56 millimètres,

13. Cardite grosses-côtes. Cardita crassicosta. Lamk.(2)

C. testă elongată, postice coarctato-sinuată, albă, purpureo spadiceoque lineată aut maculată; costis crassis, imbri-

<sup>(1)</sup> La description que Linné donne, dans le Muséum de la princesse Ulrique, de la chama semi-orbiculata est telle que l'on ne peut douterqu'ellesoit exactement la même que celle-ci;il conviendra donc de lui restituer son norallinnéen.

<sup>(2)</sup> Cette espèce nous paraît distincte de celle figurée

cato-squamosis: squamis obtusis, superioribus semierectis.

An jeson ? Adans, Senégal, tab. 15. f. 8.

Encyclop.? pl. 234. f. 1. 4. b. c.

Habite.... Du voyage de Péron. Mus. nº. Longueur, 55 millimètres. Bord interne simplement ondé; dix à douze cêtes.

#### 14. Cardite roussatre. Cardita rufescens.

C. testá oblong-l, posticê coarctato-sinuată, falvo-rufescente; costis 17, imbricăto-squamosis: squamis incumbentibus; margine undato.

List. Conch. t. 347. f. 185?

Habite... Mon cablant. Celle-ci paraît tesir à la précédente, mais elle a des côtes moins grosses, pluis nombreuses, et as couleur n'est pas la même. La description du cardita pectunculus de Brugoière, n°., ne se rapporte pas à notre capèse.

#### 15. Cardite mouchetée. Carditacalyculata. Lamk, (1)

C. testá oblongá, anticè retusá, albá, maculis fuscis lunatis pictá: costis imbricato-squamosis: squamis fornicatis incumbentibus.

dans l'Encyclopédie; elle a beaucoup plus de ressemblanou avec le jéson d'Adanson, et elle est pour nous l'analogue vivant de la cardita crassa, n° 25, fossile dans les faluns de la Touraine. La fig. 5 de la planche 234 de l'Encyclopédie la représenterait plus exactement.

(1) Il est certain pour nous que l'on a substitué à l'espèce de Linné une coquille qu'îl ne connaissit pas. Si, en effet, on lit attentivement la courte description de son chama calyculata dans les 10° et 21° éditions du Systema nature, on voit qu'elle s'accorde très exactement avec les caractères d'une espèce de la Méditerranée, laquelle est la même que la cardita sinuata de Lamarch. Il est certain que la synonymie de cette espèce, dans la 12° édition, est très fautive, puisqu'elle rapporte à une seule trois espèces distinctes; mais îl ne faut pas s'arrêter à la seule synonym. Chama calyculata. Lin. Gmel. nº 7.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 238.

List. Conch. t. 347. nº 184. Favanne. Conch. pl. 50. fig. L.

" Cardita variegata. Brug. n° 6.
Born. Mus. tab. 5. f. 10. 11.
Chemn. Conch. 7 t. 50. f. 500. 501.

Encyclop. pl. 233. f. 6.

\* Chama calyculata. Dilw. Cal. t. 4, p. 217.

\* Cardita calyculatus. Sow. genera of Shells. f. 1. 2.

\* Blainv. Malac. pl. 69. f. 1.

Habite l'Océan ailantique, etc. Mus. n.º. Mon cabinet. Belle espèce, à laquelle on a eu tort, selon nous, de rapporter le jeson d'Adanson. Elle a vingt ou vingt et une côtes écailleuses, qui sont crénelées sur les côtés. Longueur, 50 millimètres.

16. Cardite raboteuse. Cardita subaspera. Lamk. (1)

C. testà oblongá, gibbá, albidá; costis 23, rufis, imbricatosquamosis: squamis fornicatis, semi-erectis, subacutis; margine crenato.

mie, et ne conserver que celles des figures qui s'accordent avec la description : cet accord ne se montre qu'avec celle de Gualitéri. Au lieu de rectifier la synonymie de Linné, Chemnitz, Schroter, Dilwyn, etc., ont pris pour type de l'espèce une figure de Lister qui, bien que citée par Linné, n'a cependant point de ressemblance suffisante avec sa description. Bruguière avait raison de vouloir rendre aux espèces confendues leur véritable synonymie, et il conviendra de l'imiter. Nous croyons cependant qu'il a fait une erreur en mettant le jéson d'Adanson avec la cardita calyculata. Nous pensons que ces deux espèces se distinguent suffisamment. Il nous semble que ces observations conduisent à ce résultat: de substituer le nom de cardita variegata donné par Bruguière à la cardita calyculata de Lamarck, et clevil de cardita calyculata de

(1) Nous n'avons pu vérifier, dans la collection de Lamarck, si en effet cette espèce diffère de la cardita calyCardita variegata, Brug. Dict. no 6. Sy nony mis exclusis. Habite... Mon cabinet, C'est d'après la coquille que je possède, que Bruguière a fait sa description. Je ne connais ni figure, ni autre synonymie qui lui convienne. Longueur, 38 millimètres.

## 17. Cardite noduleuse. Cardita nodulosa. Lamk.

- C. testa oblongo-trapezia, gibba, rufo-rubente; costis 16, rotundatis, crenato-nodosis: margine integro.
- \* Chemn. Conch. t. 11. pl. 204. fig. 1999 à 2002?
- \* Encycl. pl. 234. f. 1. a. b. c. Mus. nº.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à la baie des Chiens-Marins. Mon cabinet. Ce n'est point le chama trapezia de Linné, figuré par Schroeter. Longueur, 32 millimètres. On en a, des mers de la Chine, une variété bigarrée de blanc et de roux-brun.

#### 18. Cardite sinuée. Cardita sinuata. Lamk.

- C. testa oblonga, albida; latere postico sinuato; costis 18. imbricato-squamosis; dente laterali subacuto.
- \* Chama calyculata. Lin. Syst. nat. 12. p. 1138.
- \* Cardita calyculata. Brug. Encycl. meth. vers. p. 408. no v. Exclus. Adansoni synonym.
  - \* Desh, Encycl, meth, vers. t. 2. p. 201. nº14.

Habite.... A l'intérieur, elle a une tache noirâtre vers son

sommet. Son côté postérieur a deux sinus, dont un plus profond. Longueur, 28 millimètres.

## 19. Cardite chambrée. Cardita concamerata. Brug.

C. testá ovato-oblongá, albidá, longitudinaliter costatá: costis transverse striatis, subcrenatis; valvis interne camera

Walch, Naturf. 12. t, 1. f. 5-7. Chemp, Conch. 7. t. 50. f. 506. a. b. c.

culata des auteurs, toujours est-il que la description donnée par Bruguière de la cardita variegata s'accorde avec une très grande exactitude à l'espèce nommée à tort calyculata par les auteurs. Voyez la note sur l'espèce précédente.

TOME VI.

" Gmel, p. 3304, no 16, Cardita concamerata, Brug, Dict, no 8.

\* Chama, no 3, Schroter. Einl. t, 3, p. 249.

" Dilw. Cat. t. 1. p. 219. nº 15.

Encyclop, pl. 234, f. 6. a. b. c.
Habite l'Océan américain. Mus. n°. Petite coquille fort singalière par la loge en godes; qui vécupe le milieu intérieur de chaque valve, et qui est due à un repli reatrant de son

gallère par la loge en goues, qui occupe te mineu interesar de chaque valve, et qui est due à un repli rentrant de son bord postérieur. Ce n'est qu'un grand sinus de ce bord rentre en dedans.

## 20. Cardite aviculine. Cardita aviculina. Lamk. (1)

C. testá ovato-oblongá, albidá; costis imbricato-squamosis longitudinaliter sulcatá; squamis superioribus fornicatis semi-erectis.

Mus. n°.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande, à la baie des
Chiens-Marins et à l'île King. Mon cabinet. Elle a des
taches orangées sur ses côtes dans les plus grands individus, et tient à la C, mouchetée; mais se sécalles sont

dus, et tient à la C. mouchetée; mais ses écailles sont plus relevées et sa taille est toujours inférieure. Longueur, 22 à 24 millimètres.

## 21. Cardite citrine. Cardita citrina. Lamk. (2)

C. testô oblongo-spatulatá, lutescente, intus albá; costis longitudinalibus imbricato-squamosis: squamis supremis posterioribusque erectioribus.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Petite coquille d'un jaune-citron, bien écailleuse, assez jolle et très distincte. Longueur, 20 millimètres.

## 22. Cardite lisse. Cardita sublevigata. Lamk. (3)

C. testă ovali-oblongă, albo et rufo zonată, subradiutii; striis transversis tenuissimis; margine integerrimo.

<sup>(1)</sup> Espèce très voisine de la calveulata des auteurs, et qui en est peut être une forte variété de localité.

<sup>(2)</sup> Il n'existe, dans la collection du Museum, qu'uu seul individu de cette espèce. Il est jeune, et nous paraît une variété de couleur de la cardita crassicosta, nº 13.

<sup>(3)</sup> Coquille fort curieuse, ayant des rapports avec la

\* Desh. Encycl. méth. vers, t, 2. p. 202. nº 15. Mus. n°.

Habite... Elle provient de la collection d'Hollande. Véritable cardite, mais sans côtes longitudinales. Longueur, 18 millimètres.

#### 23. Cardite corbulaire, Cardita corbularis, Lamk.

C. testé ovali, subtrapezié, tenui, lavigaté; latere postico perparvo; margine integerrimo.

Cabinet de M. Defrance.

Fiabite.... sur des plantes marines, des coralloides. Longueur transversale, 12 millimètres.

## 24. Cardite lithophagelle. Cardita lithophagella. Lam.

C. testd oblongd, cylindraced, supernè compressa, tenui, albidd; angulo obliquo, obtuso; striis transversis tenuissimis; natibus fulvis.

Mon cabinet.

Habite.... les mers d'Europe? Petite coquille ayant l'aspect de notre cypricardia coralliophaga, mais à charnière de cardite. Je crois qu'elle habite dans les pierres. Longueur, 17 millimètres.

## 25. Cardite grossière. Cardita crassa. Lamk. (1)

C. testd oblongd, posticè subsinuată, costis crassis, rotundatis, imbricato-squamosis: squamis obtusis.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 201. nº 12.

\* Id. Descrip. des Coq. foss. t. 1. p. 181, nº 1. pl. 30. f. 17. 18.

Mon cabinet.

Habite... Fossile de la Touraine. C'est probablement celle dont parle Bruguière à la suite de sa cardite n° 7. Je lui trouve plus de rapports avec notre curdite grosses-côtes. Elle a 16 à 18 côtes non crénelées sur les côtés. Longueur, 5 millimètres.

cardita nephretica, par sa forme et par sa charnière avec les cypricardes, cependant elle n'en a pas tous les caractères. Cette coquille ambigué est intermédiaire entre les deux genres.

 (ι) Nous croyons que cette espèce est l'analogue fossile de la cardita crassicosta, n° 13.

#### + 26. Cardite hippope. Cardita hippopea. Bast.

C. testd oblongd, subinæquilaterd, ovato-transversd costis radiantibus incrassatis subsquamosis, positicis eminentioribus; lunuld ovato-cordatd, minima profundd; cardine angusto; dente exteriore divaricato.

Bast, Mem. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. t. 2. p. 79. pl. 5. f. 6.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 202. nº 15.

Habite..... Fossile de Bordeaux et de Dax. Cette espèce transverne est moins inéquilatérale que la plupart des autres cardites. L'aderalère côte postérieure est fort saillante, et su-dessous d'elle il y a une dépression dans laquelle on remarque une ou deux petites côtes.

## † 27. Cardite de Jouannet. Cardita Jouanneti. Desh.

C. testa transversa ovata, longitudinaliter costata; costis planis, latis, apice subgranulosis; cardine unidentato, altero bidentato; marginibus undato dentatis.

Venericardia Jouanneti. Bast. Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. t. 2, p. 80, nº 2, pl. 5, f. 3.

Cardia Jonanneti. Desh. Encycl. méth. vers. t. z. p. 193. n. 24. Habite... Fossile de Bordeaux, Dax, Toursine et les environs de Vienne, en Autriche. Coquille ovale, transverse, à lunule petite, près profonde, cordiforme, aussi large que haute. Les cotes sont plus sillantes sur les crochets cilles s'aplatissent en s'élargissant vers les bords: ceux-et sont arrais de créculeres trè large.

## † 28, Cardite rude. Cardita aspera. Lamk.

C. testá ovato-elongatá, subquadrilaterá, obliquissimá, incequilaterá, multicostatá; costis convexis, squamosis imbricatis, asperatis; margine crenato.

Lumk. Ann. du Mus. t. 6. p. 340. nº 1, et t, g. pl. 19. fig. 5. a. b. c.

Cardita asperula. Def. Dict. des scienc. nat. t. 7.

Deth. Cor. foss. de Paris. 1. 1. p. 183. n° 2. pl. 36. f. 15. f. d. Habite... Fossile de Grignon , Bouconviller, Valmondois. Très jolle petite coquille alongée, transverse, très inéquilateriel, tronquée de chaque côté. Elle est oracé de 18 à 20 côtes, couverse, étrolles, sisilantes, chargée de petite écailles imbriquées. Deux d'ents cardinales sur une valve, une seule sur l'autre.

#### CYPRICARDE (Cypricardia).

Coquille libre, équivalve, inéquilatérale, alongée obliquement ou transversalement. Trois dents cardinales sous les crochets, et une dent latérale se prolongeant sous le corselet.

Testa libera, equivalvis, incequilatera, obliquè vel transversìm elongata. Cardo dentibus tribus infrà nates, et dente laterali sub vulvá porrectis.

OBSENATIONS. Les cypricardes ressemblent aix cardites par leur forme générale; aussi Bruguière ne les en distingua point. Mais, au lieu d'une seule dent sous les crochets, elles ont trois dents comme les vénus, et néammoins elles sont munies d'une dent latérale alongée, comme les cardites. Je n'en connais encore aucune qui ait des côtes longitudinales analogues à celles de la plupart des cardites et des bucardes.

[Lescypricardes ressemblent,eu effet, par leur forme, aux cardites, ependant, en les examinant avec soin, on voit qu'elles ont plus de rapports avec les bucardes; c'est sinsi que quelques espèces de ce dernier geure perdent la dera latérale antérieure; d'autres, au lieu d'avoir les dents cardinales en croix, les ont presque épales et divergentes, comme dans les vénus. Si l'on vient à réunir dans une seule coquille les deux modifications des bucardes, on a une cypricarde. D'un autre côté, la position des impressions musculaires, leur étendue, l'impression palléale presque simple ou à peins sineueus postérieurement, le grand espace qu'elle laisse entre elle et le burd, nous font supposer que l'animal des cypricardes a, comme dans les bucardes, les lobes du manteau réunis postérieurement et percés dans la commissure de deux ouvertures inégales.

Quelques espèces de cypricardes vivent à la manière des modioles lithiphages; elles s'enfoncent dans la pierre tendre ou dans les masses madréporiques.

Lamarck a compris dans le genre quelques espèces fossiles qui, par leur forme extérieure, s'en rapprochent un peu, mais qui, par leur charnière, apparticament au genre crassine. Ces espèces sont actuellement remplacées par d'autres également fossiles dépendant des terrains oolitiques ou des terrains tertiaires. ]

#### ESPÈCES.

Cypricarde de Guinée. Cypricardia Guinaica.

Lamk. (1)

C. testá oblongá, oblique angulatá, decussatim striatá, albolutescente; antico intere versus extremitatem compresso, avice rotundato.

Chama oblonga. Lin. Syst. nat. p. 1139. Gmel. p. 3302.

" Schrot, Einl. t. 3. p. 241.

Chama guinaica. Chemn. Conch. 7. tab. 50. f. 504. 505. Cardita carinata. Brug. Dict. n° 9.

Encyclop. pl. 234, f. 2.

\* Chama oblonga, Dilw. Cat. t. 1. p. 219, nº 14.

\* Blainv. Malac. pl. 65 bis. f. 6.

Habite les côtes de Guinée. Mus. nº. Elle a l'aspect d'une modiole. Elle est blanche à l'intérieur, mais au dehors elle est un peu jaunâtre. Largeur, 60 millimètres.

- 2. Cypricarde anguleuse Cypricardia angulata. Lamk.
  - C. testé oblongé, anterius obliquè angulaté, decussatim striaté; albé; antico latere obliquè truncato, carinato.
  - \* Chama oblonga varietas. Chemu. Conch. t. 11. pl. 203. fig. 1993. 1994.
  - \* Cypricardia oblonga. Sow. gener. of Shells.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à la baie des Chiens-Marins. Elle u des sillons transverses, plus gros que les stries qui les croisent. Lougueur, 36 millimètres. Elle est un neu bàillante à la base de son côté antérieur.

<sup>(1)</sup> Linné avait donné le nom d'oblonga à cette espèce; il sera nécessaire de le lui rendre et de supprimer celui de Chemnitz imposé plus tard. Dilwyn a confondu en une seule ces deux premières espèces du genre.

## 3. Cypricarde rostrée. Cypricardia rostrata. Lamk. (1).

C. testa oblonça, anterius oblique angulata, decussatim striata, alba; antico la tere producto, attenuato, subrostrato.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande, à l'île aux Kanguroos. Longueur, 40 millimètres.

## 4. Cypricarde datte. Cypricardia coralliophaga.

C. testā oblongā, exlindracea, tenui, albā, docussatīm striatā, anterius compressā; striis marginalibus in laminas promimalis.

Chama coralliophaga. Gmel. p. 33n5. nº 25. Chemn. Conch. 10. p. 35g. t. 172. f. 1673. 1674.

Cardita dactylus. Brug. Dict. nº 13.

Encycl. pl. 234. f. 5. a. b. Fossilis Brocch. Conch. 2. t. 13. f. 10 a. b.

\* Chama coralliophaga, Dilw. Cat. t. t. p. 220. p° 17. \* Coralliophage carditoide. Blainy, Malac. pl. 76. f. 3. Habite les mers de Saint-Domingne, dans les masses madré-

Habite les mers de Saint-Lommane, dans les masses matreporiques, les coraux, Mon exbinet. Aspect d'upe modiole blauche, mince, un peu trensparente; les pointes descrochets pourprées. Longueur, 53 millimètres. On la trouve fossile en Italie.

## Cypricarde modiolaire. Cypricardia modiolaris. Lamk. (2)

C. testa ovali-obloned, tumidel; striis transversis arcuatis; ano ovato impresso.

<sup>(1)</sup> Cella-ci est une variété de la précédente. Lamarek a établi extte espèce pour un seul individu gêné dans son accroissement et ayant l'extrémité postérieure plus rétrécie. Les caractères essentiels restent les mêmes que dans Pespèce précédente.

<sup>(2)</sup> Ces trois dernières espèces se trouvent à l'état fossile dans la grande oolite de France et d'Angleterre. Lamarck, qui n'en avait pas vu la charnière, les a rapportées, d'après leur forme, au genre cypricarde; mais, plus heureux, uous

Cabinet de M. Defrance et le mien.

Habite... Fossile des environs de Caen. Le côté postérieur , quoique fort court, fait une hosse avancée et arrondie. Longueur, 53 millimètres.

- 6. Cypricarde oblique. Cypricardia obliqua. Lamk.
  - C. testá oblique cordatá, convexá, sublevigatá; margine superiore rotundato; striis transversis nullis. Habite.... Fossile des Moutiers, route de Caen à Condé-sur-

Noireau. Cabinet de M. Ménard. Longeur, 42 millimètres.

- 7. Cypricarde trigone. Cypricardia trigona. Lamk.
  - C. testé cordato-trigoné, subangulaté, abbreviaté; striis transversie ce figuis; pube lunuléque distinctiusculis. Habite... Fossile des mêmes lieux que la précédente. Cabinet de M. Ménard, Longueur et largeur, 24 millimètres.
- † 8. Cypricarde oblongue. Cypricardia oblonga. Desh.
  - C. testá ovato-transversá, inequilaterá, obliquá, levigatá; umbonibus obliquis, recurvis; cardine angusto, tridentato; dente laterali obsoleti.

Desh. Eucycl. méth. vers. t. 2. p. 44. n o 5.

- Id. Coq. foss, des cuv. de Paris, t. 1. p. 185, no 1, pl. 31. f. 3. 4.
- Habite..... Fossile aux environs de Paris, Farces, Monchy, Chaumont, Rehoul. Elle a de lasalogie sece la eypricadia cyclopea de M. Brongniart (Terr. du Vic., pl., 5, 1, 1, 1); mais elle en diffère soffiamment poor tette distingués. Elle est alongée, transverse, très inéquilatérale, tonte lisse, trois deuts divergentes i la charnière; la dent latérale est presque enlièrement effacés.
- † 9. Cypricarde carinée. Cypricardia carinata. Desh.
  - C. testà ovato-obliqua, turgida, cordiformi, posticè obliquè truncată, angulată, cleganter striată; striis tenuibus, trans-

avons des valves séparées dont nous avons dégagé la charnière de la gangue pierreuse, et nous avons reconnu que ces coquilles avaient tous les caractères des crassines, genre auquel nous renvoyons. versis, regularibus; cardine bidentato, altero tridentato, laterali magno.

Desh. Eneyel, meth, vers. t. 2. p. 45. no 6.

Id. Coq. foss. des env. de Paris, t. 1, p. 186. nº 2, pl. 31, f. 1. 2.

Habite.... Fossile de Chaumont. Belle espèce oblongue; cordiforme, ayant un angle algu oblique descendant des crochets à l'angle postérieur des valves et limitant tout le côte postérieur; les stries sont transverses, simples, régulières; la dent latérale postérieure est fort grosse.

## † 10. Cypricarde cordiforme. Cypricardia cordiformis, Desh.

C. testá ovato-transversá, inæquilaterá, turgidá, cordiformi, posticé angulatá, levigatá; umbonibus magnis, obliquis, recurvis; cardine bidentato; dentibus lateralibus magnis; margine integro, postice subsinuato.

Desh. Encyel, meth, vers. t. 2. p. 44. nº 3.

Habite... Fossile de l'oolite de Caen, de Bayeux, etc. Grande coquille cordiforme, ventrue, que l'on prendrait pour une cacellée, si l'on s'en rapportait uniquement à sa forme extérieure; mais elle a la charaître des cypricardes: la dent latérale postérieure est fort grande.

# † 11. Cypricarde corbuloïde. Cypricardia corbuloides. Desh.

C. testd parvuld, subtetragond, turgidd, inæquilaterali, postice angulatd; umbonibus minimis, obliquis, cardine bidentato; dente laterali postico, valdè separato, minimo; marginibus erenulatis.

Desh. Encycl, méth. vers. t. 2. p. 44. nº 4.

Habite... Fossile anx environs de Caen, de Bayeux et dans la gflande formation collitique. On a I rrover aussi en Angleterre. Elle est oblongue, très inéquilatérale, subquadrilatère. Son côté postérieur est tronqué. La Innule est très pesite; deux dents cardinales et une dent latérale postérieure très petite et fort écartée sur chaque valve.

in a skrugle

#### HIATELLE ( Hiatella ). (1)

Coquille équivalve, très inéquilatérale, transverse, bàillante au bord supérieur. Charnière ayant une petite dent sur la valve droite, et deux dents obliques un peu plus grandes, sur la valve gauche. Ligament extérieur.

Testa æquivalvis, valdè inæquilatera, transversa, margine supero hiante. Cardo dente unico parvo in valvá destrá: dentibus duobus obliquis, paulò majoribus, in sinistrá. Ligamentum externum.

OBSERVATIONS. CE GENTE, citabil par Daudin, ne m'est pas connu. Néanmoins l'espèce principale sur laquelle on l'a fondé me paraît beaucoup plus voisine des cardites, par ses rapports, que les solens, quoique la coquille soit billante.

<sup>(1)</sup> Nous ayons eu occasion de parler du genre histelle dans une note relative au solen minutus ( voy. page 57. nº 10 ). Nous avons fait remarquer que ce solen minutus était la même coquille, la même espèce que l'hiatella arctica, d'où nous avons conclu, ou à la suppression du solen minutus, ou à celle du genre hiatelle. Cette conclusion ressort évidemment du double emploi fait par Lamarck pour une seule espèce de coquille. Maintenant, si nous examinons cette coquille dans tous ses caractères, nous reconnaissons qu'elle est habitée par un animal tout-à-fait semblable aux saxicayes byssifères, et nous vovons, en effet, dans la forme du test, la charnière, les impressions musculaires, celles du manteau, que le solen minutus ou hiatella arctica, qui est la même espèce, doit venir se placer dans le genre saxicave. Nos observations nous conduisent donc à supprimer à la fois le solen minutus et le genre hiatelle.

#### ESPÈCE.

## 1. Hiatelle arctique. Hiatella arctica.

H. testá transversim oblongá; antico latere longiore, apiec truncato; valvarum angulis binis muricatis: altero valdè obliquo; striis transversis.

Mya arctica, Lin. et O. Fabr. Faun. Groenl. p. 407. Solen minutus. Lin. Chemn. Conch. 6. t. 6, f. 51. 52.

Cardita arctica, Brug. Dict. nº 11. Eucyclop. pl. 234. f. 4. a. b.

Hiatella. Dand. Bosc. Coq. 3. p. 120. t. 21.

Habite les mers du Nord, dans le sable, et se rencontre parmi les fucus. Coquille petite et blanchâtre.

#### ISOCARDE (Isocardia).

Coquille équivalve, cordiforme, ventrue, à crocheta écartés, divergents, roulés en spirale d'un côté. Deux dents cardinales aplaties, intrantes, dont une se courbe et s'enfonce sons le crochet; une dent latérale alongée, située sous le corselet. Ligament extérieur, fourchu d'un côté.

Testa æquivalvis, cordata, ventricosa; natibus distantibus, secundis, divaricatis, involutis. Dentes cardinales duo, compressi, intrantes, uno sub natò recurvo; dens lateralis elongatus, infrà vulvam. Ligamentum externum, hino furcatum.

Ossexyations. La grandeur, la forme et la situation des crochets, ainsi que le caractère des dents cardinales, sont si particuliers aux coquilles de ce genre, que j'ai cru devoir les distinguer des cardites, quoiqu'on n'en connaisse encore que très peu d'espèce.

Il n'y a qu'une dent cardinale dans les cardites; on en trouve trois dans les cypricardes; mais ici l'on en voit deux, dont une offre une disposition singulière. Des quatre espèces que jo vais citer, je ne connais que la première. L'animal a ses siphons courts, et le pied assez grand et ovale.

[Liuné confondait les coquilles de ce genre parmi les cames, et Bruguière les rangeait au nombre des cardites: elles s'éloignent cependant de l'un et de l'autre geure par des caractères particuliers.

Les isocardes ont, à la vérité, les crochets grands et contournés, comme les cames et les dicérales, mais elles sont régulières et toujours libres , tandis que les vraies cames sont adhérentes et irrégulières. Elles s'éloignent non moins des cardites, autant par la coquille que par l'animal. Ainsi nous avons vu, dans les cardites, les lobes du manteau séparés dans toute leur longueur et dépourvus de siphons. Dans les isocardes les lobes du manteau sont réunis postérieurement et pourvus de deux siphons courts ou plutôt de perforations comparables à celles des bucardes. Sans donte que les isocardes se rapprochent par-là des bucardes, mais lorsque l'on compare le pied des animaux de ces deux genres et la forme des branchies, ou reconnaît qu'en effet ils constituent deux genres très distincts. Dans les bucardes le pied est cylindracé, très long, coudé dans le milieu ; ici, au contraire, il est plat, subquadrangulaire et assez court.

Les coquilles du genre isocarde sont fort remarquables et eu général faciles à reconnaltre, à cause de la grandeur et de la proémience des crochets. La charnière est particulière à ce genre. Deux dents cardinales, dont la supérieure semble s'enfoncer par son extrémité antérieure dans la cavité cardinale; l'autre dent est parallèle au bord : elle est aplatie latéralement, oblongue et fort saillante sur le côté postérieur; et à l'extrémité du correlet s'élève sur le bord une dent latérale assez grosse; le ligament est alongé, extérieur, étroit, assez saillant : arrivé à l'origine des crochets, il se bifurque ; et chacune de ses parties remonte dansune petite goutière, jusqu'à l'extrémité de cest crochets. Les impressions musculaires sont fort écartées, assez grandes, superficielles et réunies par une impression pal-lelae simple.

Il existe un plus grand nombre d'espèces que n'en a connu Lamarch: on mentionne seulement deux espèces vivantes et onze ou douze espèces fossiles. Nous avons vu, dans la collection du Muséum, la coquille à laquelle Lamarch doune le nom d'iocardia semi-sudeat. Il est à présumer que le savant professeur l'avait jugée d'après la forme seulement, ou qu'elle fut ajoutée à son catalogue depuis a cécité; car sa charnière et ses divers caractères dénotent qu'elle appartient, comme nous le verrons, à un genre particulier. ]

#### ESPÈCES.

## 1. Isocarde globuleuse. Isocardia cor. Lamk.

I. testá cordato-globosá, lævi, fulvá; natibus albidis. Chama cor. Lin. Syst. nat. p. 1137. Gmel. p. 3299.

List. Conch. t. 275. f. 111.

\* Plancus de Conch .pl., 10. f. A. \* Rumph. Amb., pl., 48. f. 10.

Gualt. Test. tab. 71. fig. E. \* Bonna. recreat. 2. f. 88.

\* Seba. Mus. t. 3. pl. 86. f. 1.

\* Knorr. Vergn. t. 6. t. 8. f. 1.

\* Regenfuss. Test. t. 2. pl. 4. f. 32.

Fava. Conch. pl. 53. f. G. Chem. Conch. 7. t. 48. f. 483.

Poli. Conch. 2. tab. 23. f. 1. 2. Encyclop. pl. 232. f. 1. a. b. c. d.

Cardita cor. Brug. Dict. no 1. \* Schroter, Einl. t. 3. p. 228.

\* Montagu. Test. p. 134. \* Donovan. Test. t. 4. f. 134.

\* Brocks, Introd. pl. 3. f. 33.

\* Cardium humanum, Lin. Syst, nat. 10. p. 682.

\* Chama cor. Dilw. Cat. t. 1. p. 212. nº 1. \* Id. Olivi. Adriat. p. 114. nº 1.

\* Isocardia oor. De Roissy. Buff, de Sonn. t. 6. p. 383. pl.66.

\* Blainy. Malac, pl. 69. f. 2.

\* Bulwer sur l'Isocardia cor des mers d'Irlande. Zool. Journ. t. 3. p. 357, pl. 15 supplémentaire.

\* Sow. Genera of Shells, f. 1. 2.

- \* Payr. Cat. pag. 60, nº 103.
- \* Fossilis imperato. Mus. p. 581.
- \* scilla de Corp. Mar. Lapid, pl. 16. f. A.
- \* mescardo. Mus. p. 183. f. 1.
  - altirovande. Mus. Métal. p. 480.
  - un cadem spec. ? Isocardia fruterna. Say. Mem. sur les foss. du Maryland. Journ. de l'Acad. de Phyl. t. 4.
- pl. 11. f. 1.
- Desh. Encycl. meth, vers. t. 2. p. 321. nº 1.
- [b] Eadem fossilis; natibus breviusculis. Mus. no.

Habite l'Océan d'Europe, la Méditerrance, etc. Mus. n. Mon cabinet. Son épiderme, ronsistre, a des stries longitudiales ries fines. Le figament se bitraque, et es branches divergent es se prolongeant sous chaque crochet. La varicité fossile se trouve en latile, preis de Plaisance, et aux canvirons de Bordeaux. On en trouve asset de moule intévieur d'adulvitus plus petits , à Saint Jean-d'Assé, au nord du Mans. M. Ménard (1).

## 2. Isocarde ariétine. Isocardia arietina. Lamk.

- testá oblongo-cordatá, ventricosá; sulcis longitudinalibus profundis, crebris: natibus magnis, in gyros subduplices contortis.
- Chame ? arietina. Brocchi. Conch. 2. p. 668. t. 16. f. 13. Habite.... Foutile d'Italie, trouvé dans le Plaisantin. Quoiqu'on n'ait reacontré q'un fragment de cette coquille, elle indique assurément l'existence, subsistante ou déirnite, d'une véritable espèce, de ce genre, et en confirme l'établissement.

<sup>(1)</sup> Lamarck dit que l'anologue fossile de cette espèce se trouve non-seulement dans le Plaisantia, mais encore aux environs de Bordeaux et du Mans. En effet, la co-quille fossile du Plaisantia, de la Sicile, de la Morée et des environs d'Avers, est tout-k-fait anologue à celle qui vit dans l'Océan européen; mais il n'en est plus de même pour la coqueille fossile de Bordeaux, pour laquelle il faudra établir une espèce particulière. Quant à celle du Mans elle est très différente de l'iscardiacor; éest elle que M. Defraoca a nonmée isocardiale àsacchiana.

# 3. Isocarde des Grandes-Indes. Isocardia Moltkiana.

1. testá cordatá, subtrigoná, incequilaterá, oblique sulcatá; valvis carinatis; latere antico breviore, depresso, lævigato.

\* Spengler. Berlin Schrift. t. 4. p. 321. pl. 14.

Chama Molikiana. Chemn. Conch. 7. t. 48. f. 484-487.

Schrot. Einl. 3. p. 248. no 1.

Cardita Moltkiana. Brug. Dict. no 2.

Encyclop. pl. 233. f. 1. a. b. c. d.

Chama Motikiana. Gmel. nº 15.

- \* Isocardia Molikiana. Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 322. n° 2.
- \* Sow. Genera of Shells. f. 3.

Habite les mers des Grandes Indes et de la Chine. Par sa forme générale, cette coquille, très rare; approche des bucardes à valves carénées, et néanmoins elle paraît véritablement appartenir au genre des isocardes.

# 4. Isocarde demi-sillonnée. Isocardia semi-sulcata. Lamk. (1)

I. testá cordatá, tenui, subpelluculá, albá, transpersim striatá; antico latere longitudinaliter sulcato.

(1) Il est à présumer que cette coquille a été ajoutée aux isocardes de Lamarck, depuis la cécité du savant professeur : il faut croire qu'elle a été placée ainsi, parce quel'on n'a fait attention qu'à sa forme extérieure, qui s'approche en effet de celle des isocardes; car si l'on eût examiné la charnière et les autres caractères essentiels, on cût reconnu que cette coquille n'a rien des isocardes: nous croyons qu'elle se rapproche des myes et des anatines, et qu'elle doit constituer un genre particulier.

Nous avions remarque depuis long-temps, dans la collection de M. Michelin, une petite coquille fossile des environs de Senlis, qui nous offrit des caractères particuliers, ce qui nous détermina à la comprendre dans un genre que nous nous proposions d'établir dans le groupe des anatines. Ce genre était déjà créé sous le nom de PéHabite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l'île St.-Pierre, St.-François. Mos. nº. Elle n'est point fossile, et offre seulement, sur le coté autrierur, 10 sillons longitudinaus fort remarquables. Elle a une dent cardinale recourbée, bilobée, concaver en dessus; et une catte, s'alongenat sous le corselet en forme de lame tronquée à son extrémité latérale. Longeuer de la coquille, q'i millimètres.

riplome par M. Schumscher, et nous avons dù adopter la dénomination imposée avant nous par l'auteur allemand. Depuis M. De Haan, consu par son travail sur les ammonites et d'autres ouvrages importants, nous fit voir une valve d'une coquille vivante de la Nouvelle-Hollande, et présentant exactement tous les caractères du fossife de M. Michelin; c'est alors que nous reconnûmes que ces deux empèces ne pouvaient fairepartie du genre périplome, et devaient constituer un genre nouveau.

La coquille que nous a communiquée M. De Haan est la même que celle nommée locardis sensi-sulcata par Lamarck. Nous croyons qu'elle doit servir de type à un genre nouveau, pour lequel nous proposons le nom de cardilie cardilia, et auquel les caractères suivants conviennent:

## Genre CARDILIE. Cardilia. Desh.

Caractères génériques. Coquille ovale, oblongue, longitudinale, blanche, cordiforme, ventrue ja crochets grands, saillants; charnière ayant une petite dent cardinale redressée et à côté une fossette; un cuilleron, pour raivi un ligament intérieur; impression musculaire antérieure, arrondie, superficielle; la potsérieure étant sur une lame mince, horisontale, saillante dans l'intérieure.

Quoique l'animal du genre cardilia ne soit pas connu, on peut, au moyen de la coquille seule, établir ses rapports. Deux familles renferment toutes les coquilles avant le ligament intérieur inséré dans un cuilleron horizontal; dans l'une, celle des anatines, le ligament trouve un appui sur un osselet qui n'est point soudé à la charnière; dans l'autre, celle des mactraées, cet osselet n'existe pas. Dans la famille des anatines, toutes les coquilles

#### † 5. Isocarde sillonnée. Isocardia sulcuta. Sow.

 testá minimá, rotundatá, inflatá, globulozá, longitudinaliter sulcatá; umbonibus magnis remotis.

Sow. Min. Conch. pl. 295. f. 4.

Habite... Fossile provenant du canal de Islington en partic creusé dans l'argile de Londres. Cette coquille, fort rare ce qu'il paraît, esi globalcuse, irès venirue, élégament sillonnée dans sa longueur. Elle est un peu plus grosse qu'un gros pois : les croches sont grands et écartés.

sont inéquivalves; elles sont équivalves dans la famille des mactracées. Bien que nous n'ayons vu, jusqu'à présent, que des valves séparées de *cardilia*, nous crovons qu'il n'y a point d'osselet cardinal, et que les valves sont égales. Ce genre doit donc se placer dans le voisinage des lutraires et non loin des anatures.

Les cardilies sont des coquilles minces, cordiformes, ovales . oblongues , longitudinales. Leur charnière offre . vers le bord antérieur, une petite dent cardinale qui se prolonge au-delà du bord du cuilleron et se relève un peu en crochet. A côté d'elle et postérieurement est placé le cuilleron pour le ligament; il est petit, profond, et il est séparé du bord supérieur par une échancrure triangulaire assez profonde. Ce qui , à l'intérieur des valves , rend particulièrement les coquilles de ce genre remarquables, c'est l'impression musculaire postérieure. Une lame presque horizontale assez large s'avance du fond du crochet en passant sous le bord cardinal, et vient se terminer vers le bord postérieur, un peu au delà du tiers supérieur de sa longueur. Cette lame , peu épaisse , est adhérente , par un de ses bords, à la surface interne de la coquille. L'extrémité inférieure de la surface externe donne attache au muscle postérieur. Nous ne connaissons, dans aucune autre coquille, une impression musculaire comme celle-ci. Dans les cucullées on trouve bien quelque chose d'analogue, mais la lame dans ce genre n'est point aussi isolée, et

TOME VI.

## † 6. Isocarde concentrique. Isocardia concentrica. Sow.

I. testá ovato-oblongá, turgidá, cordiformi, tenui, transversim sulcatá; sulcis regularibus angustis, postice profundio-

Sow, Min. Conch. pl. 491. f. 1.

Assistation de la Normandie et de Dalwick, en Angleterre, dans les marnes calezires nommées corbarah par les Angliai. Catte espèce est ovale, oblongue, à silona transverses, peu épais, réguliers; les crochets sont grands et rappellent ceus de l'ionarda con C'est cette forme de croblets qui a déterminé le genre de cette espèce, car on n'en counsait pas la charaîter.

## † 7. Isocarde oblongue. Isocardia oblonga. Sow.

I. testh ovato-oblongd, subquadrangulari, inflatt, inexquilaterd, lavigatd, postice dilatath, antice angustiore; umbonibus inflatis approximatis.

Sow. Min. Conch. pl. 491. f. 2.

Habite.... Fossile du calcuire de transition des environs de Dublin. Quodque l'on ne comnaisse pas la shavnière de cette coquille et qu'on fa trouva dans fet terpairs coqquilers des plus anciens, on ne peut s'empécher de l'admettre

d'ailleurs elle ne reçoit pas, comme ici, le muscle tout entier.

Nous ne connaissons que deux espèces que l'on puisse rapporter à ce genre: l'une est vivante.

Cardilie demi-sillonnée. Cardilia semi-sulcata. Desh. (Isocardia semi-sulcata. Lamk.)

L'autre est fossile.

Cardilie de Michelin. Cardilia Michelini. Desh. (Hemicy clonosta Michelini. Desh.)

Fossiles rares de la collection de M. Michelin, publiés par lui-même, première feuille, fig. 8, 9. N'ayant plus ces coquilles sous les yeux, nous ne pou-

N'ayant plus ces coquities sous les yeux, nous ne pouvons en donner une description complète, et nous nous bornons à les indiquer ici. parmi les isocardes, car elle en a la forme; son test est très mince et son extrémité antérieure plus étroite que la postérieure.

#### † 8. Isocarde Parisienne. Isocardia Parisiensis. Desh.

 testá glóbulosá, valdé cordiformi, longitudinaliter striatá; striis tenuibus, distantibus, convexis, subdepressis, quecorosis.

Desh. Descrip, des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 189. pl. 30, f. 5.

Id. Encycl. méth, vers. t. 2. p. 322. nº 3.

Habite.... Fossile de Mouchy. Nous avons vu le moule intérieur tet quelques fraguents de test. Cette espèce est d'un médiocre volume, ornée de côtes longitudinales tes régolières, élégantes, aplaties, semblables à de petits rubans épais, collés sur une surface plane. Elle est très rare.

#### LES ARCACÉES.

Dents cardinales petites, nombreuses, intrantes, et disposées, sur l'une et l'autre valve, en ligne, soit droite, soit arquée, soit brisée.

La famille des arcacées ou polyodoutes, est extrémement remarquable par la charnière des coquilles qu'elle embrase. Ces coquilles sont équivalves, régulières, à crochets ordinairement écartés, à ligament tout-à-fait extérieur, et à impressions musculaires, latérales. Les unes sont transvences, les autres sout arroudies. Plusieurs d'entre elles ont leur épiderme plus ou moins velu. Quelques. uns de ces coquillages se firent aux roehers par des fils tendineux que l'animal y attache, et leur coquille y est plus ou moins bâillante à son bord supérieur.

La plupart des arcacées vivent enfouis dans le sable à peu de distance des côtes, et toutes sont marines. Néanmoins, les trigonies, que j'avais placées à la fin de ce tte famille, semblent avoisiner les naïades par leurs rapports avec la castalie, et devoir en être séparées pour former une petite famille à part.

Quoique fort nombreuses, les arcacées n'ont été divisées qu'en quatre genres: cucullée, arche, pétoncle et nucule, et jusqu'à présent ce nombre a paru suffire. En voici l'exposition. (1)

<sup>(1)</sup> La plupart des conchyliologues pensent que la famille des arcacées est très naturelle et ne devra subir aucuns changements. En effet, les genres qui la composent, démembrés du grand genre Arca de Linné, semblent avoir les plus grands rapports, et ils sont certainement incontestables entre les cucullées, les arches et les pétoncles. Les différences qui existent entre eux sont si peu importantes, que l'on adopterait facilement leur réunion en un seul grand genre naturel. Le genre nucule ne nous paraît pas aussi bien lié aux précédents; les nucules sont nacrées, oe qui ne se voit dans aucun des genres que nous venons de mentionner. Les dents de leur charnière ont une forme différente, et en général elles sont plus saillantes que celles des arches et des pétoncles : elles se distinguent mieux encore par la position du ligament. Dans les trois genres précédents ce ligament est à l'extérieur comme une toile collée derrière la charnière ; dans les nucules il est interne et recu dans un petit cuilleron placé dans l'angle que fait le bord cardinal. Il est vrai que parmi les nucnles on comprend ordinairement plusieurs espèces, dans lesquelles le ligament est extérieur comme dans les pétoncles : ces espèces ne sont point nacrées. Peut-être serait-il convenable de retirer ces espèces du genre nucule, de les mettre parmi les arches ou les pétoncles, et de séparer ainsi les nucules de la famille des arcacées : cette famille serait alors très bien caractérisée par la position du ligament et la nature de la charnière. M. Quoy a donné, dans le Voyage de l'Astrolabe, la figure d'un animal de nucule, placé audessous de celui de la trigonie : on ne peut disconvenir

#### OUCULLEE ( Cucullea ).

Coquille équivalve, inéquilatérale, trapéziforme, ventrue; à crochets écartés, séparés par la facette du ligament. Impression musculaire antérieure formant une saille à bord anguleux ou auriculé.

Charnière linéaire, droite, munie de petites dents transverses, et ayant à ses extrémités deux à cinq côtes qui lui sont parallèles. Ligament tout-à-fait extérieur.

Testa æquivalvis, inæquilatera, trapeziformis, ventricosa; natibus distantibus, area ligamenti separatis. Impressio muscularis antica, elevata; margine angulato vel in auriculam producto.

Cardo linearis, rectus, dentibus minimis transversis instructus; utráque extremitate costis 2—5, sibi parallelis. Ligamentum penitus externum.

Ossavarioss. Les cueullées tiennent, sans doute, de très près aux arches; mais elles offrent, dans leur torme constante, et aur-tout dans leur charnière, des particularités si remarquables, qu'il nous a paru nécessaire de les distinguer. Ce sont de grosses coquilles très renflées, trapéziformes, à côté antérieur tronqué obliquement, formant un coraelet large, cordiforme, aplati, un pue relevé vers son milieu. La charnière est celle des arches; mais elle se déplace à mesure que la coquille grandit ou vieillis; et laissant à ses extrémités les restes de ses anciens bords, elle donne lieu aux côtes parallèles qui la terminent, ce qu'on ne voit pas dans les arches. Ces côtes sinquières sont dans une direction très différente de celle des dents

qu'il existe entre eux plus d'analogie qu'on ne l'aurait d'abord supposé; mais il faut dire que l'animal de la nucule représenté, appartient à une espèce dont le ligament est extérieur et qui, par cela même, se rapproche plus que les autres des trigonies. Nous reviendrous sur ces genros dans les suotes qui les concernent en particulier.

sériales de la charnière, et ne sauraient être considérées elles-mêmes comme des dents. On remarque, par les cepèces fossiles, que ces coquilles prennent beaucoup d'épaisseur eu vicillissant, et qu'alors les côtes latérales de leuricharnières sont progressivement plus nombreuses. La facette du ligament s'élargit aussi proportionnellement, et acquiert plus de sillons (1).

#### ESPÈCES.

- 1. Gucullée auriculifère. Cucullue a auriculifera. Lant. (2)
  - C. testá obliquè cordatá, ventricosá, decussatim striatá, fulvá; cardine utrinque subbicostato.
  - \* Area concamerata. Martini. Besch. Berl. naturf. 1, 3, p. 292, t. 7, f, 15, 16.
  - Arca cucullus. Gmel. p. 3311.
  - Area eucullata. Chemn. Conch. 7, t, 53. f. 526. 527.

    " Fav. Conch. pl. 51. f. A.
  - \* Davile, Cat. t. 1. pl. 18.
- (1) Les cucullées différent fort peu des arches, et quoiqu'elles sient un facief particulier, il a quelquies espèces de cederaire graner qui établissent le passage entre lui et le premier. Ce qui distingue le plus essentiellement lès cucullées des arches, ce sont les côtes trainverses placées aux extreintés de la charnière; ces côtes s'articulent comme le feraient les dents cardinales user une lique droite; ecte tigne, dans quelques espèces, se courbe aux extrémités, et alors les dents deviennent obliques et dans quelques espèces (les deviennent transverses; ces espèces se rapprochent infiniment des cucullées pour la charnière. C'est en nous appuyant de cesobservations, que nous avous manifesté cette opinion, qu'il dialt convenable de réunir les cucullées aux arches à titre de sous-division.
- (2) Martini, en décrivant le premier cette coquille, lui donna le nom d'arca concamerata. Il fandra lui restituer cette dénomination et la nommer eucullus concamerata.

- \* Cacullesa auriculifera. Lamk, Syst. des anim. sans vert. p. 116.
- \* Id. De Roissy, Buff, Moll. t. 6. pl, 68, f. 3.
- Sow. Genera of Shells, f. r. 2.
- \* Blainv. Malac. pl. 65, f. 4.
- \* Deslt. Encycl, meth, vers. t. 2. p. 35. nº 1.
- Area concamera. Brug. Dict. nº 11.

Encyclop, pl. 305, f. 1, s. b, c. Bona. Habite l'Océan des Grandes Indes, Mus. n°, Mon esbinet. Coquille rare, nommée vulgalremement coyucluchon. Ses stries longitudinales sont plus fortes que les transverses. Elle est grande, d'un fauve cannelle su dehors, et de-

Coquine rare, nommee vugarementent cogneteenon. ses stries longitudinales sont plus fortes que les transverses. Elle est grande, d'un fave cannelle au dehors, et d'un brun violàtre ca dedans, au côté autérieur. Largeur, 96 millimètres.

#### 2. Cucullée crassatine. Cucullæa crassatina.

- C. testa subcordata, ventricosa; suleis longitudinalibus interruptis, interdim subnullis; au ieulo interno brevissimo. Cucullea erassatina, Ann. du Mas. 6. p. 338.
- \* De Roissy. Buf, Moll. t. 6. p. 403. n. 2.
- \* Knor. Beliq. t. a. pert. a. pl. B. II. a. f. 4.
- \* Desh. Encycl, meih. vers. t. 2. p. 35.
- \* Id. Foss. de Paris. t. 1. p. 193. nº 1. pl. 31. f. 8. 9. Habita.... Fossile des environs de Beauvais. Mus. nº. Mon cablacet. L'impression museulaire autérieure un forme qu'un angle arqué et saillant. Les côtes cardinales sont au nombre de 4 à 5. Largeur. 38 millimètres.

## † 3. Cucullée glabre. Cucullea glabra. Sow.

- C. testá subrhomboideá turgida, cordatá, inequilaterá; decassalm tenue striatí; lateré antico breviore obtuso, postico angulato; cardine brevi; dentibus lateralibus simplicibus, marginibus integris.
- Cucultæa glabra? Park, Organ. rem. t. 3, 171. ex. Sow.
- So w. Min. Couch, pl. 67. f. 1. 2. 3,
- Habit«... Fossile de Biackdown, en Augleterre. Elle est aubquadrangalire, oblique, assai longue que Jarge. Elle est converte de strict tels fines, transverses et longitudiales s'entrecroisant régulièrement. La charmère est courte, rarquée et les deuis terminales sont simples. Gette coquille « auuant les caractères des arches que des encullées.

# † 4. Cucullée oblongue. Cucullæa oblonga. Sow.

C. testá transversa ovato-oblonga, inæquilatera, obliqua, inflata, cordiformi, longitudinaliter striata; umbonibus magnis valdė separatis; arca ligamenti lata, profundė et multi sulcata, cardine in medio subedentulo; dentibus lateralbus tribus; marginibus simplicibus.

Sow, Min. Conch. pl. 206. f. 1. 2.

Habite..... Fossile de Dundwy, en Angleterre. De Normandie et de la Lorraine, dans l'oolite inférieure. Cette espèce est presque aussi grande que la cucullée crassatine. Elle a à peu près sa forme. Elle est striée en longueur; les sillons de sa surface cardinale sont nombreux et les valves réunies; ils forment des losanges les unes dans les autres.

# † 5. Cucullée treillissée. Cucullæa decussata. Park.

C. testá ovato-transversá, cordiformi, turgidá, incrassatá, incequilaterá, obliquá, decussatim striatá; latere antico breviore obtuso; postioo subangulato; umbonibus magnis, distantibus; area ligamenti angusta, suleis raris exarata; marginibus deniculatis.

Cucullora decussata. Park. Org. rem. t. 3. 171.

Sow, Min. Conch. pl. 206. f. 3. 4.

Id. Genera of Shells, f. 3.

Habite.... Fossile des environs de Feversham, en Angleterre. Elle a de l'analogie avec la glabra. Elle est très ventrue, ovale, transverse; le côté antérieur est court; la surface du ligament est étroite, n'a qu'un petit nombre de sillons écartés. Les dents de la charnière sont presque effacées dans le milieu.

# † 6. Gucullée carinée. Cucullæa carinata. Sow.

C. testá transversá obliquá, inocquilaterá, lævigatá; latere antico breviore, obtuso, postico angulato subrostrato.

Sow. Min. Conch. pl. 207. f. 1.

Habite..... Fossile de Black Down, en Angleterre. Coquille transverse, très oblique, très inéquilatérale, cunéiforme, lisse; le côté postérieur est séparé du reste par un angle assez aigu, lequel aboutit à l'extrémité postérieure prolongée un peu en bec; le côté antérieur est fort court.

# † 7. Cucullée fibreuse. Cucullæa fibrosa. Sow.

C. testá ovatá, obliquá, turgidá, incequilaterá, striis elevatis,

longitudinalibus ornatá; latere antico obtuso, brevi; umbonibus brevibus.

Sow. Min. Conch. pl. 207. f. 2.

Habite.... Fossile de Black Down, en Angleterre. Elle est ovale, très oblique, très inéquilatérale et chargée de stries longitudinales saillantes; le bord cardinal est court; les crochets sont écartés et pen saillants.

#### ARCHE. (Arca.)

Coquille transverse, subéquivalve, inéquilatérale; à crochets écartés, séparés par la facette du ligament. Charnière en ligne droite, sans côtes aux extrémités, et garnie de dents nombreuses sériales et intrantes. Ligament tout-à-fait extérieur.

Testa transversa, subaquivalvis, inacquilatera; natibus distantibus, areá ligamenti separatis. Cardo linearis, rectus ad extremitates non costatus: dentibus numerosis, serialibus, confertis, alternatim insertis. Ligamentum externum.

OBERVATIONS. Les arches, réduites au caractère plus resserré que je leur assigne, sont des coquilles marines, très faciles à reconsaître par la forme particulière de leur charnière. Elles constituent, dans la réunion de leurs espèces, uu groupe naturel qui se détache nettement des autres groupes de cette famille, et leur étude en dovient plus facile.

Linne fut le premier qui établit les principes d'une bonne classification des coquillages; mais il ne put alors que former un dégrossissement essentiel. Maintenant, par l'accroissement assez considérable de nos collections, la science a des besoins nouveaux auxquels il convient de satisfaire avec mesure.

Les coquilles auxqueiles j'ai conservé le nom d'arche sont transverses, ngénéral, très-inéquilatérales, presque rhomboïdales, remarquables la plupart par l'écatrement de leurs crochets. Lorsqu'on les renverse, et qu'on les pose sur leur bord supérieur, clies présentent l'aspect d'un navire, au-tout les espèces qui sont les plus alongées transversalement, ce qui leur a valu le nom qu'elles portent. Ces coquilles sont souvent băiliantes âleur bord supérieur, parce que l'animaf fait sortir, par cette ouverture, des fils tendineux qu'il attachent aux rochers.

L'écartement des crochets donne lieu à une facette externe, plane ou en vallon, de figure rhomboödale plus ou moins alongée, et sur laquelle s'applique le ligament des valves. Cette facette est marquée de sillons qui forment des losanges quand les valves sont rémises. A l'intérieur, les deux impressions musculaires sont apparentes sur les côtés.

L'animal des arches n'offre point de siphons saillants au dehors; son corpsest muni d'un pédoncule comprimé, terminé par des filets teudineux qui s'attachent aux rochers. Poli, Test. 2, p. 120, 1. 24.

Les arches vivent dans la volatinage des côtes, les uies enfoncées dans la sable, les autres àu dehors. Plusieurs d'entre elles ont la coquille reconverte d'un épidemu écaileux ou velu. Il y en a qui, quoique ayant les valves sembhbles pour la forme, eu ont une qui dépasse l'autre, au bord sudéfrier.

L'organisation des arches est connue depuis la publication du bel ouvrage de Poli sur les Mollusques des Deux-Siciles : il a fait l'anatomie de l'animal de l'area Noë; il serait à souhaiter maintenant que l'on fit connaître de la même manière celui d'une espèce parfaitement close, de l'arca antiquata, par exemple. L'animal a une forme extérienre qui se rapproche beaucoup de celle de la coquille ellememe : les lobes de son manteau sont désunis dans toute leur longueur; ils sont minces et laissent vers leur partie movenne un petit baillement correspondant à celui de la coquille; le corps est assez épais. De la partie moyenne de la masse abdominale s'élève un pied très conrt, épais, tronqué, et offrant dans sa troncature une masse ovale et assez considérable d'une matière cornée, compacte, qui remplacant le byssus soyeux de plusieurs autres moilusques, sert à la fois à l'attacher et à fermer le baillement des valves dans lequel il passe. De chaque côté du corps on voit dans presque toute la longueur de l'animal, deux branchies presque égales , composées de filaments détachés très fins et très flexibles. A la partie antérieure du pied et de lamasse abdominale se voit une fente transverse d'une médiocre étendue, ayant de chaque côté deux lèvres peu saillantes, mais prolongées jusque sur les parties latérales du corps : cette fente est l'ouverture buccale, et ces levres les palpes labiales. L'animal a deux muscles adducteurs qui l'attachent à sa coquille : ils sont écartés, et à chaque extrémité, le postérieur est le plus considérable. Ce mollusque est également pourvu de muscles propres au pied, et ces muscles puissants laissent sur la surface interne et supérieure une impression particulière beaucoup plus grande que dans la plupart des autres animaux de cette classe. L'ouverture buccale donne dans un œsophage étroit et assez long, à côté duquel et s'ouvrant à sa partie inférieure, existe une petite poche alongée dans laquelle est contenu un petit stylet corné. Cet osophage aboutit à un estomsc fort petit; globuleux ; dans les parois duquel on remarque de grands cryptes par lesquels le foie qui l'enveloppe, verse le produit de sa sécrétion. L'intestin est grêle, ne fait qu'un seul circuit pour gagner la ligne dorsale et médiane, passe derrière le muscle rétracteur postérieur, et se termine par un anus renversé en bas. Les organes de la circulation ont une disposition toute particulière dans les arches, fort différente de ce qui est connu dans les autres mollusques acéphales. Dans presque tous les mollusques de cette classe, le cœur a un seul ventricule embrassaut le rectum et placé dans la ligne dorsale et médiane de l'animal. Dans les arches, le dos de l'animal étant fort large, les branchies fort écartées à leur insertion sur les parties latérales du corps, il existe pour chaque paire de branchies un ventricule et une oreillette, c'est-à-dire que dans ce genre il ya deux cœurs. Le système nerveux est fort considérable : on en voit les principales branches sur la surface interne du muscle rétracteur postérieur.

Si l'on compare cette organisation à celle des pétoucles, il y a des différences suffi-antes pour justifier la séparation des deux genres; mais en serait-il de même si l'on connaissait l'animal des arches sans byssus?

## ESPÈCES.

Bord supérieur non crénelé en dedans.

# 1. Arche bistournée. Arca tortuosa. Lin.

A. testá tortá, parallelipipedá, striatá; valvis obliquè carinatis; natibus parvis, recurvis.

Arca tortuosa. Lin. Syst. nat. p. 1140. Gmel. p. 3305. nº 1.

- \* Schrot. Einl. t. 3. p. 258.
- \* Bonn. Recr. Supl. f. 27. 28.

Rumph. Mus. t. 47. fig. K.

Gualt. Test. t. 95. fig. B. 1. 2. 3.

D'Argeny. Conch. t. 19. fig. I.

\* Klein. Ostr. t. 8. f. 16.

Knorr. Vergn. 1. t. 23. f. 3.

\* Fav. Conch. pl. 51. f. G. 2.

Chemn. Conch. 7. t. 53. f. 524. 525.

- \* Barbut. Conch. pl. 7. f. 1.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 225. no 1.
- \* Blainy. Malac. pl. 65 bis. f. 1.

Brug, Dict. no 1. Encyclop. pl. 305. f. 1. a. b.

Habite l'Océan indien. Mus. no. Mon cabinet. Coquille singulière, précieuse, recherchée dans les collections. Les valves, réunies, ne ferment qu'incomplétement au bord supérieur de leur côté court. L'une d'elles est plus carénée que l'autre.

# 2. Arche demi-torse. Arca semi-torta. Lamk.

- A. testa semi torta, dilatata, oblongo-elliptica, striata; valvis obsoletè carinatis, extremitatibus rotundatis; natibus recurvis.
- \* Fav. Conch. pl. 51. f. G. 1.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande, à la terre de Diémen. Péron. Elle est plus large, moins carénée et moins torse que la précédente, et n'est point tronquée à l'extrémité de son côté long. Largeur, 91 millimètres. Sa charnière, quoique en ligne droite, se courbe un peu à ses extrémités.

#### 3. Arche de Noé. Arca Noc. Lin.

A. testa oblonga, striata, apice emarginata; natibus remotissimis, incurvis; margine hiante.

Arca Noc. Lin. Syst. nat. p. 1140. Gmel. p. 3306. nº 2.
Brug. Dict. nº 2.

\* Bona. Recreat. 2, f. 32.

Bona. Recreat. 2, f. 32.
 Gualt. Test. pl. 87. f. H.

Rumph. Mus. t. 44. fig. P. \* D'Argeny, Conch. t. 23. f. G.

\* Knorr. Vergn. t. 1. pl. 16. f. 1. 2.

\* Fava. Conch. pl. 51, f. D. 4. \* Regenf. Conch. t. 1. pl. 12. f. 73.

Chemn. Conch. 7. t. 53. f. 529.

\* Born. Mus. p. 88. Vign. p. 86. f. 6. \* Schrot. Einl. t. 3. p. 260.

\* Pennant. Zool. Brit. t. 4. p. 215.

\* Olivi. Zool, Adriat. p. 115. nº 1. \* Montagu. Test. p. 130.

Encyclop. pl. 303. f. r. a, b. c.

\* De Roissy, Buff. Moll. t. 6. pl. 68. f. 2.

\* Dilw. Cat. p. 226. nº 2. \* Sow. Genera of Shells. f. .

\* Blainv. Malac. pl. 65. f. 2.

Payr. Cat. pl. 60, nº 104.
[b] Eadem striis areæ crebris, angulato-flexuosis.

Mus. no.
[c] Eadem ared cardinali albo maculata; striis rarioribus.

List. Conch. t. 368. f. 208.

Encyclop. pl. 305. f. 2. a. b. \* Fossilis, Brocchi Conch. subap. t. 2. p. 475.

Habite les mers d'Europe, l'Opca, a, 3, p. 4, 95.

Mon cabinet. Coquille commune, très connee. Elle est sillonnée longitudinalement, et rayée en zigrags d'un roux ferrugineux rembruni. On en a de différentes tailles, formant de légères variétés.

# 4. Arche tétragone. Arca tetragona. Poli. (1)

A. testá transversá, oblongo-quadratá, decussatim striatá;

<sup>(1)</sup> Chemnitz confondait cette espèce avec la précédente;

valvis costá obliquá eminente; margine hiante, ad latera subcrenato.

\* Gualt. Test. pl. 87. f. G?

\* Area Noc. Var. Chema. Conch. 1, 7, pl. 54, ft 533. Area tetragona, Poli. Conch. 2, 1, 25, ft 12, 13, An area navicularis? Brug. Dict. 20 4.

Encyclop. pl. 308. f. 3.

Dilw. Cat. t. 1. p. 227. nº 4. Arca navicularis.

" Arca tetragona. Payr. Cat. p. 61. nº 105. Habite la Méditerranée et l'Océan atlantique, Mus. no. Mon

cabinet. Elle est toujours moins alongée, moins grande que l'arche de Noe, treillissée, à sillong grande que l'arche de Noe, treillissée, à sillong granuleux, et d'un roux nos de brun. A l'inférieur, elle est brune pu bleuktre. Ses crochets sont un peu vodatés.

# Arche grands-crochets. Arca umbonata. Lamk.

A. testé transverzim oblonga, ventricosa, angulato-sinuat, decussatim substriaté; umbonibus magnis, arcuatis; latere postico brevissimo.

List. Conch. t. 367. f. 207.

" Gualti. Test. pl 87. f. I.

\* Le Mussole, Adans. Seneg. pl. 18. f. q.

\* Fossilis, Arca biangula, Bast. Mem. de la Soc. d'his, nat, de Paris. t. 2, p. 75, nº 1.

Habite les mers de la Jamaique. Mus. nº. Elle est très baillante au bord supérieur. Largeur, 50 millimètres.

# 6. Arche sinuée. Arca sinuata. Lamk. (1)

A. testă ovali, utroque latere obtusă, oblique angulată; mar gine superiore sinuato, hiante. Mus. nº.

Bruguière la distingua et lui donna le nomd'arca navicularia. Quelques années après, Poli ne connaissant pas sans doute le travail de Bruguière, proposa pour la même coquille le nom d'arcat etragona. Il sera juste, à cause de son antériorité, de conserver à cette texpèce le nom que Bruguière lui imposs. L'analogue fossile de cette espèce se trouve en Italie.

(1) Coquille ayant beaucoup de rapport avec l'arca Helbingii, n° 24, et qui n'est peut-être qu'une forte variété. Habite à la Nouvelle-Hollande. Elle a des stries treillissées. Largeur, 36 millimètres.

# 7. Arche noisette. Arca avellana. Lamk.

A. testá ovatá, ventricosá, abbreviatá, decussatim striatá; pube cordatá; natibus arcuatis.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l'île Saint-Pierre-Saint-François. Elle est petite, renflée, nucléiforme, blanchâtre, tachée de brun à l'intérieur, Largeur, 19 millimètres.

# 8. Arche cardisse. Arca cardissa. Lamk.

A. testi nucleiformi, transversim cordata; valvis dorso carinatis; natibus subnullis; area cardinali rhombed, plana, Mon cabinet.

Habite dans la Manche, près de Quimper. Petite coquille inéquilatérale, d'une forme extraordinaire pour ce genre. Posée sur l'extrémité en pointe de son côté slongé, elle a une forme analogue à celle du cardium cardissa, mais sans erochets apparents. Ainsi, sa base est aplatie, avec une facette cardinale en losange, et sa partie supérieure est convexe et bàillaute en son bord. Largeur, 15 millimètres,

# 9. Arche ventrue. Arca ventricosa. Lamk. (1)

A. testa ovato transversa, ventricosa, decussatim striata, anterius compresso-acuta, emarginata; posterius obtusissima, natibus fornicatis.

Rumph, Mus. t. 44. fig. L.

Chemn. Conch. 7. t. 53. f. 53o.

An arca imbricata? Brug. Dict. no 3.

<sup>(1)</sup> D'après les individus de cette espèce qui sont dans la collection du Muséum, nous pensons qu'elle devra être supprimée des catalogues et se placer parmi les variétés de l'arca Noe: ella n'en diffère que par sa forme; elle est plus courte et proportionnellement plus enflée. Nous croyons que c'est à tort que Lamarck donne pour elle la synonymie actuelle: aucune des figures citées n'a une ressemblance suffisante; l'arca imbricata de Bruguière ne lui convient

Habite les mers de l'Inde. Mus. nº. ¡Elle a beaucoup de rapports avec l'arche de Noé; mais e lle est plus courte, très ventrue, à crochets voûtés, et plus blanche postérieure ment. Largeur, 70 millimètres. Coquille bàillante.

## 10. Arche rétuse. Arca retusa. Lamk. (1)

A. testé ovali, ventricosé, utroque latere obtusé; decussatim striaté, sulcis longitudinalibus subimbricatis; ared cardinali glabré, fused.

Chems. Conch. 7. t. 54. f. 532.

Habite à Timor. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille fort différente de l'espèce qui précède, et toujours moins grand. Largeur, 40 millimètres. Coquille báillante.

#### 11. Arche sillonnée. Arca sulcata. Lamk.

A. testd ovald, posteriūt obtusissimd, anterius obliquė truncatd, integrd; sulcis longitudinalibus transversė striatts, subcrenatis.

Mus. no.

pas davantage, car la description de cet auteur, si remarquablepour sa précision, s'accorde fort bien avec les caractères de l'arca umbonata, n°5. Si ces observations sont justes, comme nous le croyons, il sera convenable de restituer à l'arca umbonata de Lamsrett le nom d'arca imbricata que Bruguière le premier lui a donné. Il faudra supprimer l'arca ventricosa et transporter sa synonyme à l'arca umbonata on imbricata, puisque c'est la même coquille portant ces deux noms. Cette coquille habite su Sénegal, dans l'Océan de l'Inde, la Mer rouge, et son analogue fossile se trouve aux environs de Bordeaux, de Dax, d'Angers et dans les falluns de la Toursine. C'est cet analogue que M. de Bastoret, dans son mémoire sur les fossiles de Bordeaux, a confondu avec l'arca binquie, et lui a donne le même nom

(1) Nous no savons si la coquille de la céllection de Lamarck constitue une espèce particulière; ce quenous pouvons assurer après un examen attentif, c'est que la coquille qui dans la collection du Muséum porte ce nom, est un vieil individu de l'arca etragona, nº 4. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Elle est nuce d'un roux-brun sur un fond blanchâtre; crochets peu écartés. Largeur, 38 millimètres. Coquille bâillante.

# 12. Arche ovale. Arca ovata. Gmel. (1)

A. testá ovátá, in medio depressá, subsinualá, decussatim striatá; epiderme pullá, squamosá; margine hiante.

Arca ovata. Gmel. p. 3307. nº 6.

Arca nivea. Chemn. Conch. 7. t. 54. f. 538.

\* Schrot, Einl. t. 3. p. 280. nº 4.

Encyclop. pl. 3og. f. 3.

Habite la Mer Rouge. Mus. n. Grande et large coquille, blanche, a épiderme brun, écailleux. Point de lunule. Largeur, 86 millimètres.

# 13. Arche barbue. Arca barbata. Lin.

A. testa oblonga, transversa, depressa, subsinuata, decussatim striata; striis longitudinalibus granulatis, epiderme barbatis; margine subclauso.

Area barbata. Lin. Syst. nat. p. 1140. Gmel. p. 3306, nº 3. Brug. nº 8.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 262.

Bonan. Recr. 2. f. 79.

Gualty Test. t. 91. fig. F.

D'Argeny. Conch. t. 12. fig. M.

Knorr. Vergn. 2. t. 2. f. 7.

Chemn. Conch. 7. t. 54. f. 335.

Encyclop. pl. 309. f. 1.

Poli. Conch. 2. t. 25. f. 6. 7.

\* Olivi. Zool, Adriat. p. 215. nº 2.

\* Payr. Cat. p. 61. nº 106.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 229. nº 9.

<sup>(1)</sup> Cette coquille a la plus grande ressemblance avec l'arca Helbingii, n° 24, et nous pensons qu'elle en est une variété de localité. Nous appuyons notre opinion sur l'examen de nombreuses variétés qui prouvent le peu de valeur des caractères sur lesquels ces espèces ont été distinguées. Si l'on veut conserver cette espèce, il conviendra de lui rendre le nom d'arca nivea que lui donna Chemnitz longtemps avant Gmělin.

- \* Born. Mus. p. 89.
- \* Roissy, Buff. Moll. t. 6. p. 400.
- \* Blainy, Malac, pl. 65. f. 1.
- \* Fossilis. Brocchi, Conch. foss. t. 2. p. 476. nº 2.

Habite les mers d'Europe, Mus. nº. Mon cabinet. Coquille commune, blanchatre vers le milieu, et d'un roux-brun sur les côtés. Les crochets sont peu écartes.

# 14. Arche brune. Arca fusca. Brug.

A. testa ovato-oblonga, utroque latere rotunduta, decussatim striata, fusca; natibus approximatis, albo radiatis; margine subclauso.

\* Arca barbata, Var. & et y. Gmel. p. 3307.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 279. nº 2.

List. Conch. t. 231. f. 65.

Gualt. Test, t. bo. fig. B.

Chemn. Couch. 7. t. 54. f. 534.

Area fusca, Brug. Dict. no 10.

\* D'Avila. Cat. t. 1. pl. 7, f. R.

Encyclop. pl. 308. f. 5.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 231. nº 14.

\* Arca bicolorata, Chemn. Conch. t. 11. p. 243. pl. 204.

\* Id. Dilw. Cat. t. 1. p. 230. nº 11. .

Habite les mers de Madagascar et à la Barbade, Mus. n°. Mon cabinet. Vulgairement, l'amande rôtie. Elle est d'un roux très brun., et n'est point deprinée et sinuée dans sa partie moyenne, comme la précédente.

# 15. Arche de Magellan. Arca Magellanica. Chemn.

A. testa transversim oblonga, curvă, decussatim striată, superne medio coarctată; latere postico attenuato, breviore; margine hiante.

\* Gmel. p. 3311. nº 24.

\* Schret. Binl, t. 3, p. 281. nº 5.

Arca Magellanica. Brug. Dict. no 7.

Chemn. Conch. 7. 1. 54. f. 539.

Encyclop. pl. 309. f. 4.

\* Dilw, Cat. t. 1. p. 229. nº 8.

Habite au détroit de Magellan. Mon cabinet. Coquille blanche ou un peu ferrugineuse, à épiderme très écailleux, d'un bran-noir. Les trochets obliques et fort rapprochés. Largeur, 55 millimètres. 16. Arche de Saint-Domingue. Arca Domingensis.

Lamk. (1)

A. testá transversim oblongá, decussatim striatá; antico latere producto, subacuto, granoso; natibus approximatis. List. Conch. t. 233. f. 67.

Habite l'Océan des Antilles, à Saint-Domingue. Mon cabinet. Elle est d'un rouge-brun, nuée de faure blanchâtre, et un pea baillante au bord supérieur, où elle n'a que quelques crénelures obscures, sans constance. Largeur, 33 millimètres. Elle paraît différente de l'aroa reticulata de Graelin.

## 17. Arche lactée. Arca lactea. Lin.

A. testá ovali subquadratá; sulois longitudinalibus transversim striatis; laterum extremitacious obtusis; areá cardinali profunde cavá.

\* Arca lactea. Lin. Syst. nat. p. 1141.

\* Gmel. p. 33eg. nº 15.

\* Sehrot. Einl. t. 3. p. 265. nº 6. \* Brog. Encycl. méth. vers. t. 1. p. 105.

List. Conch. 1. 235. f. 69.

Pennant. Zool. Brit. 4. t. 58. f. 59.

" Area modiolus, Poli. Test. t, 2. pl. a5. f. 20. 21. 22.
" Dilw. Cat. t. 1. p. 236. nº 24.

\* Area Quoyi? Payr. Cat. p. 62. nº 109. pl. 1. f. 40 à 43.

\* Fossilis. Arca nodulosa. Breechi, Conch. Foss. t. 2. p. 478. pl. 11. f. 6. a. b. c. Habite l'Ocean européen. Mon cabinet. Elle est blanche,

transparente, non crénelée au hord supériour. Largeur, 12 à 24 millimètres. Épiderme velu. 18. Arche trapézine. Arca trapezina. Lamk. (2)

Mette trapezine. Area trapezina. Lamk. (2)
 A. testd ovatd, subtrapezid, depressd, pellucidd; sulcis longitud. alibus transversim striatis; umbonibus lavibus.

30\*

<sup>(</sup>i) Cette espèce devra disparaître du catalogue, car elle est la même que l'arca squamosa, n° 35. Après vérification nous ayons reconnu qu'elle pouvait à peine former une variété.

<sup>(2)</sup> Espèce peu distincte de l'arca Helbingii. En est-ce encore une variété ?

Mus. no.

Habite les mers australes, à Timor et à l'île King. Mon cábinet. Facette cardinale concave, un peu étroite. Largeur, 34 millimètres.

## 19. Arche pistache. Arca pistachia. Lamk. (1)

A. testd ovatd, decussatim striatd, extus grised, intius fusconigricante; natibus proximis.

Mos. a...

Habite les mers australes, à Timor et à l'île King. Ses valves sont striées à l'intérieur. Largeur, 21 millimètres.

#### 20. Arche pisoline. Arca pisolina. Lamk.

A. testá minimá, obovatá, ventricosá, decussalim striatí; striis longitudinalibus eminentioribus; natibus approximatis.
Mus. nº.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Elle est nacrée à l'intérieur. Largeur, 6 ou 7 millimètres. Sa coupe approche de celle de l'arche lactée.

#### 21. Arche cancellaire. Arca cancellaria. Lamk.

A. testá ovali, subquadratá, intus extusque fusco-violaceá; sulcis longitudinalibus transversé striatis, granosis; natibus approximatis.

Cabinet de M. Defrance.

Habite... Sa coupe approche encore de celle de l'arche lactée; mais elle est plus inéquilatérale, à crochets plus obliques. Largeur, 22 millimètres. Elle a des rapports avec l'arca pitachia, et vient geut-être des mers australes.

# 22. Arche callifère, Arca callifera. Lamk.

A. testé ovali-oblongé, utroque latere rotunitaté; fusco violacescente; sulcis longitudinalibus trans à striatis; cardinis extremitatibus gibboso-callosis.

Cabinet de M. Defrance,

Hubite.... Ses crochets sont obliques, peu saillants, rapprochés. Largeur, 21 millimètres.

<sup>(1)</sup> Celle-ci diffère très peu de l'arca fusca : elle est plus petite, et les valves sont d'un beau brun-noir à l'intérieur.

#### 23. Arche irudine. Arca irudina. Lamk.

A. testá ovali, tumidá, decussatim striatá, anterius et superné squamosá; natibus approximatis, obliquis. Cabinet de M. Defrance.

Habite... Elle a presque l'aspect de l'iru à l'extérieur. Largeur, 18 à 22 millimètres.

Bord supérieur crénelé en dedans.

## 24. Arche blanche. Arca Helbingii. Brug. (1)

A. testá transversá, anteriùs productá, posteriùs truncatá; sulcis longitudinalibus crenulatis, anticè duplicatis; margine hiante.

- \* Lister. Conch. pl, 229. f. 64.
- \* Gronov. Zoophi. pl. 18. f. 7.
- \* Arca Jamaicensis. Gmel. p. 3312. nº 28.
- \* Schroter. Einl. t. 3. p. 282. nº 8. Id. p. 288, nº 21.

  Area Helbingii. Brug. Dict. nº 5.

Area candida. Chemn. Conch. 7. t. 55. f. 562.

- Arca candida, Gmel. p. 3311. nº 26.

  \* Arca candida, Dilw. Cat. t. 1. p. 228. n\* 6.
- Habite les côtes de Guinée, celles du Brésil, etc. Mus. n°. Mon cabinet. Ses crochets sont peu écartés; son épiderme est fort écalileux; son bord est médiocrement crénelé. Largeur, 5a millimètres.

## 25. Arche esquif. Arca scapha. Lamk. (2)

 testá transversim oblongá, ventricosá, multicostatá; costis sulco divisis; umbonibus obliquis rufescentibus.

<sup>(1)</sup> En examinant un grand nombre de variétés de cette espèce et en les comparant l'arca ovata et à l'arca trapezia, on voit disparaltre peu à peu et par nuances insensibles les caractères peu importants sur lesquels ces espèces ont été établies; aussi nous croyons qu'il sera nécessaire par la autie de réunir ces espèces en une seule à laquelle on conservera le nom d'arca nivea.

<sup>(2)</sup> L'arca scapha se distingue très bien de la suivante en prenant pour type le grand et bel individu de la Col-

Chemn, Conch. 7. p. 201. t. 55, f. 548.

Encyclop. pl. 306. f. r. a. b.

[b] Var. costis pluribus indivisis; natibus minius remotis. Habite les mers de l'Inde, et ailleurs celles des climats chauds. Mus. n.º. Mon cabinet. Grande coquille toujours alongée, en forme de navire, et que l'on a confondue avec la suivante. Elle a 29 à 34 cotes ; les arcuations de ses crochets sont fort obliques. Largeur, con millimètre, on

#### 26. Arche anadara. Arca antiquata, Lin. (1)

A. testá transversá, obliquè cordatá, ventricosá, multicostatá; costis 27, transversé striatis, muticis: posticis bifidis.

Area antiquata. Lin. Gmel. nº s6. Brug. nº 12. Gualt. Test. t. 89, fig. B. Adans. Sénég. t. s8. f. 7. Poli. Test. 2. t. 25. f. 14 et 15.

Chemn. Conch. 7. p. 205. t. 55. f. 549,

Encyclop. pl. 306. f. 2. a. b. Habite l'Ocean indien , les côtes d'Afrique , la

Habite l'Ocean indien , les côtes d'Afrique , la Méditerranée. Nus, n°. Mon cabinet. Cognille blanche , renfice , moins alongée trensversalament que la précédente, à crochets moins obliques, à côtes plus simples, moins nombreuses.

lection du Muséum. Cette coquille est asser mince, blanche, et ses côtes, sur-tout celles du côté antérieur, sont étroites, fort saillantes, et toutes sout divisées en deux parties égales par un sillon étroit mais presque assis profond que les intervalles des côtes. Il est certain qu'auœune des figures citées dans les auteurs ne représente cette espéce; aussi il sera nécessaite de supprimer toute la synonymie, et de faire de la varieté une espèce particulière parfaitement distincté de celle-cit de toutes les autres du même genre.

(1) Nous sommes convaincu que depuis Linué, deux espécesau moin son tété conficules sous cette dénomination d'arca antiquata; elles se distinguent expendant avec facilité : l'une, plus transverse, a la surface cardinale toujours sillonnée en losauges loraque les valves sont réunies (Gualtier), Test. pl. 87, f. B. Chemn; Conch. t. 7, pl. 55, 54, 92. Encyclop, pl. 306, f. ) L'autre ayant le test plus épias, les côtes plus plates, plus larges et striées, n'a jamais desillons sur la surface cardinale. C'ette dernière étant la plus com-

## 27. Arche rhomboïde. Arca rhombea. Born.

A. testa cordata, multicostata; castis transversim striatis; na-

sibus inpurvatis rematis.

Born. Mus. p. 90.

\* Gmel. p. 3314. nº 39.

\* Schrot, Einl.,t. 3. p. 284. nº 13. Lister. Conch. pl. 239. f. 75.

Rumph. Mus. t. 44, f. N.

Gualt, Test, 82. f. A.

\* Fav. Couch. pl. 51. f. C. 3.

Acca rhombea. Brug, Dict. no 14.

Chemn. Conch. 7. t. 56. (. 553, a. b. Encyclop, pl. 307, f. 3. a. b.

" Dilw. Cat. t. 1. p. 233, no 19.

Habite l'Ocean indien. Mus. no. Elle tient de très près à la suivante; mais glien ses crochets plus écartés et ses côtes sans tubercules.

### 28. Arche grenue. Arca granosa. Lin.

A. testá cordatá, ventricosá, costatí; umbanthas prominentibus, subrectis, incurvis; costis tuberculatis aut crenutis.

[a] Testa costis 25 s. 26; umbonibus magnis.

\* Lin. Syst. nat. p. 1142.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 268, \* Gmel. p. 3310, no 18.

" Rumph. Amh, t. 44. f. K.

\* D'Argenv. Conch. pl. 27, f. C. List. Conch. t. 244, f. 79,

Gualt, Test, t. 87, fig. E.

mune, la plus ancieunement connue, couververa sans doute le nom d'area antiquata. Nous y rapportons les figures suivantes qui la représentent le mieux (Gualt. Test. pl. By f. C. Chemn. Conch. t. 7, pl. 55 f. \$(8). Encyclop. pl. 306. f. 2. Gronov. Zoopli. b. 18. f. 13.) Nous ferons remarquer que la coquille figurée par Poli et que Lamarck cite dans la synonymie, constitue une espèce distincte des deux autres. Celle-ci, qui labitie la Médierrance, est l'ambogue vivant de l'area dituvii. L'area antiquata de Brocchi n'est pas non plus un véritable antiquata, mais l'area dituvii analogue fossible de l'espèce figurée par Poli.

Favan. Conch. t. 51, fig. C. 1.

Encyclop. pl. 307. f. 1. a. b.

Sow. Genera of Shells. f. a.

[b] Testa costis 18 ad 20; natibus remotiusculis; costarus tubesculis distantibus.

List, Conch. t. 241. f. 78. Knorr, Vergn, 6. t. 34. f. 2.

Arca granosa. Lin. Gmel. nº 18.

Chemn, Conch. 7. t. 56. f. 557.

 [c] Testa costis 18 ad 20; natibus magis approximatis; costis crenatis.

Hahite l'Occan indien et américain, Mus. nº Mon cabinet.

Cette espèce offre des variétés que l'on pourrait distinguer.

Elles se rapprochent néanmoins par de grands rapports.

# 29. Arche auriculée. Arca auriculata. Lamk.

A. testd cordatd, ventricosd, multicostatd; costis crenulatis; umbonibus obliquis; antice emerginatd. Mus. no.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Elle tient à l'arche rhomboide; mais ses crochets sont peu écartés, et elle ne devient pas aussi grande. Largeur, 42 millimètres.

# 30. Arche inéquivalve. Arca inæquivalvis. Brug. (1) A. testa oblique cordata, ventricosa, inaquivalvi, multicos-

tata'; costis planulatis, sublevibus.

Arca inæquivalvis. Brug. Dict. no 16.

\* Schrot. Einl. t. 3, p. 284.

Chemn. Conch. 7. t. 56. f. 552. Encyclop. pl. 305. fig. 3. b.

\* Arca indica. Var. Dilw. Cat. t. 1. p. 235.

Area tanan. va. Daw. Cate. Vr. p. 333.

Habite l'Océan Indien. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille blanche, toujours mince, à valves semblahles, mais dont une dépasse l'autre au bord supérieur et an côté antérieur. Largenr, 60 millimètres. La facette qui sépare les crochets est toujours très distincte.

<sup>(1)</sup> Cette espèce est différente de l'arca indica de Gmelin, avec laquelle quelques auteurs, et Dillwyn particuliérement, l'ont confundue. Nous ferous remarquer que, daus sou Genera, M. Sowerby a donné le nonu d'arca inæquivalois à l'arca brasiliana de Lamarck, p. v3 33.

#### 31. Arche indienne. Arca indica. Gmel.

A. testil ovatd, inacquivalvi, multicostatd; costis mediis sulco divisis; natibus proximis; ared nulld.

Area indica. Gmel. nº 27. Varietate exclusi.

\* Schrot. Eigl. t. 3. p. 282.

Chemn. Conch. 7. 1. 55. f. 543. . List. Conch. t. 232, f. 66.

\* Dilw. Cat. 1. 1. p. 234. nº 21. Var. exclusa.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Coquille mince, très distincte de la précédente, et d'une moindre taille.

## 32. Arche larges-côtes. Arca senilis. Lin.

A. testa oblique cordata, tumida, umbonibus maximis; costis latis, muticis, subduodenis.

Arca senilis. Lin. Syst. nat. p. 1142. Gmel. p. 3309. nº 17.

Brug. nº 15.

List, Couch. t. 238. f. 72. Gualt. Test. t. 87. fig. D.

Le Fagan, Adans, Sénég, t. 18. f. 5.

Chemn. Conch. 7. t. 56. f. 554-556

D'Argenv. Couch: pl. 23. f. K.
 Fav. Couch. pl. 51. f. C. 2.

Encyclop. pl. 308. f. 1. a. b.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 234.

Habite l'Océan américain, les côtes d'Afrique. Mus. ne. Mon cabinel. Coquillé épaisse, bien connue, et facilement distincte. Elle est blanche, et se colore en vieillissant-Elle a 8 côtes, plus grandes que les autres dans sa partie moyenne.

### 33. Arche du Brésil. Arca Brasiliana. Lamk.

A. testá cordatá, anterius subangulatá, albo-rufescente, multicostatí; costis anticis mulicis; posticis crenulatis.

\* Area inequivalvis. Sow. Genera of Shells. f. 3.

Cabinet de M Defrance.

Habite les côtes du Brésil , à Rio-Janeiro. Largeur, 35 millimètres.

## 34. Arche corbicule. Arca corbicula. Gmel.

A. testá ovatá, subtrapeziá, albá; suleis longitudinalibus transpersim striatis; area cardinali angustiusculá. List. Conch. s. 234. f. 68.

\* Gmel. p. 33 10. nº 19.

\* Schrot, Einl, t. 3. p. 285. no 15. \* Klein, Ostr. pl. 10. f. 43, 44. Ex Listero.

Chemn. Conch. 7. t. 36, f. 559. Encyclop. pl. 309, f. 5.

Area aculcata. Beug, Dict. no 17.

\* Area corbula. Dilw. Cat. t. 1. p. 235. no 22.

Habite les mors du Cap de Bonne-Espérance et celles de l'Inde. Mon cabinet. Je ne lui vois point de piquents. Ses coochets sont médiocrement écrisés. Largeur, 28 millimètres.

# 35. Arche écailleuse. Arca squamosa. Lamk. (1)

A. testá ovato-cuneatá, cancellatim striatá i natibus tumidis approximatis i pule oblique, imbeicato-squmosá. An area reticulata? Gmel. nº 25.

Habise les mers de la Nouvelle-Habisude, à l'Ile King. Mus. nº. Largeur, a i millimètres. l'a corpsille de Léser, Conch. t. 233. f. 69, et celle de Channiss, Conch. 3, t. 54, f. 540, en approchent, spais en sont au moins des varisées.

# 36. Arche de Cayenne. Arça Cayenensis. Lamk.

A. testé ovali-obliqué, pecsiai farmi, luteursufueente, radiatim costaté; costis angulato-planis, muticis, numerosis. Mon cahinet.

[2] Far. testé oblique cordaté; costis subcrenatis.

<sup>(1)</sup> Cette espèce est sans aucun doute la même que l'arca Domingentis, n°:6; il findra les réunir sous une seule dénomination. C'est encens la même qui, l'êtet fassile, set inscrite sous le nom d'arca calentate, n° 6. Nous avion d'abord pepsé que cette espèce était la même que la reticulate de Chemitie et Guellin; mais nous avons reconnu qu'elle constituait une bonne espèce visince de l'Helhisgi par se rapports, et à laquelle ne convenait nullement la figure 67, pl. 233 de Lister, citée par ces auteurs daus leux synonymic. Pour introduire l'arca reticulata dans le catalogue, il sera nécessaire d'en supprimer la citation de Lister, et pour conserver la squamasa de Lamarck, il faudra y jojudre l'arca Domingensis et l'arca clathenta.

Habite les mers de la Guyane, Communiquée par M. Riehdtd. Son côté antérieur est large, obliquement arrondi. Elle a au moins 30 côtes, et est sillonnée à l'intérieur. Largeur, 29 millimètres. La variété [b] est bien moins large, et pourrait être distinguée.

## 37. Arche bisillonnée Area bisulcata. Lamk.

A. testá transversim oblongá, antise angulatá, longitudinaliter sulcatá; sulcis transversè striatis, alternis minoribus. Mon ashinat.

[2] Var. sulcis pluribus crenulatis.

Habite les mers de la Guyane et du Brésil. Elle est d'un blanc jannatre ou roussatre; son bord interne est obscurément crénelé. Largeur, 30 millimètres.

#### + 38, Arche ciliée. Arca lacerata. Lin.

A. testá transversá, fuscá, subovatá, depressá; striis longitudinalibus ciliato-laceratis, gramulais, inequalibus; margine subcrenato, clauso; gred cardinali angustissimá.

Arca lacerata, Lin. Mus. Tessin. p. 116, nº 2, pl. 16, f. 1.

Seba. Mus. t. 3. pl. 88. f. 13.

Chemnitz. Couch. t. 7. p. 189. pl. 54. f. 536. 537.

Schrot, Einl. t. 3. p. 280, nº 3. Brog. Encyclop. méth. vers. t. 1. p. 101. nº 9.

Arca barbata. Var. & Gmal. p. 3307. pº 3.

Fav. Conch. pl. 51, f. G. 5. Encyclop, meth. pl. 309, f. 2.

Area lacerate. Dilw. Cat. t. s. p. 229. nº 10.

Habite les mers de l'Inde. Espèce voisine de la barbata. Elle est très inéquilatérale. La surface cardinale du ligament est si étraite; que les cochets se touchent. Elle est brune, sons un épiderme verdàte. Des poils alongés de cet épiderme sont disposés à des distances régulières sur des stries longitudiquels ryonquaties.

### † 39. Arche réticulée. Arca reticulata. Chemn.

A. testd ovato - rhomboided, subcompressed, docustatim striata, albied; striis coqualibus, umbonibus minimis, approximatis; ared ligamenti angustel, tenuè sulcatel; marginibus crenais.

Arca reticulata. Chema. Conch. t. 7. p. 193. pl. 54. f. 540. Id. Gmel. p. 3311. nº 25.

Schrot. Einl. t. 3. p. 3311. nº 6.

Dilw. Cat. t. 1. p. 237. nº 25.

Habite les mers de l'Inde, Coquille voisine de l'arcat Habingsi. Il ne faut pas confoudre avec elle l'espèce figurée par Lister. Cette figure de Lister représente l'arca Domingonsia et l'arca squamosa qui sont de la même espèce, mais toujours différente de celle-ci. L'arche réticulée est ovale, § subrhombolde, très indequilatérale, treillissée par des stries asser. fines. Elle est blanche soss ou e-friderme brun.

## † 40. Arche de Gaimard. Arca Gaimardi. Payr.

A. testá parvá, quadratá, ventricosá, albidá, cequilaterá, cordiformi, cancellatim striatá; natibus recurvis, approximatis; areá cardinali profundá.

Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 61. a\* 108. pl. 1.1. 136-35, Habite la Médierranée, l'lle de Corse, la Sicile, Petite coquille blanche, quadrilatère, équilatérale, cooverte d'un fin réesau de stries longitudinales et transverses. Elle est endée, condiforme; ses crochets sont grands, opposés, et la surface cardinale forme une goutière étroite et profonde.

# Espèces fossiles.

# 1. Arche esquif. Arca scapha. Lamk.

A. testd transversim oblongd, ventricosd, multicostatd; costus planulatis; umbonibus obliquis.

Mus. n.

Habite à Timor, dans l'état de demi-fossile.

# 2. Arche du déluge. Arca diluvii. Lamk. (1)

A. testé ovato-transversé, ventricosé, albé, multicostaté; costis planulatis, transversé striatis; arcé declivi, sulois tribus quatuorre instructé; margine crenato.

\* Arca antiquata. Poli. Test. t. 2. pl. 25. f. 14. 15.

" Gualt. Ind. Test, pl. 87. f. B?

<sup>(1)</sup> Nous avons cru autrefois que toutes les coquilles nommées ainsi par Lamarch appartenaient à une seule espèce; un nouvel examen nous a convaincu que cet auteur en avait confondu trois sous la même dénomination: l'une dont le type vivant est connu, a été figurée par Poli sous

\* Foisilis, Arca antiquata. Brocchi. Conch. Poss. t. 2. p. 477. nº 4.

Vivante dans la Méditerranée, la Mer Rouge. Fossile à Asti, Parme, Sienne, en Sicile, à Perpignan. Arca dilusii, Annales du Mus. 6. p. 219.

[a] Testa tumida, subinæquivalvis.

[b] Testa aquivalvis.

Habite .... La coquille [a] se trouve fossile, près de Plaisance. M. Cuvier. Largeur, 55 millimètres. La coquille [b] se trouve fossile et de différentes tailles, à Sienne en Italie, près de Turin, aux environs de Bordeaux et dans la Touraine, Mus. no. Mon cabinet. Elle a 30 à 36 côtes.

## 3. Arche à deux angles. Arca biangula. Lamk.

A. testá transversim oblongá, decussatim striatá; striis granulato-squamosis; antico latere biangulato, producto; Arca biangula. Annales du Mus. 6. p. 219. et vol. 9. pl. 19.

\* Arca Branderi? Sow, Min. Concb. pl. 276, f. 1, 2.

\* Desh. Descrip. des Coq. foss. t. z. p. 198. no z. pl. 34.

Habite ..... Fossile de Grignon, Mus, no. Largeur, 35 millimètres et plus.

### 4. Arche scapuline. Arca scapulina. Lamk. (1)

A. testa oblongo-ovata, transversa, medio sinu sulcis longitudinalibus confertis subgranulatis.

le nom d'arca antiquata : c'est celle que Brocchi a citée à l'état fossile, sous cette dénomination fautive. Nous lui conserverons le nom d'arca diluvii. Nous ne connaissons la seconde espèce qu'à l'état fossile; on la rencontre aux environs de Bordeaux, à Saint-Léger près Nantes. La troisième se trouve particulièrement dans les faluns de la Touraine; elle se distingue par un augle postérieur et la surface cardinale lisse et sans sillons, tandis que cette surface a un grand nombre de sillons fins dans la seconde, et deux ou trois fort écartés dans la première. Les variétés indiquées par Lamarck ne correspondent pas aux trois espèces que nous signalons.

(1) Lamarck réunit lei deux espèces très distinctes, et

Arca scapulina. Annales du Mus. 6. p.,2211 et vol. 9. pl. 18. f. 10. a. b.

Desh. Descrip. des Coq. foss. t. 1. p. 216, nº 22. pl. 33. f. g. 10, 11.

Arca barbatula, Annales du Mus. 6. p. 219. no 3.

Habite..... Fossile de Grignon. Mus. nº. Mon cabinet. Des individus plus grands m'avaient fait distinguer, comme espèce, l'arca barbatula citée, qui n'en est qu'une variété d'àge. L'argeur, 34 millimètres.

## 5. Arche interrompue. Arca interrupta. Lamk,

A. testd overo-oblongd, transversd, depresed, longitudinaliter sulcatd; cardine interrupto, paucidentato; natibus contiguis.

Area incorrupes. Annales du Mus. 6. p. 220.

\* Besh. Descrip. des Coq. foss. t. 1. p. 213. nº 19. pl. 32. f. 19. 20.

Habite..... Fossile de Parnes, aux environs de Paris. Mon eablnet.

# 6. Arche grillée. Arca clathrata. Def. (1)

A, testé ovato-transversé , depressé , cancellatim striaté ; antico latere obliquo ; natibus approximatis. Mon cabinet.

\* Lister. Conch. pl. 489. f. 45. Poesilis.

\* Def, Diet. met, t. 3. suppl, p. 115.

\* Basterot, Mém. de la Soc. d'hist, nat. de Paris, t. 2. p. 75, n. 3. pl. 5. f. 12.

Habite..... Fossile des environs d'Angers. M. Ménard. Largeur, 20 millimètres.

dont il avait bien sais les caractères dans ses mémoires sur les fossiles de Griguon. L'arcas capulina est uns très petite coquille, de trois ou quatra lignes de largeur; la barbatula a toujours plus d'un pouce. Cette confusion, sans doute involontaire, est le résultat de quelque dérangement dans les notes manuerites de Lamarck, aveugle pendant que cette partie de son ouvrage s'imprimait.

(1) Voy. la note relative à l'arca squamosa, n. 35.

#### 7. Arche étroite. Arca angusta. Lamk.

A. testi transversim oblongá, angustatí, depressiusculá, decussatim striatí; natibus approximatis.

Annales du Mus. 6. p. 220. nº 4. et vol. 9. pl. 19. f. 4.

\* Desh. Descrip, des Coq. foss. t, s, p, 202, 80 4, pl. 32, f. 15, 16,

Habite ... . Fossile de Grignon. Mus. nº. Mon cabinet.

# 8. Arche quadrilatère. Arca quadrilatera. Lamk.

A. total transversa, oblongo-quadrata, medio sinuato-depressa, uriis decussutis: longieribus eminentioribus.

Annales du Mus. 6. p. 221. a. 7. et vol. 9. pl. 19. f. 1.

Desh. Descrip des Coq. foss. t. 1. p. 203. n. 7. pl. 34.

Desh. Descrip des Coq. foss, t. 1, p. 203, n° 7, pl. 34
 f. 15, 16, 17.

Habite.... Fossile de Griguon et des environs de Paris, en divers lieux. Cabinet de MM. Defrance et Dufresne.

### 9. Arche mytiloïde, Arca mytiloides. Broc.

A. testa oblonga, gluberrima, obsolete longitudinaliter striato; valvis in medio compressis.

Arèa mybloides. Brocch. Conch. 2. p. 477, 1. 11. f. 1. a. b. Habite..... Fossile de Plaisance et des environs de Turin. Mus. à<sup>3</sup>. Largeur, 90 millimètres.

#### + 10. Arche pectinée. Arca pectinata. Broc.

A. testil subrhombed, anterius depressă, posterius rotundată; costit complanaits circiler trigentă, profundo sulco diserelis; margine înuis serrato; ared ligamentă angustă, tenue strictă.

Brouchi. Conch. Foss. subap. t. 2. p. 476. n°. 3. pl. 10.

Area diluvii, Bast. Mém. de la Soc. d'hist. nat. t. 2. p. 76.

Habite.... Fouile de l'Antenu et de Plainsain. Coquille particulière par on apecte et troi différente de l'arca disous avec laquelle M. Basterot l'à condonde. Elle est transverse, indqualterie, fort oblique je eccles sont nombreuses, aplaties, peu couvezus ja charuière est écroite, jes desta de milléu sout efficées ja surface du ligament est fort rétroitée, et l'on y romarque quelques arties irrégulière.

#### † 11. Arche de Breislak. Arca Breislaki, Bast.

A. testa transverad, valdo obliquid, longitudinaliter sulenti; sulcis simplicibus, complanatis; cardine angustissimo; dentibus conferie, tenuitus umbonobus approximatis; ared ligamenti angusta, margine crenato.

Bast, Mem. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. t.-2. p. 76. n. 6. pl. 5. f. g.

Habita... Fossile a Dax et à Bordeaux, Petite coquille oblongee, transvere, inéquilatérale, fort oblique. Les côtes sont aimples, aplades, peu couveza; la charqière trèctroite est gamle d'un très grand nombre de dents fines et très servée; la surface de ligament et très déroite; unisi, quoique peu proéminents, les crochets sont très rapprochés.

### 12. Arche cardiforme. Arca cardiformis. Bast.

A. testa subtrapezid, inflata, cordiformi; costis numerosis granulatis; umbonibus magnis, obliquis; ared cardinali profunda, tenui, striata; dentibus cardinalibus confertissimis tenuibus.

Basterot, Mém. de la Soc. d'hist, nat. t. 2. p. 76. nº 5. pl. 5. f. 7.

Habite... Fossile de Bordeaux et de Dax. Coquille très ventrue, cordiferme, ayant beaucoup de rapports avec l'arce rhombea. Son côté postérieur est subtronqué; son bord est crénélé profondément, et la surface du ligament a des stries fines en loxanges.

# † 13. Arches à côtes plates. Arca planicostata. Desh. A. testé transversé, elongaté, subquadrilateré, anticé rotun-

datá, posticè subangulatá; costis planis bipagtitis . longitudinalibus, striis transversis decussumibus; cardine angusto, pauci-dentato; ared ligamenti angustá, tenuè striatá.

Desh. Descrip, des Coq. foss. de Paris. t. r. p. 204, nº 8.

Habite,... Fossile des environs de Paris, à Mouchy, Parnes, Griguon, Senlis, Valamondois. Contile ovale, oblonque, inequilateria, ayanta le chrarite educte très mince, surtout dans le milien. Les dents sont petites et peu nombreuse; la surface du ligament forme une goutifre étroite asset profonde, couverte de fines stries en losanges, lorsque les valves sont réunies.

## 14. Arche barbatule. Arca barbatula. Lamk.

A. testá ovato-obloned, subilepressá, angustá, posticé subangulatá, tesuiter striatú; striis numerosis, approximatis, granulosis, anterioribus bipartitis, posticis distantibus; margine integro, hyante.

Lamk, Annales du Mus. t. 6. p. 21g. n° 3. et t. g. pl. 1g. f. 3. Id: Area scapulina, Var. Anim. sans vert. t. 6. p. 46. n° 4. An cadem? Brand. Foss. hant. p. 8. f. 106.

Desh. Descrip. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 205. no g. pl. 32. f. 11. 12.

Habite... Fossile des gavirons de Paris. Commune dans les calcaires grossiers, Grignon, Farnes. Contragnon, etc. Espèce ovale; transveres, très distincte de l'area sceptima, avec laquelle Lamarck l'a confonde dans son dernier oavrage. Elle est moits graudé que l'area barbats.

# ct elle a avec elle de l'analogie. † 15. Arche cucullaire. Arca cucullaris. Desh.

A testa ovata, imóguidatest, possó datiora, obliquá, longitudinaliter striat el striis tenuisimis, regularibus, ocquatebus, altiquando chahratti e cardine angusto, recurvo 7 dentibus anterioribus longitudinalibus, postéssi transversalibus; arci ligamenti angutusimide j margine integro.

Desh. Desc. des Coq. foss. de Paris. t. 1, p. 206. n. pl. 33

Habite... Fossile due cavirons de Paris, à Parnes, Coquille transverse, très obblique, clargie postéricurement, convenient de stries fines extrégulières. La charaière est des plus singulières. Elle est courte et très écroite; les dents santérieures sont longitudinales, les postérieures truspervers. Cette espèce participe sinni des caractères des arches et des cucullées.

### † 16. Arche rude. Arca rudis. Desh.

TOME VI.

A. testi ovato-oblongi, obliquissimi, depressi , irregulari, incressati, gibboni, longitudinaliter rugosi, contata ; contas calthratis, squamonis; cardino subrecto; dentibus medio obsolctis, alteria obliquis; ared ligamenti magnd, obliqui, tenuissimè multistriati.

Desh. Descrip, des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 210. nº 15. pl. 33, f. 7. 8.

31

Habite.... Fossile des environs de Paris, à Valmondois, les faluns de la Touraine, d'Angers, Valognes, etc. Grande et helle coquille ayant, par sa forme, les plus grands rapports avec l'arca Helbingii, dont elle n'est peut-être qu'une forte variété. La surface du ligament forme un angle profond lorsque les yalves sont réunies.

# † 17. Arche filigrane. Arca filigrana. Desh.

A. testé ovaté, depressé, gibbosulé, irregulari, decussaté; striis longitudinalibus numerosis, granulosis; latere postico angulo separato, costis tribus quatuorre granoso squamosis sulcato; cardine paucidentato; ared ligamenti angustissimá striaté; marginibus crenatis.

Desh. Descrip. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 212. nº 17.

pl. 33. f. 15. 16. 17.

Habite.... Fossile des environs de Paris, la ferme de l'Orme, Chaumont. Coquille déprimée, quelquefois un peu bossue et irrégulière. Ses stries sont nombreuses, fines, granuleuses et quelquefois divisées en deux à leur partie inférieure. La surface du ligament est étroite, finement striée et forme un angle rentrant lorsque les valves sont réunies.

# † 13. Arche modioliforme. Arca modioliformis. Desh.

A. testd ovato-transversd, angustd, elongatd, gibbosd, valdè inæquilaterd, obliqud, modioliformi, longiundinaliter sviatd; strås anterioribus elevatis, posticis undatis, depressis, distantioribus; cardine in medio interrupto, edentulo, extremiutibus paucidentato.

Desh. Descrip. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 214. nº 20.

pl. 32. f. 5. 6.

Habite.... Fossile des environs de Peris, Rétheuil, Maulle,
Valmondois. Elle est alongée, étroite, très inéquilatérale.
Les crochets sont presque terminaux et le rétrécissement
du côté antérieur rappelle la forme des modioles. Les
dents médianes de la charnière sont effacées; les latérales
sont obliques et peu nombreuses; l'espace du ligament est
étroit, prosond et sillonné.

#### PÉTONCLE (Pectunculus).

Coquille orbiculaire, presque lenticulaire, équivalve, aubéquilatérale, close. Charnière arquée, garnie de dents nombreuses, sériales, obliques, intrantes; celles du milieu étant obsolètes, presque nulles. Ligament extérieur.

Testa orbiculata, sublenticularis, æquivalvis, subæquilatera, clausa. Cardo arcuatus; dentibus numerosis, obliquis, serialibus, alternatim insertis: medianis obsoletis, subnullis. Ligamentum externum.

OBENYATIONS. Les pétoncles avaient été confondus avec les arches par Lénné et les naturalistes qui l'ont suivi. Ils s'en xapprochent, en effet, par la considération des dents nombreuses et sériales de leur charaitère, et par celle de leur ligament extérieur. Néannoins, comme ces coquilages offrent, dans leur forme générale et même dans leur charuière, des caractères communs, très-propess à les distinguer, il nous a paru couvenable d'en former un genre particulier, qui semble très naturel, puisqu'il détache un groupe toujours distinct et asses nombreux en espèces.

On distingue aisément les petoneles des arches, non-seulement par la forme orbiculaire des ces coquilles, mais principalement parce que leur charnière est arquée, c'està-dire, en ligae courbe, et non droite comme celle des arches. Leurs dents sont aussi moins nombreues, moins serrées et plus grossières. Leur coquille n'est jamais băillante, et l'animal ne l'attache point aux rochers par des filets tendiueux. Il paraît que cet animal a un pied sécuri forme, lobé transversalement. Il n'offre point de trachées saillantes.

Quoique les crochets des pétoneles soient en général peu écartés, ils sont néanmoins toujours séparés par une facette externe, étroite, creusée en vallon, et qui donne attache à un ligament extérieur. Cette facette externe, munie de ses

31

sillons anguleux, les distingue essentiellement des nucules, celles-ci ayant leur ligament en partie intérieur, et n'offrant point de facette entre les crochets.

Les pétoncles sont des coquilles marines, qui semblent se rapprocher des peignes par leur forme, par leur bord interne toujours crénelé, et souvent par des côtes longitudinales rayonnantes. Plusieurs espèces sont susceptibles d'acquérir avec l'âge une épaisseur quelquefois très considérable. Beaucoup de ces coquillages changent de forme en vieillissant, ce qui rend leurs espèces difficiles à déterminer. C'est sans doute à cette difficulté qu'il faut attribuer l'imparfaite détermination de ces espèces, et la confusion de leur synonymie, telles au moins qu'elles me paraissent dans les ouvrages que j'ai consultés et qui en traitent; et c'est sur-tout à l'égard des espèces les plus com munes et les plus anciennement connues, que la difficulté de reconnaître à quels objets se rapportent les déterminations publiées, est devenue pour moi inextricable. L'arca glycimeris est dans ce cas, et bien d'autres. Je suis donc forcé de donner des noms nouveaux aux espèces que je ne puis rapporter aux déterminations existantes, et je regrette que le plan de cet ouvrage m'interdise les descriptions qui seraient nécessaires, n'ayant presque point de bonnes figures à citer.

[Si, dans quelques points importants, l'organisation des pétoncles diffère de celle des arches, dans d'autres elle a beaucoup d'analogie. Les pétoncles n'ayant point de byssus vivent librement, et ont un pied taillé à peu près comme le tranchant d'une hache; lorsque l'organe est contracté, le bord paraît simple, mais lorsque l'animal le dilate, sa partie inférieure offre un disque oblong circonscrit par un bord aigu : ce disque, ressemble beaucoup à celui sur lequel marchent les gastéropodes. Les branchies sont formées de longs filaments, comme dans les arches; la masse abdominale est considérable, et c'est dans toute sa longueur que le pied est attaché. L'ouverture buccale est entre la partie antérieure de la masse abdominale et le muscle rétracteur antérieur; elle est en fente

transverse entre deux l'èvres qui se prolongent de chaque côté du muscle et remontent jusque près de la base des branchies. L'œsophage est long et étroit, et ill a'a point de stylet corné; il abouiti à un estomac pyriforme, d'où sort un intestin grêle cylindrique, fort long, qui , après avoir fait plusieurs circonvolutions, vient gagner la partie médiane et dorsale de l'animal, passe derrière le muscle adducteur postérieur, se contourne pour suivres surface et abouit vers son bord inférieur où il se termine en un anus fottant.

Le cœur est simple; un seul ventricule embrasse le rectum y les oreillettes sont très grandes, et elles ne versent pas le sang aux branchies par leur bord, mais elles se terminent autérieurement par deux vaisseaux qui se recourbent en arrière pour fournir un petit vaisseau à chacun des filets branchiaux. 1

#### RSPÈCES.

Des sillons longitudinaux, distants; souvent en outre des stries fines, soit transverses, soit longitudinales.

## 1. Pétoncle large, Pectunculus glycimeris. (1)

P. testá orbiculatá, transversá, suberquilaterá, longitudinaliter sulcatá et striatá, seniore turgidá, crassissimá; zonis transversis obscuris.

<sup>(1)</sup> En recherchant dans les travaux de Linné l'origine de cette espèce, on voit que, dans la 10° édition du 39rtema nature, il y rapportait celles des figures des auteurs qui paraissent le mieux la représenter. Cependant on peut, dans cette première synonymie, distinguer deux espèces, l'une représentée par Gualtieri, pl. -72., fig. G, et l'autre, dans le même ouvrage, pl. 82, fig. C. D.

Ou remarque encore, dans la même synonymie, une figure de Rumphius, si mal faite, qu'il est impossible d'affirmer si elle se rapporte à cette espèce ou à toute autre En décrivant la coquille dans le Muséum de la princesse Ulrique, Linnérectifia lasvooymie; il la réduisit à la figure

Añ arca glycimeris? Lin. Gmel. nº 35. Brug. Dict. nº 30. Gualt. Test. t. 82. fig. C. D. E. List. Conch. t. 247. f. 82? Sulci longitudinales omissi.

de Rumph, et à la fig. G. de Gualtieri. Par la courte description dans laquelle il dit que la coquille a des stries transverses obsolètes; qu'elle est blanche en dedans, flammulée de roux en dehors, et que les flammules se réunissent quelquefois en fascies transverses, il donne le moven de reconnaître d'une manière exacte ce qu'il entend par arca glycimeris. En appliquant ces caractères, ainsi que celui du nombre des dents cardinales, ils ne peuvent convenir qu'à la coquille inscrite actuellement dans les catalogues sous le nom de pectunculus pilosus. Il nous paraît évident que, pour cette espèce, une substitution de nom a été faite. L'examen de la synonymie de la douzième édition du Systema naturæ nous confirme dans cette opinion, car Linné ajoute une figure de Bonanni représentant le pectunculus pilosus; il ajouteaussi le vovan d'Adanson, dont la description se rapporte anssi à cette dernière espèce. Linné. dans le même ouvrage, caractérise pour la première fois l'arca pilosa; et il nous paraît que cette espèce à été établie avec une variété pen importante de la première, car il dit qu'elle est blanche en dedans, et il y rapporte cependant une figure de Bonanni, représentant avec assez de fidélité le pectunculus glycimeris des auteurs. Si Linné avait lu ce que Bonanni dit de cette coquille, il se serait assuré qu'elle n'est pas blanche en dedans, et peut-être que cette indication aurait pu lui fafre distinguer deux bonnes espèces. Ces deux espèces existent en effet; mais, comme élles ont quelques caractères communs, elles ont été facilement confondues. En faisant quelques rectifications à la synoymie linnéenne, il aurait été possible de conserver les dénominations proposées par l'auteur du Systema naturæ. Mais les auteurs qui ont suivi, ont augmenté la confusion, non-seulement, comme l'a fait Chemnitz, en transportant le nom linnéen d'une espèce à l'autre, mais encore en distribuant à chacune d'elles la synonymie d'une maKnorr. Vergn. 6. t. 14. f. 3. Poli. Test. 2. t. 25. f. 19. Chemn. Conch. 7. t. 57. f. 564?

nière fautive. Born, dans le Muséum, a bien distingué l'arca pilosa, en rectifiant la synonymie de Linné, et cette synonymie se rapporte à l'espèce nommée aujourd'h ui pectunculus glycimeris. Tous les auteurs, du moins tous cenx que nous avons pu consulter, ont confondu, comme Chemnitz, les variétés des deux espèces, et ont consacré la substitution de leurs noms. Poli, Bruguière, Dilwyn, n'ont pas été exempts des mêmes erreurs, et Lamarck Inimême, dans l'embarras qu'il a éprouvé, n'avant pas remonté à la source de la confusion, n'a pu la réparer. Les deux espèces sont, il est vrai, assez difficiles à distinguer : l'une, l'arca glycimeris , Linn., est lenticulaire , déprimée, blanche en dedans; la surface du ligament est plus petite, plus étroite, et les stries transverses sont plus apparentes; l'autre, l'arca pilosa, Linn., est plus enflée; elle est brune. treillissée par des stries égales; elle est blanche à l'intérieur, avec une grande tache brune sur le côté postérieur. Il serait possible que , par la suite, ces caractères distinctifs, paraissant actuellement suffisants aux conchyliologues, devinssent d'une moindre importance; car nous supposons que, lorsque toutes les variétés des deux espèces seront connues et étudiées avec soin, on ne trouvera plus de caractères pour les séparer. Autrefois, Lamarck avait donné le nom de pectunculus pulvinatus à une espèce des environs de Paris; ici il a confondu sous le même nom plusieurs espèces, parmi lesquelles nous avons reconnu l'analogue fossile de l'arca pilosa de Linné. Cet te erreur de Lamarck a été cause de celle des géologues, qui ont cité le pectunculus pulvinatus presque partout dans les terrains tertiaires, tandis que cette espèce ne se rencoutre réellement que dans le terrain parisien : ce sera donc à l'area pilosa qu'il faudra, à l'avenir, rapporter le pectunculus pulvinatus, cité à Dax, à Perpignan, dans les faluns de la Tourraine, ceux d'Angers, en Italie, en Sicile, en Morée, etc.

- Area undata. Id. pl. 57. f. 560.
- " Arca marmorata. Id, f. 563.
- " Encyclop. pl. 310, f. 3.
- [b] Var. testá subinorquilaterá, albo-flavescense, fulvo zonatá.
- Pennant. Zool. Brit. 4. t., 58, f. 58.
- Habite la Méditerranée et l'Océan alantique. Mon chânet, Ses crochets sont à peine obliques, les intervalles entre l'estillons longitudinant sont strife longitudinalement. Cette coquille devient très grande et très épaisse avec l'àge. L'argent d'un vieil individu, 102 millimètres. Le variété [b) se trouve dans la Manche (1).
- 2. Pétoncle flammulé. Pectunculus pilosus.
  - P. testd orbiculato-ovatd, tumidd, decussatim striatd; natibus obliquis; epiderme fused, pilosd.
  - [a] Testa gibba, fusco fulroque nebulosa; margine superò irregulari, producto. List. Conch. 1. 240: 1. 77.
  - Poli. Test. 2. tab. 26. f. 77.
  - Born. Mns. p. 92.

    Knorr, Vergn. t. 2. pl. 23, f. 6.
  - \* Gualt. Test. pl. 73. f. A.
  - \* Sow. Genera of Shells. f. t.
  - Chemn. Conch. 7. t. 57. f. \$65. 566.
  - Encyclop. pl. 310. f. 2.

    [b] Testa suborbiculata, tumida, albida, flammulis rufis
  - picta; margine supero rotundato, subregulari. Area pilosa. Lin.
  - Gualt, Test. t. 72, fig. G. Poli. Test. 2, tab. 25, f. 17, 18,
    - \* Fossilis, Area pilosa. Brocchi, Couch. Foss. t. 1. p. 487. n° 16.
- (1) Il existe dans la collection du Muséum un individu très grand de l'arce piùsas de Linné; li vientiq golfe de Tarente; il est tout-à-fait identique, pour la taille et tous les caractères, au grand petionele fossile du Plaisantin, auquel Brocchi a justement donné le nom l'iméen. Ce grand pétonele fossile a été confondu par plusieurs auteurs avec le pectuneulus publinatus.

Pectunculus pulvinatus, Bast. Mém. de la Soc. d'hist. nat t. 2. p. 77. nº 2.

Peetunculus pulvinatus. Var. Tourinensis et Pyrenaicus. Brungu. Vicent. p. 77 pl. 6. f. 15. 16. a. b.

An eadem species ? Sow. Genera of Shells. f. 2.

Habite la Méditerranée et l'Océan atlantique. Mus. nº. Mun cabinet. Sun épiderme velu n'est point ce qui distingue cette espèce; beaucoup d'autres l'ont aussi. Elle est moins transverse que la précédente ; ses crochets sont plus obliques, et elle devient plus gibbeuse, plus irrégulière en vieillissaut; alors elle acquiert aussi beaucuup d'épaisseur; enfin elle a une grande tache d'un ruux-brun à l'intérieur. Largeur, 78 millimètres.

## . Pétoncle ondulé. Pectunculus undulatus. Lamk.

P. testa orbiculato-ovata, turnida, inaquilatera, antice angulata, alba; maculis rufis undatis per series transversas; natibus reetė incurvis.

An area undata. Lin.? Gmel. nº 3a. Brug. nº 20. Habite ..... l'Océan d'Amérique? Mon cabinet. Je ne connais

aucune figure qui exprime les traits de cette coquille. Ses sillons lungitudinaux sont bien apparents. Ses taches onduleuses sunt nombreuses, petites et par zones fréquentes. Corselet grand , avale , avec des raies rausses transverses. Largeur. 38 millimètres.

## 4. Pétoncle marbré. Pectunculus marmoratus. Lamk. (1)

P. testa lenticulari, subaquilatera, convexo-depressa, decussatim subtilissime striatd, albidd; flammulis subangulatis, flavis rufis aut spadiceis, per fascias inaquales digestis,

Arca marmorata, Gmel. 110 40. Chemn, Canch, 7, t. 57, f. 563.

Habite l'Océan d'Europe et américain, Mun cabinet. Elle n'est point rare, et uffre des variétés dans la couleur et la quantité de ses taches. Largeur, 50 à 60 millimètres. Mus. no.

<sup>(1)</sup> D'après la collection du Muséum et la figure de Chemnitz, cette espèce serait faite avec un jeune individu du pectunculus glycimeris. Nous croyons qu'il sera nécessaire de la supprimer du catalogue.

# 5. Pétoncle écrit. Pectunculus scriptus. Lamk. (1)

P. testá orbiculari, convexo-depressa, decussatim striatá, albidá, lincis angulatis fulvis pietá.

Arca scripta. Born. Mus. p. 93. tab. 6. f. 1. a.

List. Conch. t. 246. f. 80.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 289. nº 25.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 243. nº 39.

Brug. Dict. no 33, Encyclop. pl. 311. f. 8.

Habite à la côte de Saint-Domingue, Mon cabinet, Largeur, 45 millimètres.

# 6. Pétoncle pennacé. Rectunculus pennaceus. Lamk.

P. testá orbiculari, tumidá, decussatim striatá, albá; maculis spadiceis longitudinalibus fasciculatis; natibus ligamenti extremitate anticá inflexis.

An arca decussata? Lin. Syst. nat. p. 1142. Gmel. p. 3310.

Arche tachetée. Beng. Dict. nº 26,

Knorr. Vergn. 5, t. 3o. f. 3. Bona.

Chemn. Conch. 7. t. 57. f. 561? Encyclop, pl. 310. f. 5?

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 270.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 239, no 31.

Habite la mer des Indes. Mon cabinet. Espèce remarquable par la nature de ses taches, et sur-tont par les crochets qui ont leur pointe dirigée tout-à-fait à l'extrémité antérieure du ligament, de manière que ce ligament est entièrement hors de l'intervalle qui les sépare. La lunule est en cœur, avec des raies rousses transverses, Largeur, 50 millimètres.

# 7. Pétoncle rougeâtre. Pectunculus rubens. Lamk. (2)

P. testá orbiculari, convexá, striis tenuissimis decussatá, pallide rubente maculosá, multizonatá.

<sup>(1)</sup> Nous croyons que celui-ci est une variété de l'arca pilosa, Linn., pectunculus pilosus, Lamk.; cependant, d'après la description de Bruguière, faite sur l'individu de la collection Lamarck, cette coquille aurait quelques caractères propres à la faire distinguer.

<sup>(2)</sup> La figure citée de l'Encyclopédie représente exactement l'arca glycimeris de Linné.

Encyclop. pl. 310. f. 3?

Habite.... Je la crois étrangère aux mers d'Europe. Coquille grande, rougeatre, à taches petites, nombreuses, plus foncées, et à facette cardinale très étroite. Elle a une grande tache d'un rouz-brun à l'intérieur. Largeur, 68 millimètres. Mon cabinet.

# 8. Pétoncle anguleux. Pectunculus angulatus. Lamk. (1)

P. testă subcordată, ventricosă, anteriis angulată, longitudinaliter sulcată et striată; ared ligamenti breviusculă. Area angulosa, Gmel. p. 3315, pº 41. Brug. pº 28.

List. Conch. t. 245. f. 76.

Chemn. Conch. 7. t. 57. f. 567.

\* Dilw, Cat. t. 1. p. 240. p. 34.

Dilw., cas. t. 1. p. 240, n. 24. Habite les merd d'Amérique, Mon cabinet. Taille médiocre; couleur roussitre, puée de blanc. Quoique éminemment sillonnée et striée longitudinaloment, elle a des stries transverses très fines. Largeur, 44 millimètres. Une grande tache roux-bron à l'intérieur.

## 9. Pétoncle étoilé, Poctunculus stellatus. Lamk.

P. testel orbiculato-cordate, fulve; natibus albo-stellatis; striis longitudinalibus remotiusculis.

Bonan, Recr. 2. f. 62.

Arca stellata, Brug. Dict. nº 32.

\* Venus stellata. Gmel. p. 3289, nº 104.

Venus, Schrot. Einl. t. 3. p. 181. nº 87.
 Dilw. Cat. t. 1, p. 242, nº 38 (2).

Habite l'Océan atlantique, les côtes du Portugal. Mon cabinet. Largeur, 44 millimètres.

## 10. Pétoncle pâle. Pectunculus pallens. Lamk.

P. testé lenticulari, inæquilateré, decussatim striaté, sulcis longitudinalibus eminentioribus; natibus approximatis, ad nullum latus obliquatis.

<sup>(1)</sup> Dilwyn rapporte à cette espèce le vovau d'Adanson; mais nous croyous que cette coquille a beaucoup plus de ressemblauce avec le pectunculus pilosus.

<sup>(2)</sup> Les observations judicieuses de Bruguière sur cette

Arca pallens. Lin. Syst. nat. p. 1142. Gmel. p. 3311. nº 22. Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 270. t. 9. f. 1.

\* Brug. Encyclop. méth. vers. t. p. 112.

Dilw. Cat. t. 1. p. 246. nº 33.
Habite l'Océan indien, Mon cabinet. Coquille d'assez petite taille, blanche, nuée ou tachetée de violet très pâle. Largeur, 27 millimètres. J'en ai une variété plus colorée, à crochets un peu moins rapprochés, obscurément obliques, et qui vient du golfe de Tarente.

# 11. Pétoncle violâtre. Pectunculus violacescens. Lamk. (1)

P. testá orbiculato-cordatá, tumidá, griseo rubroque violacescente; sulcis longitudinalibus distantibus; pube ovatá, fuscá,

\* Payr. Cat. p. 63. no 112. pl. 2. f. 1.

\* Fossilis. Arca insubrica. Brocc. Conch. foss. t. 2. p. 492.
nº 19. pl. 11. f. 10.
Mon cabinet.

[2] Var. natibus albo maculatis. Mus. no.

Habite la Méditerranée. Belle coquille qui tient un peu du pétoncle velu, mais qui en est distincte par sa forme et sa coloration. Elle est d'un gris-de-lin violàtre, marquée de sillons bien séparés, que croisent des stries transverses très fines, à peine apparentes. La variété [2], d'uprès un individu du cabinet de M. Defrance, vient des îles d'Hières. Largeur, 58 millimètres.

# 12. Pétoncle zonal. Pectunculus zonalis. Lamk.

P. testa cordata, tumida, fulva; zonis fuscis undato-sinuosis

espèce sprouvent qu'il est impossible de savoir d'une manière positive à laquelle des espèces actuellement répandues dans les collections, la description de Linné convient. Les contradictions qui s'y trouvent, auraient dû empêcher Schroter d'appliquer ce nom à une espèce: au reste, nous présumons qu'elle a été établie avec un jeune individu du pectunculus violacescens.

(1) Lamarck a nommé l'analogue fossile de cette espèce, pectunculus transversus, n° 5, de sorte que déjà cette coquille a reçu trois noms.

pictá; natibus albo-maculatis; striis longitudinalibus distantibus simplicissimis.

Bonan, Recr. 2. f. 63.

Habite la mer de Cadix. Mon cabinet. Jolie coquille, qui n'est point treillissée par des stries transverses, élégamment zonée de fauve et de brun, toute blanche à l'intérieur, inéquilatérale, et dont les crochets ne sont point obliques. Largeur, 49 millimètres.

# 13. Pétoncle striatulaire. *Pectunculus striatularis.* Lamk.

P. testá ovato-cordatá, transversá, albido-rufescente; strüs longitudinalibus tenuibus numerosissimis; natibus subobliquis; epiderme fuscá, holosericeá.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi-Georges. Bord interne crénelé, comme dans les autres. Coquille blanche à l'intérieur, avec une grande tache d'un roux-brun. Largeur, 31 millimètres.

# 14. Pétoncle nummaire. Pectunculus nummarius. Lamk. (1)

P. testa lenticulari, subaurita, transversim striata, albida, pallide picta; natibus medianis.

An arca nummaria ? Lin. Gmel. nº 37. Brug. nº 34.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Ses sillons longitudinaux fins et séparés s'aperçoivent un peu. Elle a des nébulosités fauves ou rougeatres. Largeur, 16 millimètres. Voyez l'Encyclop. pl. 311, f. 4. Sans sillons apparents.

# Des côtes longitudinales, en saillie et rayonnantes, avec ou sans stries transverses.

# 15. Pétoncle marron. Pectunculus castaneus. Lamk.

P. testd orbiculatd, subcequilaterd, castaned, albo maculatá; costis crebris longitudinaliter striatis, inferné obsoletis.

Arca œquilatera. Gmel. p. 3311. nº 21.

Chemn. Conch. 7. t. 57. f. 562.

Encyclop, pl. 11. f. 2.

<sup>(1)</sup> Nous n'avons pu nous assurer si cette espèce est la même que l'arca nummaria de Linné.

- \* Schrot. Einl, t. 3. p. 286. nº 16.
- \* Dilw. Cat. t, 1. p. 240. nº 32,
- Habite... les mers d'Amérique? Mus. no. Largeur, 42 millimètres. Elle est blanche à l'intérieur; les crochets ne sont pas obliques, ni dans les suivantes.

# 16. Pétoncle pectiniforme. Pectunculus pectiniformis. Lamk.

P. testá lenticulari, subauritá, depresso-convexá, albá, fusco maculatá; costis crassis, transversè striatis; natibus parvis, rectè inflexis.

Area pectunculus. Lin. Syst. nat. p. 1142. Gmel. p. 3313.

nº 33. Brug. p. 111. nº 25.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 273. List. Conch. t. 239. f. 73.

Gualt. Test, t. 72. fig. H.

Chemn. Conch. 7. t. 58. f. 568, 569.

\* D'Arg. Conch. pl. 24. f. B.

\* Fav. Consh. pl. 53. f. K? D. 6. \* Brook. Intr. p. 73. pl. 3. f. 37.

\* sin cardium of mboinense? Gmel. p. 3255. no 43.

\* Id. Schrot. Einl, t, 3. p. 62. nº 27.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 239. nº 29.

\* Blainv. Malac. pl. 65. f. 3.

Encyclop. pl. 311. f. 5.

Hahite l'Ocean siatique et américain. Mus. nº. Mon cabinet. Largeur, 40 à 50 millimètres. Vulgairement le peigne sans oreilles.

### 17. Pétoncle petites côtes. Pectunculus pectinatus. Lamk.

P. testá lenticulari; depresso-convexá, albidá aut albo-rufeseente, maculis subquadratis pictá; costis numerosis, parvulis, transversé striatis.

Arca pectinata, Gmel. p. 3313, nº 34.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 287. nº 19.

\* Lister. Conch. t. 243, f. 74? \* Fay. Conch. pl. 53, f. D. 7?

Chemn. Concb. 7. tab. 58. f. 570 et 571.

Encyclop. pl. 311. f. 6.

\* Area pectunculus. Var. Brug. nº 25.

\* Arca pectinata. Dilw. Cat. t. 1. p. 239. nº 30.

[2] Eadem testá candidá; maculis rufis.

Habite les mers d'Amérique. Mon cabinet. Cette espèce est toujours moins grande et à côtes plus nombreuses que la précédente. Elle offre des variétés élégamment parquetées de petites taches d'un roux\_bron. La variété [a] vient do Bréall. Cabinet de M. De/pance.

Pétoncle rayonnant. Pectunculus radians. Lamk.
 P. testá suborbiculari, transversá, incequilaterá, rafá; umbonibu albisimis; costis tenuibus, longitudinaliter striatis, crebririnis.

[b] Var. costis latioribus.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Espèce très distincte. Largeur, 33 millimètres, Cabinet de M. Defrance. La voriété (b) est un Muséum.

19. Pétoncle vitré. Pectunculus vitreus. Lamk.

P. testé orbiculari, planulaté, subauriei, tenui, pellucidé, longitudinaliter costaté; costis transversé striutis; cardino fracto angulato.

Mus. 20.

Habite les mere ausrelles? Du voyage de Péron, Esphecutivimental remetquelle, et qui semble souir la claranière, des nuccles, mais offrent la faccute intermédiaire des pétocelles pour le ligement extérieur. Copulle mince, transparente, blanche, avec de petites tuches rares, surres, Ses côtes sout presque granuleutes, Se chamière est forracé de deux ligues traites, réparées sou les cropheus, disposées en angle presque douit, syaget chame es 2a 15 dents obliques, Largeur, 35 millimètres. Ceocheu petits, non obliques.

† 20. Pétonele à stries nombreuses, Pectunculus multi-

P. testé exquivalvi, compressiusculé, longitudinaliter multi et tenué striaté, rubicundé, intis fuscé; natibus incurvis; margine planato, integerrimo. Arca multitriata, Forsk. Descr. anim. p. 123.

Id. Chemn. Conch. p. 240. pl. 58. f. 573.

Id. Brag. Encyclop. meth. vers. t. r. p. 118.

Area striata. Gmel. p. 3308.

Schrot. Einl. t. 3. p. 244. nº 41.

Dilw. Cat. t. r. p. 244. nº 41. Arca multistriata.

Habite la Mer Rouge, Poite coquille opticulaire, utès comprimée, subéquilatérale, chargée de stries fines, légèrement onduleuse. Sur les intervalles on you des suites transverses extrémement fines; les bords sont très emiters et l'espace du ligament est très étroit, brun, rougelure en debors, quelquefois brun en delaus.

## Espèces fossiles.

- 1. Pétoncle élargi. Pectunculus pulvinatus. Lamk. (1)
  - P. testal orbiculatal, transversal, subæquilateral; sulcis strissque longitudinalibus costellas simulantibus; natibus parvis medianis.
  - Pectunculus pulvinatus. Annales da Mus. 6. p. 216. nº 2. et
    - \* Def. Dict. sc. nat, t. 39. p. 223, Synon. exclus.
    - \* Deah, Coq. carac. pl. 5. f. 9. 10.
    - \* Id. Descrip. des Coq. foss. t. 1. p. 210, n° 1. pl. 35. f. 15. 16. 17.
    - [2] Idem, testa majore, erassiore, obscurè zonata [de Dax].
      [3] Idem, testa maxima, latissima, subobliqua [d'Italie].
    - Ilabica. Novalle de Grigoro, de Couraspon, des environs de Beavrais, de la Tourisine le bemée, veritéel; q<sup>2</sup>l, yes commun près de Bordeaux, de Dux, etc.; le même, variéet; q<sup>3</sup>l, se trouve en Ilaile, donale l'éconon et à d'Sieme M. Carier. Ce péonnele, régulier es présque symétrique, feu celul qui enquiert avec l'étye les plus grames dimensions. Le le crois l'analogue du. P., glyvémeris. Il a jouqu'a a 36 millimètres de lorgeur.
  - 2. Pétoncle cœur. Pectunculus cor. Lamk. (2)
    - P. testa oblique cordata, tumida, snbinæquilatera; sulcis longitudinalibus distinctiusculis; umbonibus subturgidis.

<sup>(</sup>t) Voyez, pour cette espèce, la note rélative au pectunculus glycimeris. Voyez aussi Descript. des Cog, caract. des terrains, pag. 27.

<sup>(2)</sup> L'arca insubrica de Brocchi est l'analogue fossile du pectunculus violacescens, et il diffère du pectunculus cor, avec lequel il ne faut pas le confondre.

[a] Testa leeviusoula; margine superiore rotundato.
[b] Testa subovali; margine superiore medio paululim

producto.

An area insubriaca è Brocch, Test, 2, p. 450. t. 1. f. 10. Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mas, nº. Mont cabinet. Il est moins grand et plus inéquilatéral que celui qui précède. Je le crois l'analogue du P. pifosux. La variété [b] vient da Montmarin, prês de Rome. Mus. nº. M. Cavier, Poyes le nota des Annales, vol. 6. p. 217.

#### 3. Pétoncle ovoïde. Pectunculus obovatus. Lamk.

P. testá obovatá, convexá, subocquilaterá, crassimos margine superiore rotundato.

" An eadem? Wolfart. Hist. nat. Hassion inf. pl. 4. f. 15. 16. Mon cabinet.

Habite.... Fossile du Weissenstein, près de Gassel, On ne lui aperçoit point de stries longitadinales. Longueur, 55 millimètres. Il est un peu moins large.

# Pétoncle planicostal. Pectunculus planicostalis. Lamk. (1)

P. testá ovato-orbiculatá, subinæquilaterá; costellis erebris, planulatis, uno latere angulatis, radiantibus; striis transversis obsoletis.

Pect, terebratularis. Annales du Mus. 6. p. 216.
\* Desh, Descrip, des Coq. foss, t. 1. p. 221. nº 2. pl. 35.

f. 10. 11. Exclusi Lamarkii varietate.

\* Id, Encyclop. méth. vers. t. 3. p. 742. nº 5.

[2] Var. testá subtransversá, majore; costis obsoletis. Pectunculus Joersianus. Le Saeur.

Habite.... Fossil: de Pontchartrain, aux environs de Paris et

TOME VI.

<sup>(1)</sup> Dans les Annales du Muséum, Lamarck avait donné le nom d'angusticotatua le ceptionele, et le distinguisi du terebratularis, dont il diffère en effet d'une manière notable. Lei il rémuit les deux espèces et il leur danne le même nom dans la collection du Muséum. Nous croyons nécessaire de rejete pactite dernière opinion du savant professeur pour adopter celle qu'il publis la première.

des environs de Beauvais. Mos. nº. Mon cabinet. Largeur, 32 millimètres. La variété [2] se trouve à Joueurs, près d'Étrechi, route d'Étampes.

### Pétoncle transverse. Pectunculus transversus. Lamk. (1)

P. testá transversim ellipticá, tumidiusculá, subcequilaterá; sulcis longitudinalibus remotis, strias exiles transversas decussantibus.

Mus. n°. Habite.... Fossile de Plaisance. Il a quelque chose de la forme

du P. glycimeris; mais il est plus transverse et en est distingué par ses stries. Largeur, 38 millimètres.

#### 6. Pétoncle nudicarde. Pectuneulus nudicardo. Lamk. (1)

P. testá transversim elliptied, tumidá; cardine medio edentulo, ad extremitates paucidontato,

Mus. n.\*.

Habite.... Possile de... Largeor, 52 millimètres. Por sa forme, il semble n'être qu'one varioté du P. pulvinatus. Cependant ses stries transveres supérieures sont très oudulées, et on lui apercott des sillons tonglitudiraux qu'o se sont point.

striés dans le même sent, dans leurs intervalles. La charnière d'ailleurs est singulière.

7. Pétoncle subconcentrique. Peçtunculus subconcen-

tricus. Lamk.

P. testa subovali, rotundata, convexa, longitudinaliter

striată; superne sulcis aliquot transversis concentricis distantibus.

An pecsunculus decussatus? Sowerby, Conch. Mus. n. 5.

(1) C'est encore l'analogue fossile du pectunculus viola-

cescens. (Voyez la note de cette espèce.)

(2) Nous pensons que cette espèce a été faite avec un vieil individu du pectunculus cor, n. 6, fossile des environs de Daxet de Bordeaux.

Habite... Fossile de Coulaines, près du Mans. M. Ménard. Mon cabinet. Il n'a que quelques sillons d'accroissement dans sa partie supérieure, qui traversent ses stries longitudinales, et conserve des vestiges d'une couleur roussitre. Largeur, 26 à 3 om Illimétres.

# 8. Pétoncle monnoyer. Pectunculus nummiformis. Lamk,

P. testá lenticulari, inauritá, laviusculá; strás transversis concentricis striisque longitudinalibus simultaneis vel separatim instructá.

An Brocch, Test. 2, tab. 11. f. 8?

Habite... Fossile de la Touraine; on le trouve aussi à Grigono. Mon cabinet. Toujours de petite taille, il semble l'analogue du pectureulus nummarius; mais il n'est pas auriculé, et varie beaucoap.

## 9. Pétoncle pygmée. Pectunculus pygmæus. Lamk. (1)

P. testá, orbiculari, subequilatera, depresso-convexá, minimá; striis transversis concentricis strias longitudinales decusantibus.

Mon cibinet.

Habite.... Fossile de Grignon. Largeur, 9 millimètres.

Etc. Ajoutez le P. nuculatus. Annales, 6. p. 217. et vol. 9. pl. 16. f. 8.

## † 10. Pétoncle déprimé. Pectunculus depressus. Desh.

P. testd rotundati, obliqud, incequilaterali, depressissind, seutiformi, longitudinaliter obsoleté costati; umbonibus minimis, oppositis, approximatis; cardine angusto multidentato; ared ligamenti minimd, abbreviatd.

Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 222. pl. 35. fig. 13. 14.

<sup>(1)</sup> Nous n'avons jamais pu avoir connaissance d'une espèce distincte à laquelle ces caractères convinssent, taudis que nous avons trouvé, à Grignon et ailleurs, un grand nombre de jeunes individus du pectuneulus pulvinatur auxquels ils s'appliquent très exactement.
32

Id. Encyclop, meth. vers. t. 3. p. 742. nº 4.

Habite... Fossile de Valmondois et Betz anx euvirous de Paris, Coquille arrondie, oblique, inéquilatérale, très déprimée. La charnière est étroite et les dents qui la garnissent sont petites, nombreuses et rapprochées.

# † 11. Péloncle de l'Oise. Pectunculus dispar. Def.

P. testá rotundatá, subcequilaterá, subventricosá, posticé subangulatá, longitudinaliter sukcatá; sulcis planiusculis, eleganter decussatis; cardine angustissimo, multidentato; marginibus cronulatis. Desh.

Def. Diet. des Seiene, nat. art. Pétonele.

Desh. Descript, des Coq. foss, des env. de Paris. t. 1. p. 223. pl. 35. fig. 7, 8. 9.

Id. Eneyelop. méth. vers. t. 3. p. 743. nº 6.

Habite.... Fossile aux environs de Paris, à Parnes, Chanmont, Monchy. Espèce bien distincte, ayant le test miace, couvert de petites ottes longitudinales très aphileis, ce qui n'empéche pas tonte la surface d'être oracé d'un fin réseau de stries longitudinales et transverses presque égales. Elle est enfiée et arrondie, presque équilatérale.

# † 12. Pétoncle à côtes étroites. Pectunculus angusticostatus. Lamk. P. testé orbiculaté, convexé, scutiformi, longitudinaliter

costatá; costis æqualibus, rotundatis, transversim substriatis; umbonibus recurvis, minimis; curdine valdê arcuato, multidentato.

Lamk. Ann. du Mus. t. 6. p. 216. nº 1. et t. 9. pl. 18. fig. 6. a. b.

Var. [b] Desh. Testá costis angustis ornatá, transversim creberrimé striaté.

Pectunculus costatus, Sow. Minér. Conch. t. 1, pl. 27. fig. 2.

Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1.

p. 234, pl. 34, fig. 20, 21, Id. Enevelop. meth. vers. t. 3, p. p. 743, nº 7.

Hibite.... Fouile des environs de Paris, à Versailles, à Pontcharrain, à Etempes, de Valogues, département de la Manche. En Angleterre à Barton. Espèce très distincte de toutes eelles connues. Elle a des sotes longitudinales régulières, plus ou moins larges, selon les variétés, avec des stries transverses entre elles, et plus ou moins apparentes, selon les individos.

#### † 13. Pétoncle nuculé. Pectunculus nuculatus. Lamk.

P. testd ovato-transvered, obliquatd, inesquilaterali, transversim tenuisimė striatd; striis erectis, lamellosis, deniculatis; margine cardinali lato, paucidentato: marginibus integris. Desh.

Lemk. Ann. du Mus. t. 6. p. 217. nº 5. et t. 9. pl. 18. fig. 8.
a. b. Mala.

Desh. Descript. des Coq. foss. des euv. de Paris, t. 1, p. 225. pl. 36, fig. 1, 2, 3.

Id. Encyclop. meth. vers. t. 3. p. 744. nº 8.

Habite..... Fossile de Griguon. Très petite coquille synat à peine trois millimètres de large. Sa surface est couverte d'un grand nombre de stries lamelleuses, redressées, crénelées. La charnière est large, ayant un petit nombre de deuts obliques.

### † 14. Pétoncle nain. Pectunculus nanus. Desh.

P. testá ovato-elongatá, ventricosá, obliquá, inaquilaterá, minimá, tenui, fragili, radiatim costatá, transversim laté striatí; cardine subrecto, angustissimo; marginibus crenulatis.

Desh, Descript, des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 226. pl. 36. fig. 4. 5. 6.

Id. Encyclop. meth. vers. t. 3. p. 744. nº 9.

Habite.... Possile des environs de Peris, à Grignon, Parnes, Mouchy, Elle est un peu plus grande que la précédente. Elle est mince, bombée; ses oûtes sont petites, longitudinales et traversées par un petit nombre de stries. Le bord cardinal est três étoit, prequed éroit; les dents postérierres sont três obliques; les antérieures longitudinales.

## † 15. Pétoncle granulé. Pectunculus granulosus. Lamk.

P. testá orbiculatá, lenticulari, convexo-depressá, subaquilaterali, decussaim striatá; stris longitudinalibus, angustioribus, granulosis; cardine interrupto foved triangulari ligamenti.

Lamk. Ann. du Mus. t. 6. p. 217, nº 4, et t. g. pl. 18. fig. 6. a. b.

Desh. Descript, des Coq. foss, des env. de Paris. t. 1. p. 227. pl. 35, fig. 4. 5. 6,

Id Encyclop. meth, vers, 1. 3. p. 745, nº 10.

Habite..... Fossile des cav. de Paris, à Grignoa, Parnes, Mouchy, Senlis. Il est petit, lentienlaire, orac de stries granolenes, it de curiens pour se charaière. Le ligament étant reçu dans une petite cavité triangelaire nettement circonscrite dans l'espace oblique des crochets : cette disposition rapproche cette coordile des necelles.

#### MUCULE (Nucula).

Coquille transverse, ovale-trigone ou oblongue, équivalve, inéquilatérale. Point de facette entre les crochets. Charière linéaire, brisée, multidentée, interrompue au milicu, par une fossette ou un cuille-ron oblique et saillant: à dents nombreuses, s'avançant souvent comme celles des peigues. Crochets contigues, courbés en arrière. Ligament marginal, et en partie interne, inséré dans la fossette ou le cuilleron de la charnière.

Testa transversa, ovato-trigona vel oblonga, cequivalvis, inexquilatera. Area intermedia nulla. Cardo linearis, fractus, medio foved vel cochled oblique productd interruptus: dentibus numerosis, subacutis, scepè ut in pectinibus productis. Nates contigui, posticè inflexi. Ligamentum marginale, parlim internum, foved aut cochleà cardinali insertum.

Ossavarions. Ce n'est pas seulement par la considération de leur charnèter bisée ou en ligne anguleuse, que les nucules ont mérité d'être distinguées des arches et des pétoncles, mais c'est surt-out par celle de leur ligament qui est en partie intérieur, et à la fois par leur défaut de facette intermédiaire, qui manque nécessairement dans ces coquillages. Ainsi, les nucules, véritablement rapprochées des pétoncles et des aches par leurs rapports, en sont éminempent distinctes; et formant, par la situation du ligament de leurs valves, une transition évidente aux trigontes, elles lient es de intrinses à la famille des arcacées. Les nucules sont de petits coquillages marins; à coquille trigonoïde, plus ou moins nacrée à l'intérieur, et dont on connaît quelques espèces dans l'état frais ou vivant, et plusieurs dans l'état fossile. En conduisant aux trigonies, qui sont pareillement nacrées à l'intérieur, elles annoncent le voisinage des nayades. Je n'ai pas cru devoir faire un

genre séparé de celles qui ont le bord entier.

Ouoiqu'il existe dans la Manche et dans la Méditerranée une espèce de nucule assez abondamment répandue, cependant l'animal de ce genre était resté inconnu jusque dans ces derniers temps, que M. Quoy, dans le voyage de l'Astrolabe, en fit représenter une assez grande et fort curieuse. L'animal, comme Lamarck l'avait prédit, a beaucoup d'analogie avec celui des pétoncles et des arches : il a le pied comprimé latéralement, et fendu à son bord libre, de manière à ce qu'il peut le dilater en disque pour marcher en rampant. Les lobes du manteau sont désunis dans toute la longueur de leur bord inférieur. La masse abdominale est peu épaisse, et le pied y est attaché dans toute sa longueur; de chaque côté, et en haut, se trouvent les branchies: elles sont presqueaussi longues que tout l'animal, et fort étroites. D'après la figure elles semblent composées de filaments détachés, comme dans les arches et les pétoncles. En avant de la masse abdominale et tout près du muscle abducteur antérieur, se trouve la bouche, de chaque côté de laquelle on voit une paire de palpes très étroites, et très alongées de chaque côté de la masse viscérale : ces palpes sont foliacées à leur surface interne. Quant à l'organisation intérieure elle n'est point connue; mais on peut dire d'avance qu'elle doit avoir beaucoup de ressemblance avec celle des pétoncles.

Lorsque Lamarck publiait cette partie de son ouvrage, on ne connaissait encore qu'un très petit nombre d'espèces vivantes ou fossiles, qui appartinssent au genre nucule. M. Sowerby, dans le Mineral conchology, en figura plusieurs fossiles fort curieuses; il en ajouta quelques-unes de vivantes dans son Genera, mais c'est à M. Cuming que l'on doit d'en avoir fait connaître le plus : il les a décrites

dans les Procedings de la Société zoologique de Londres, et les a fait figurer dans les Illustrations conchyliologiques que publie M. Sowerby. Il en a inscrit trente-quatre espèces vivantes: nous en connaisons trente-ciuq fossiles de divers terrains; et ce genre qui paraissait peu considérable, rassemble actuellement un fort grand nombre d'espèces.

#### ESPÈCES.

#### [ Dans l'état frais ou vivant. ]

- 1. Nucule lancéolée. Nucula lanceolata. Lamk.
  - N. testá transversim longissimá, tenui, fragili, hyaliná; an tico latere lanceolato, obtusiusculo: postico æquè longo, latiore obtuso.
    - \* Sow. Genera of Shells. f. 1.
    - \* Cuming. Conch. Illust. genre nucula. pl. 1. f. 1.

Habite..... Coquille rarissime, la plus grande et la plus singulière de ce genre, chaque valve ayant presque la forme d'une lame de lancette ou de scalpel. Sa charaître est à peine sensiblement coudée; son bord supëritur est légèrement arqué et entier, comme dans les quatre qui soivent.

2. Nucule rostrée, Nucula rostrata. Lamk.

N. testá transversá, oblongá, convexiusculá, tenui, transver-

- sim striatd; antico latere longiore, attenuato, rostrato.
  \* Arca rostrata. Martini, Besch. Berlin, naturio. t. 3. p. 296.
- pl. 7. f. 17. 18. \* Gmel. p. 3308. n. 8.
- \* Montagu. Conch. supp. p. 55. pl. 27. f.7.
- \* Arca fluviatilis, Schrot. Flusc. p. 187, pl. 9. f. 2. .
- \* Schrot. Einl. t. 3. p. 283. nº 11.
- \* Fav. Conch. pl. 80. f. E. Area rostrata. Brug. no 23.
- Chemn. Conch. 7. t. 55, f. 55o. 551.
- \* De Roissy. Buff. t. 6. p. 411. nº 2.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 245. nº 43. Area rostrata. \* Nucula fluviatilis. Sow. Genera of Shells, f. 3.
- \* Id. Cuming, Couch Illustr Genre Nucule. p. 2. nº 10.
  - •

Encyclop. pl. 309, f. 7, a. b. Habite la mer Baltique, les côtes de la Norwége. Mon cabinet. On la conneit dans l'état fossile.

## 3. Nucule sillonnée. Nucula pella. Lamk.

N. testá transversim ovatá, subtriangulari, anterius acutá, tenui, pellucidá; sulcis transversis regularibus. Arca pella, Lin. Syst. nat. p. 1141. Gmel. p. 3307. nº 5.

Brng. n° 21.

\* Schrot. Einl, t. 3, p. 264.

Chemn. Conch. 7. tab. 55, f. 546.

Encyclop. pl. 30g. f. g. \* Dilw. Cat. t. 1. p. 237. n° 27.

\* Nucula pella. Sow. Genera of Shells, f. 4.

\* Id. Coming. Conch. Illustr. Genre Nucula. p. 2. nº 8. pl. 2. f. 6.

\* Id. Payr. Cat. p. 64. nº 114.

Habite la Méditerranée. Mus. no. Cabinet de M. Dufresne. Sa taille ordinaire est petite; néammoins celle de l'exemplaire du Muséum est assez grande. L'argeur, 31 millimètres. Cette coguille est assez élégamment silloanée.

#### 4. Nucule de Nicobar. Nucula Nicobarica. Lamk.

- N. testá transversá, ovato-ellipticá vel ovato-oblongá, anticé subangulatá, tenui, pellucidá; laterum extremitatibus obtusis.
- " Area lavigata, Spingler. Cat. rais. pl. 1. f. 10, 11.
- \* Shrot. Einl. t. 3. p. 281. n. 7.
- \* Area lavigatd, Dilw, Cat. t. 1. p. 237. nº 26.
- Nucula Nicobarica, Cuming. Concb., Illustr. Genre Nucula.
   pl. 2. f. 4.
  - [a] Testa ovato-elliptica. Cabinet de M. Dufresne.
  - [b] Testa ovato-oblonga.

    Arca Nicobarica, Brug, Dict. nº 20.
  - Area pellucida. Gmel. p. 3308. nº 7.
- Chem. Conch. 7. t. 54. f. 541. litt. a. b.
- Encyclop, pl. 309. f. 8.
  Habite l'Océan indien. Cabiuet de MM. Dufresse et Defrance, Largeur de la coquille [a], 25 millimètres.
- 5. Nucule oblique. Nucula obliqua. Lamk.
  - N. testá oblique ovatá, subellipticá, tenui, pellucidá, loviusculá; margine integerrimo.

- \* Cuming. Conch. Illus. Genre Nucula. pl. 3. f. 21.
- Mus. n°. Habite les mers australes, au Cap aux Hultres. Péron. Forme

de la sulvante, mais plus oblique, et à bord comme dans celles qui précèdent. Largeur, 11 millimètres.

## 6. Nucule nacrée. Nucula margaritacea. Lamk.

N. testá oblique ovatá, trigoná, loviusculá; dentibus cardinalibus rectis, acutis; margine crenulato.

- \* Arca nucleus. Lin. Syst. nat. p. 1143.
- \* Pennant. Zool. Brit. t. 4. p. 217. nº 7.
- \* Schrot, Einl. t. 3. p. 277. \* Gmel. p. 3314. no 38.
- \* Donovan. Couch. t. 2. pl. 63.
- \* Montagu. Test brit. p. 141.
- \* Dorset. Cat. p. 37. pl. 12. f. 6.
- \* Brooks. Intr. p. 73. pl. 3. f. 36.
- Chemn. Conch. t. 7. p. 241, pl. 58. f. 574. Area margaritacea, Brug. Encycl. méth. vers. t. 1. p. 109.
- n° 22.

  \* Nucula margaritacea. Lamk. Syst. des Anim. sans vert.
  - 1801. p. 115.

    \* Gly eimeris argentea, Dacosta, Brit. Conch. p. 170. pl. 15.
  - f. 6.
  - \* Tellina adriatica. Gmel. p. 3243. nº 83. \* Donax argentea, Gmel. p. 3265. nº 15.
    - Bona. Recr. p. 2. f. 34. Pessima.
  - \* Petiver. Gaz. pl. 17. f. g. \* Gualt. t. 88. f. R.
  - Encycl. pl. 311. f. 3, a. b.
  - " Olivi. Zool. Adriat. p. 116. Area nucleus.
  - \* Poli. Test, pl. 25. f. 8. g.
    \* Nucula margaritacea, De Rossy, Buff. t. 6. p. 410. pl. 68.
  - f. 5.
  - \* Area nucleus, Dilw. Cat. t. 1. p. 244. nº 42.
  - \* Nucula margaritacea. Blainv. Malac. pl. 75. f. 5. \* Payr. Cat. p. 64. nº 113.
  - \* Sow, Genera of Shells, f. 7.
- \* Cuming, Couch, Illust, Genre Nucula, p. 4, no 26.
- \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 633. nº 1.
- \* Fossilis, Lamk. Ann. du Mus. t. 6. p. 125. n° 1. et t. 9. pl. 18. f. 5. a. b.

- \* Arca nucleus. Brander. Foss, haut. p. 40.
- \* Id. Brocchi. Conch. foss. t. 2. p. 480.
- \* Def. Dict. sc. nat. t. 55.
- \* An eadem spec.? Basterot. Mém. de la Soc. d'hist. nat. t. 2. p. 78. no 2.
- \* Desh, Descrip, des Coq. foss. t. z. p. 231. pl. 36. f. 55-20.
  - Habite l'Océan européan à Cherbourg , sur les ectes d'Angleterre et dans la mer du Nord. Mus. no. Mon cabinet. On la trouve fossile en divers lieux de la France, et on en a de différentes tailles. C'est la seale espèce connue vivante dont le bord soit crépalé (1).

### † 7. Nucule crénisère. Nucula crenifera. Cuming.

N. testd elongatd, lanceolatd, lævigatd, temissimè longitudinaliter striatd; marginibus dorsalibus carinatis; carinis concinnè crenulatis.

Cuming. Proc. of the Zool. Soc. part. 2. 1832. p. 197.

Id. Conch. Illustr. Genre Nucula, p. 2. no 4, pl. 1, f. 3.

Habite sur les côtes de Colombie. Espèes très remarquable, voisine de la Nucula lanceolata. Elle a des stries longitudinales très fines, et le bord dovail algu et cariné a les carènes fisement erénélés.

## † 8. Nucule polie. Nucula polita. Cuming.

N. testá oblongá, anticè rostratá, albá, epidermide virescente, politá; margine dorsall anticá lævi; striis nonnullis obliquis anticis.

Cuming. Proc. of the. Zool. Soc. part. 2. 1832. p. 198. Id. Conch. Illustr. Genre Nucula. p. 3. nº 16. pl. 2. f. 11.

Habite à Panama. Coquille assez grande, voisine de la rostrata, mais moins inéquilatérale; son extrémité postérieure se termine par un bec fort aign. Elle a quelque stries antérieures obbiques, et elle est couverte d'un épiderme verdàtre.

<sup>(1)</sup> Nous avons ajouté une figure très mauvaise de Bonanti, parce que la description supplée à ce qui lui manque, et indique clairement l'arca nucleus. Nous avons dà ajouter aussi la tellina adriatica de Gmel faite sur cette figure de Bonanni.

#### † 9. Nucule costellée, Nucula costellata, Cuming.

N. testá oblongá, tenui, anticè rostratá, acuminatá, costis duabus dorsalibus approximatis, crenulatis; costellis acutis concentricis, totam superficiem tegen tibus.

Cuming. Proc. of the Zool. Soc. part, 2, 1832, p. 198. Id. Conch, Illustr. Genre Nucula, p. 3, no 13, pl. 2, f. 8.

74. Conten, lituari, teenre l'acciae, p. 3, 1913, pl. 2, 1, 5. Habite Pannen. Coquille transverse, inéquilairelle, teranicé postérieurement par un long bec, à l'extrémité duquel aboutit une obte dorsale finement crénelée. La surface est chargée de petites côtes transverses régulières; l'épiderme est brun verdâtre.

# + 10. Nucule bossue. Nucula gibossa. Cuming.

N. testá oblongá, gibbosá, anticè acuminato-rostratá, longitudinaliter sulcatá; dorso antico depresso, marginibus centralibus elevatis.

Cuming. Proced. of the Zool. Soc. part. 2. 1832. p. 198.

Id. Conch. Illustr. Genre Nucula, p. 3, no 14, pl. 2. f. q.

Habite les mers du Pérou, près des rivages. Elle est subéquilatérale, terminée postérieurement par un bec large, auquel se termine une petite côte dorsale qui circonscrit le corselet. Elle est plissée transversalement et ses sillons médians sont les plus gros.

## [Dans l'état fossile.]

### 1. Nucule rostrale. Nucula rostralis. Lamk. (1)

N. testd transvesd, oblongd, anterius attenuato-rostrate; umbonibus tumidis; pube lanceolatd concavd. Mon cabinet.

Habite... Fossile de la Bourgogne. Elle paraît être l'analogue de la N. rostrée. Longueur transversale, 22 millimètres.

Nucule échancrée. Nucula emarginata. Lamk. (2)
 N. testá ovatá; striis transversis, obliquis; latere entico productiore, attenuato, angulato, emarginato.

<sup>(1)</sup> Cette coquille a en effet de la ressemblance avec la nucula rostrata, mais elle en differe constamment par de bons caractères: elle provient des argiles du Lias.

<sup>(2)</sup> Espèce bien distincte de la nucula pella, et que l'on

- \* Area interrupta. Poll. Test. pl. 25, f. 4. 5.
- " Nucula emarginata, Payr. Cat. p. 65. nº 115.

  Best. Mem. de la Soc. d'hist. nat. t. 2. p. 77. nº 1.
- An area pella? Brocch. Test. 2. p. 41. t. g. f. 5. s. b.
- Habite... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Ce n'est point l'arca pella de Linné, quoique son bord supérieur soit entier. Elle est un peu rostrée autérieure ment, avec une échancrure. Largeur, 7 à 9 millimètres.
- 3. Nucule deltoïde. Nucula deltoidea. Lamk.
  - N. testá triangulari , inflatá ; latere antico oblique truncato ,
  - acuto; postico breviore rotundato; pube pland.

    N. deltoidea. Annales du Mus. 6. p. 126. et vol. 9. pl. 18.
    f. 5.
  - Desh. Descrip. des Coq. foss. t. 1. p. 136. pl. 37. f. 22-25.
  - \* Id. Encycl, meth vers. t. 3. p. 635. n\* 5.
    - \* Sow. Min. Conch. p. 554, f. 1.
    - [b] Var. striis tenuissimis decussatis.
  - Habite... Fossile de Grignon, Mon cabinet.
- 4. Nucule de Plaisance. Nucula Placentina. Lamk.
  - N. testá majusculá, ovato-transversá, obliquá, longitudinaliter striatá, intús margaritaceá; margine crenulato. Mus. nº.
    - Habite..... Fossile des environs de Plaisance. Mon cabinet. On la trouve aussi près de Rome, au Montmarin. Largeur, a5 millimètres.
  - Etc. Ajoutez la N. marrée fossile et la N. striée des Annales, vol. 6, p. 125. Voyez les espèces figurées dans l'ouvrage de M. Brocchi, vol. 2, pl. 11. f. 3 et 4. Enfin voyez celles de M. Sowerby, Conch. min. nº 31. tab. 180, et nº 33. tab. 192.
- † 5. Nucule ovalaire. Nucula ovata. Desh.
  - N. testá ovatá, depressá, lœvigatá, margaritaceá; latere antico, rotundato, inflexo; umbonibus minimis, acutis, anticè

ne mentionna d'abord qu'à l'état fossile, les auteurs ayant oublié sans doute la bonne figure de Poli, qui la décrit sous le nom d'arca interrupta. Depuis Poli, elle a été retiouvée également vivante en Corse par M. Payraudeau. reflexis; cochled angusta, profunda, simplici dente cardinali adjuncto.

An Nucula lorvigata? Sow. Miner. Conch. pl. 192. fig. 1. 2. Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 230. pl. 36. fig. 13. 14.

Id. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 634. nº 2.

Habite.... Fossile aux environs de Paris, à Mouchy et à Valognes, département de la Manche. Elle est assez grande, ovale, déprimée, toute lisse; sa lunule est circonscrite par un sillon et saillante dans le milieu; sa surface est lisse. Elle se rapproche de la Nucula margaritacea.

# † 6. Nucule fragile. Nucula fragilis. Desh.

N. testa ovato-transversa, obliqua, depressa, lavigata, intùs margaritacea; latere antico brevi, lunulato; lunulat producta; cochlea cardinali angusta, dente destituta; cardine angustissimo; dentibus minimis.

Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 234 pl. 36. fig. 10. 11. 12.

Id. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 635. nº 3.

Habite..... Fossife à Abbecourt et à Noailics près Beauvais. Elle se rapproche de la Nuc. margaritacea. Elle est plus déprimée et beaucoup plus oblique. Le bord cardinal est plus étroit, les dents plus petites et il n'y a point une dent cardinale à côté du cuilleron.

# † 7. Nucule striée. Nucula striata. Lamk.

N. testá ovato-transversá, antice angulatá, depressá, regulariter et tenuè striatá; lunulá lanceolatá, margine cardinali angulatá; dentibus serialibus acutissimis.

Lamk. Ann. du Mus. t. 6. p. 162. n° 2. et t. 9. pl. 18. fig. 4. a. b.

Def. Dict. des Scien, nat. art. Nucule.

Desh. Descript. des Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 236. pl. 42. fig. 4. 5. 6.

Id. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 635. no 4.

Habite..... Fossile des environs de Paris, à Grignon, Mouchy, Parnes, Chaumont, Courtagnon. Elle est transverse, presque équilatérale, très régulièrement strice en travers; la lunule est étroite, lancéolée. Cette coquille est blanche, non nacrée à l'intérieur et de petite taille : six à huit millimètres de large.

#### LES TRIGOMÉES.

Dents cardinales lamelliformes, striées transversalement.

D'après les réflexions de M. Valenciennes, aide-naturaliste du Muséum, et fort instruit dans les sciences zoologiques, je forme, sous le nom de trigonées, une petite famille qui ne se trouve point indiquée dans mon tableau de la classe (vol. 6, p. 13), mais qui lie en quelque sorte celle des arcacées à celle des nayades.

Les trigonées embrassent des coquilles libres, régulières, équivalves, inéquilatérales; munies de côtes, soit longitudinales, soit transverses, et singulières par les dents de leur charnière, qui sont lamelleuses et striées transversalement. Ces stries élevées et transverses représentent les dents lamelleuses et transverses des arcacées; mais ici elles sont sur des lames séparées, a lien d'être sur la charnière même.

Jene rapporteà cette petite famille que deux genres, savoir : les trigonies et la castalie. Le premier comprend des coquilles marines, parmi lesquelles la seule espèce vivante connue a les crochets un peu écorchés; le second embrasse une coquille qui paraît fluviale, et très voisine des nayades.

[ Cette famille des trigonées fut créée avant que l'on eonnôt l'animal des trigonies, et avant que l'on eût observé en France les nombreuses et étonnantes modifications que subissent, dans diverses localités, les espées d'Unio. Si ces observations eussent fait partie du domaine de la science, Lamarck, sans aucun doute, aurait conservé sa première opinion, qui était de rémair le genre trigonie à ceux de la famille des arcacées, et de mettre les castalies parmi ceux de la famille des nayades. C'est à cette première opinion de Lamarck,

que l'ou est forcé de revenir aujourd'hui, à moins de saisir les faibles mannes qui séparent les trigonies des nucules, et de faire de ce premier genre une famille particulière; car les castalies ont tant de rapports avec les unios, qu'il est impossible de les en séparer. On pourra voir dans les notes relatives aux genres de la famille des nayades, par quelle série d'observations nous avons été conduit à regarder comme nécessaire actuellement la réunion des genres qu'elle renferme en un seul fondé sur des caractères naturels.

### TRIGONIE. (Trigonia.)

Coquille équivalve, inéquilatérale, trigone, quelquesois suborbiculaire; dents cardinales oblongues, aplaties sur les côtés, divergentes, sillonnées transversalement: dont deux sur la valve droite, sillonnées de chaque côté, et quatre sur l'autre valve, sillonnées d'un seul côté. Ligament extérieur, marginal.

Testa cequivalvis, incequilaters, trigona, interdum suborbicularis. Dentes cardinales oblongi, lateribus compressi, divaricati, transversim sulcati: quorum duo in valvuld dextrá utroque latere sulcati; in alterá valvuld quatuor, uno tantum latere sulcati. Ligamentum externum, marginale.

OSENVATIONS. Le genre des trigonies fut établi par Braquière, d'après l'examen d'un individu fossile dont il parvint à voir la charnière de l'une de ses valves, de celle qui u'a que deux dents; et il ne sut point que la valve gauche en avait quatre, disposées par paires, et dans une situation propre à recevoir entre elle les deux dents de l'autre valve. Depuis, nous avons eu occasion de compléter le caractère des trigonies, le voyage de M. Péron à la Nouvelle Hollande nous ayant fait consaître une espèce vivanne, quoique apparteant à une division particulière du geure. Les trigonies sont des coquilles régulières, libres, très inéquilatérales, qui, par leur aspect, semblent tenir un peu des cardiès et des bucardes main, deamoins, paraissent voitines de la famillo des arcacées. Ces coquilles se rapprochent des nayades par les rapports qu'elles ont avec la castalier.

La plupart des espèces de ce gears ue sont comues que dans l'état fossile; ce sont des coquilles trigones, anguleuses, sillonnées ou tuberculeuses au dehors, et qui sont du nombre des coquilles pédagiennes; c'est-à-dire qui ne vivent que dans les grandes profondeurs de la mer. Ou les trouve, en effet, foujours fossiles, avec les gryphées, les aumonites, etc., dans les terrains eshietue, ou d'ancienne formation, et dans les argiles des lieux montagneux. Ces coquilles trigones et auguleuses paraissent former une division particulière dans legenre; et il faudra les distinguer de celles qui ont une forme presque orbiculaire, à la manière des peignes, et dont on a un exemple dans l'espèce vivante rapportée par Péron. Celle-ci, qui est très nacrée, paratt moins pelagienne que les trigonies fossile.

Quoique la découverte d'une trigonie vivante faite par Péron, ait rendu la détermination des rapports du geure plus facile, il restait cependant encore des doutes qui ne pouvaient être éclaircis que par l'inspection de l'animal. M. Quoy, pendant son dernier voyage, ayant eu la bonne fortune de le rencontrer, l'a fait représenter daus l'Atlas zoologique, qu'il a publié : les zoologistes pourront ainsi compléter la connaissance d'un genre curieux et important. L'animal a la forme générale de la coquille; les lobes de son manteau sont désunis dans les trois quarts de leur circonférence. Épaissi sur les bords, il offre dans cette partie des ondulations en nombre égal à celui des côtes de la coquille : son bord est très finement cilié. La masse viscérale est peu considérable. A sa partie antérieure, est fixé un pied d'une structure très singulière : il est très alongé, fort étroit, et courbé en coude daus le milieu comme celui des bucardes; mais il en diffère essentiellement en ce que sa première partie, celle qui s'attache à la

TOME VI.

masse abdominale, est creusée en dessous, d'une large gouttière triangulaire dans laquelle la seconde partie du pied peut être recue. Cette seconde partie n'est point arrondie, elle est trlangulaire et sou bord inférieur, comme dans les pétoncles et les nucules, peut se dilater en un disque étroit, sur lequel il est à présumer que l'animal peut ramper. La structure du pied dans les trigonles, fait supposer qu'elles ont deux sortes de locomotions, l'une en sautant comme font les bucardes; et l'autre en rampant, ou en creusant un sillon dans le sable. L'ouverture de la bouche est petite, garnie d'une lètre assez salllante; terminée de chaque côte par de petites palpes labiales beaucoup plus courtes que dans les nucules et les pétoneles; une paire de feuillets branchiaux est de chaque côté du corps ; inais nous ignorons s'ils sont formés de filaments désunis comme dans les nucules, les arches et les pétoncles. Bien que l'on n'ait point encore de détalls sur l'organisation intérieure de cet animal, ce qui en est connu suffit pour déterminer, d'une manière assez rigoureuse; la place du genre dans la methode; il est évidemment voisin des nucules; et la discussion des zoologistes s'élevera sur ce point de savoir s'il doit faire partie de la famille des arcacés ou constituer à lui seul une pétite famille dans le voisinage de celle-là. 1

#### ESPÈCES.

# 1. Trigonie pectinée. Trigonia pectinata. Lamk.

T. testá suborbiculatá, radiatim.costatá, intús margaritaceá; costis clevata, verrucosis, subasperis; margine plicato. Trigonia margaritacea. Annales du Mus. 4. p. 355. pl. 67. f. 2.

- \* Trigonia margaritacea. Sow. Genera of Shells, f, 1. 2.
- \* Desh. Encycl, meth. vers. t. 3. p. 1048. no 1.
- \* Blainy. Malac. pl. 70. f. 1.
- \* Quoy et Gaym. Voy. de l'Astrol. Moll. pl. 78. f. 1—4. Habite les mers de la Noavelle-Hollande, à l'île King, et ailleurs. Mus. ño, Coquille précieuse, découverte par Péron; véritable trigotie, mais d'une section particulière

da genre. Elle a', au dehors , l'aspect d'un peigne sans oreillettes. Largeur, 42 à 46 millimètres. C'est la seule espèce vivante connue.

# 2. Trigonie scabre. Trigonia scabra. Lamk.

- T. testa ovato-trigona, anterius producta, multicostata; costis transversis tuberculato-scabris; tuberculis crebris, parvis; prominulis.
- Eucycl. pl. 237. f. i. a. b. c. d.
- \* Brong. Géol. de Paris. pl. 9, f. 5.

petits.

- \* Desh. Descript. des Coq. caract, p. 35. pl. 13. f. 45. Trigonia spinosa? Sowerby. Conch. Min. nº 16. p. 196.
- t. 86 (1). Habite ..... Fossile de Saint-Paul-Trois-Châteaux , departement du Pay-de-Dôme: M. Ménard. Mon cabinet. Le corselet a aussi des rides transverses, mais à tubercules plus
- 5. Trigonie crénelée. Erigonia crenulata. Lamk.
  - T. testa ovato-trigona, anterius producta, multicostata; costis transversis, arcuatis, oblique crenatis; crenis oblongis creberrimis.
  - Habite .... Fossile des environs du Mons. Cabinet de M. Menard. Coquille voisine de la précédente ; mais , au lieu de tubercules élevés, ses côtes sont chargées de crénelures alongées et transverses.
- 4. Trigonie rude. Trigonia aspera. Lamk.
  - T. testa ovato-trigona, subcompressa, anterius productá; costis transversis, remotls, tuberculato-asperis; pube elevatocarinata, lavigatiore. Encyel, pl. 237. f. 4. a. b. c.
  - Trigonia clavellata. Zieten. Petrif. pl. 58. f, 3.
  - Zuingeri. Act. Helvetica. t. 3. pl. 8. f. F.
  - Habite .... Possile de .... Mus. no. Les tubercules de ses côtes sont peu serres, inégaux, presque pointus. Le corselet offre deux lignes longitudinales un peu scabres, sur chaque valve.

<sup>(1)</sup> Cette trigonia spinosa de Sowerby est une espèce bien distincte de la scabra,

# 5. Trigonie dédale. Trigonia dædalea. Sow.

T. testá ovato-rhombeá, subangulatá, depressiusculá; lateris antici tuberculis hemisphæricis majusculis, per series transversas; tuberculis posticalibus minoribus, per series

varias. Trigonia dadalea. Sowerby. Conch. m. nº 16. p. 198. t. 88.

Park. 3. t. 12. 1 6.

Habite..... Fossile de Coulaines, près du Mans. Cabinet de M. Menard, Je n'en ai vu qu'un fragment, mais il suffisait.

# 6. Trigonie noduleuse. Trigonia nodulosa. Lamk.

T. testa ovato-trigona anteriùs producta; costis transversis. re motis, tuberculato-nodosis: tuberculis crassiusculis, obtusis ; pube supernè el evao-carinatá.

Luid. Lithoph, pl. 9. f. 700.

\* Lister. Conch. pl. 502. f. 56?

Encycl, pl. 237. f. 2. a. b.

Trigonia clavellata? Sowerby. Conch. m. nº 16. p. 197. t. 87.

Habite .... Fossile de Courtagnon. Mus. n°. Mon cabinet. Voyez Knorr. Petrif. suppl. V. a. pl. 173. f. 5. Coquille commune dans les collections. Elle est pacrée à l'intérieur.

# 7. Trigonie navire. Trigonia navis. Lamk.

T. testa ovato-trigona, anterius producto-compressa; costis longitudinalibus tuberculato-nodosis; ared postica planulata, puppiforma, transverse costata.

Encycl. pl. 237. f. 3. et pl. 238. f. 4.

Knorr. Petrif. suppl. V. c. tab. 175. f. 1.

\* Zieten. Petr. pl. 58. f. r.

[b] Eadem testoe ared postica medio elevatiore.

Habite.... Fossile de Gundershofen. Mus. no. Mon cabinet. La variété [b] est du cabinet de M. Ménard.

# 8. Trigonie à côtes. Trigonia costata. Lamk.

T. testa ovato-angulata, trigona; costis transversis, lævibus; pube magnd , longitudinaliter sulcaté , superne carinaté , altiore.

- \* Lister, Conch. pl, 501. f. 55.
- \* Luid. Lithoph, pl. q. f. 714.
- \* Zuingeri. Acta. Helvet. t. 3. pl. 8. f. D.
- \* Zieten. Petrif. pl. 58, f. 5.
- Encycl. pl. 238: f. 1. a. b.
- Knorr. Petrif. part. 2. B. I. s. pl. 17. f. 7.
- Trigonia costata, Sowerby, Conch. m. no 16. t. 85.
- [b] Var. testæ latere postico lunuld impress d prædito (1).
- Encycl. pl. 238. f. 2. a. b. c.?

  \* Trigonia elongata. Sow. Min. Conch. p. 431. f. 1. 2. 3.
- " Sow. Genera of Shels. f. 3.
- Habite..... Fossile de.... On la dit des environs du Hâvre. Mus. nº. Mon cabinet. Elle n'est point rare dans les collections.
- 9. Trigonie sillonnaire. Trigonia sulcataria. Lamk.
  - T. testá trigoná, subsuneatá, anterius productá, attenuatocompressá; sulcis posticis transversis, anticis longitudinalibus; pube transversim striatá.
  - Mon cabinel et celui de M. Ménard.
  - Habite.... Fossile de Coulaines, près du Mans, M. Ménard. Espèce commune et de taille médiocre. Largeur, 30 millimètres au plus.
- 10. Trigonie sinueuse. Trigonia sinuosa. Lamk. (2)
  - T. testá ovato-angulatá, trigoná; lateris antici contis transversis lœvibus, sinuoso-angulatis; pube lœvigatá.
  - \* Def. Dict. des Scienc. nat. t. 55. p. 296.
  - Habite... Fossile de... Cabinet de M. Defrance. Très distincle du T. costata.
- (1) Nous croyons que de cette variété on pourra faire une espèce, comme l'a proposé M. Sowerby, sur-tout lorsque l'on aura pu examiner la charnière, et si cette partie offre avec celle de la trigonia costata des différences suffasntes.
- (a) D'après cette caractéristique et ce qu'ajoute M. Defrance dans l'ouvrage précité, nous pensons que cette espèce pourrait être la même que la trigonia angulata, Sow. Min. Concli. pl. 508. fig. 1.

## 11. Trigonie ridée. Trigonia rugosa. Lamk. (1)

T. testá ovato-trigoná, depressá, subangulatá; costis transversis rugaeformibus; lateris antici lævibus, postici subtuberculosis:

Park. 3. t. 12. f. 11?

\* Def. Dict. des Scienc. nat. t. 55. p. 296.

Habite ... Fossile des environs de Caen. Cabinet de M. Defrance. Elle est encore très distincte du T. costata.

## 12. Trigonie flexueuse. Trigonia flexuosa. Lamk.

T. testa sublongitudinali, ovata, angulata; lateris antici costis conferiis, transversis, arcuatis, propè latus posticum angulato-flexuosis.

Habite..., Fossile des environs du Mans, au coteau de Gazonfier. M. Menard.

# 13. Trigonie crassatelline. Trigonia crassatellina. Lamk. (2)

T. testá trigoná, depressá; sulcis transversis plicato-angulatis, scalariformibus; margine crenulato.

Habite.... Fossile de.... Cabinet de M. Defrance. Elle a extérieurement l'aspect d'une crassatelle; mais sa charnière bien apparente décide son genre. Largeur, 21 millimètres.

# 14. Trigonie cardissoide. Trigonia cardissoides.

 testá cordatá, lateribis depressá; valvis derso in carinam planulatam elevatis; natibus prominentibus subremotis.

<sup>(1)</sup> M. Defrance croit que cette espèce a été faite pour une variété de la trigonia costata.

<sup>(2)</sup> M. Defrance fait observer que cette coquille, dont il a vu la charnière, n'est pas du genre trigonie, mais de celui des crassines: nous ne savons à quelle espèce de ce dernier genre il faudra la rapporter.

<sup>(3)</sup> Cette coquille n'est pas du genre trigonie, comme l'acru Lamarck, ni de celui des cardites, comme le supposé M. Sowerby : elle n'a exactement les caractères d'aucun

#### TRIGONLES.

\* Opis cardissoide, Blainy, Malac, pl. 79 bis. f. 1. \* Cardin handata, Sow. Min. Conch. pl. 232. f. 1. 2. Cabinet de M. Defrance.

des genres connus, et nous croyons que M. Defrance a bien fait d'en creer un particulier pour elle, et quelques autres espèces également fossiles dans les terrains colitiques. M. Defrance propose le nons d'Opis pour son nouveau genre; et nous croyons qu'il doit sur adopté. M. Defrance n'ayant eu à sa diaposition qu'un seul indivibu mal conservé de ce genre, na peut le cairactieixe complétement. Etant parveau à vider entièrement une valve; et à dégager sa charnière de manière à la rendre aussi nette que celles des coquilles vivantes, nous pourrons suppléer aux reaseignements insuffisants donnés par M. Defrance.

## Genre OPIS. Opis. Defrance.

Caractères genériques, Coquille condiforme, à crochets grande et sailants, le côté postéreur épart de l'anticineur par un augle ou une carène; charmère large ayant sur la valve droite que grande dest comprincé un peu oblique, pyramidale, ejé à tôté et postérieurement une cavité étroite et peu profonde, ayant les bords parallèles; sur la valve çauche, une grande cavité consigne pour recevoir la dent de la valve orposée; es à côté une dent peu saillante alongée le long du bord postérieur ; lignament estérieur; impression pallésie simple; impressions musculaires superficielles, arrondies.

OBSENVATIONS. Les Opis sont des coquilles fort singulières que, sur leux forme extérieure, on fourrait prendre pour des bucardes de la section des hémicardes elle sont en effet plus longues que larges, très cordinnes. Dans l'une des espèces les crochetts d'émitièut une grande cavilélunulaire, semblable à celle du cardium retusum. La clarnière u'est pas semblable sur les deux valves : la valve droite présentes sur le bord, antérieur une grande dent un peu oblique, comprimée latéralement et on pyramide Habite.... Fossile de ...: Sa forme singulière se rapproche un peu de celle de cardiam cardian, et chaque vaire ressemble à un cabochou comprimé nu les octés. Néumboins son colé postérienr est moins aplati que l'autérieur. Je n'ai ver qu'une vaiver: celle a une deut cardinale aplatie, suitiante, à stries liches, et, à colé, un espace vide pour la deut de l'autre valve.

triangulaire. Derrière elle, et le long du bord postérieur se montre une cavité peu profonde, subtrigone, étroite, elle doit recroir une dent peu saillante de la valve gauche. A côté de cette dent un le bord an térieur, cette valve gauche a une grande cavité triangulaire pour recroir la dent de la valve opposée : nous n'apercevons aucune trace de dents latérales antérieures ou postérieures. Le ligament est extérieur; il était fisé sur des nyuphes très courtes et peu saillantes : l'impression palléale est simple. D'après ces ciractères, il est asses facile d'établir les rapports du genre, d'un côté, avec les astartés, et d'un autre, avec les expricardes ou les cardites.

Nous ne connaissons encore que deux espèces dans ce genre il est à présumer qu'une petite cequille, figurée par M. Philips dans son Illustration de la Géologie du Yorkshire, pl. 11, fig. 39, sous le nom de Cardita similis, constitue une troissème espèce.

1. Opis cardissoïde. Opis cardissoides. Def.

Trigonia. Lamk.

2. Opis semblable. Opis similis. Desh.

Cardita similis. Sow. Min. Conch. pl. 232. f. 3.

Fossile d'Angleterre et de France. La lunule n'est point en foncce.

Espèces fossiles dont le genre est ici supposé, mais dont la charnière n'est pas connue. (1)

# 15. Trigonie enflée. Trigonia inflata. Lamk.

T. testd trigond, turgida, anterius productd, cureatim compressed, sublevigata, posterius retusa; ared postied maxima, cordata.

Bourguet. Pétrif, tab. 25. f. 153.

[b] Var. testá minore, artice cunesta; area posticali oblique sulcald; marginibus crenulatis.

Habite. .. Fossile des carirons du Mans. La variété [b] se trouve à Saint-Jean-d'Assé, à quatre lieues du Maus. M. Moural. Mon cabinet. L'une et l'autre offreut quelques côtes longitudinales obsolètes sur le côté antérieur. Mus. no.

#### 16. Trigonie arquée. Trigonia arcuata. Lamk.

T. testa trigona, longitudinali, arcuati; costis longitudinalibus obsolatis, sulcos transversos decussantibus; natibus compressis.

Mon cabinet.

Habite... Fossile de..., Son côsé postérieur est arqué en relief; l'antérieur l'est en creux, et ne v'avance en carène que vers l'extrémité du corselet. Longaeur, 42 millimètres.

## † 17. Trigonie aliforme. Trigonia alæformis. Sow.

T. testá triangulari, antice rotundatá, postice proboscided, rostratir, oblique costatá, costis nodulosis; apice obliquo, acuto; ano angulato, striato, bipartito. Sowerby, Min. Coneh, tab. 215.

Parkinson, Org. rem. t. 3. p. 176. tab. 12. fig. 9.

Def. Diet, des Scienc. nat. 1.55. p. 297...

Desh. Descript. des Coq. carac. p. 33: pl. 10. fig. 6 et 7.

Knore. Reliq. Diluv. p. II. pl. B. I. d. f. 1.

Habite..... Fossile dans la craie inférieure, en France, dans les départements de l'Eure et de l'Orne, à Rouen, à Sauces,

Le genre de ces espèces est aujourd'hui connu; elles dépendent de celui nommé pholadomy e par M. Sowerby.
 Voyez page 63 de ce volume,

près Rethel, etc., en Angieterre, dans plusieurs localités. Elle est prolongée en bec du côté postérieur ; ses côtes sout finement granuleuses, ce qui la rapproche de la *T. scabra*,

.† 18. Trigonie bossue. Teigonia gibbosa. Sow.

T. testd ovato-subtrigund, tumidd, gibbosd, incognilaterd, subleorigant, aliquando orreularite granosa; ano magno, angulo obtuo, esparato. Sowerby, Min. Conch. pt. 235,

Yar. β. Sow. Testal latione; rugie transversalibus undatogranosis.

Id. Loc. cit. pl. 236.

Desh. Pescript. des Cort, estre, p. 35, pl. 10. fig. 8.
Habite.... en Angleterre, à Tibury, en Yiltshire. Coquille
o'Alle, subtrigone, épaises, enlée, presque liste, ou irrégaliè rement et observément grandeoue. Elle a un peu l'aspect
d'une phible domy ei mais elle a la chamière des trigonies,
d'uprès M. Sowerby.

## CASTALTE. (Castalia.)

Coquille équivalve, inéquilatérale, trigone; à crochets écorchés, recurbés postérieurement. Charnière à deux dents lamelleuses, stitées transpersalement; l'une postérieure écartée, raccourcie, subtrilamellée; l'autre antérieure, alongée, latérale. Ligament extérieur.

Testa æquivalvis, inæquilatera, trigona; natibus decorticatis, posticè inflexis. Cardo dentibus duobus lamellosis, transversò striatis: unus posticus, remotus, abbreviatus, subtrilamellatus; alter anticus, longitudinalis, lateralis. Ligamentum externum.

Ossavarioss. Je me trouve forcé de présenter comme type d'un genre particulter, une coquille singulière ayant l'apect d'une trigonie, et les dents de la charnière lamelleuses et striées transversalement, tantôt sur l'une de leurs parois, et tantôt sur les deux comme celles des trigonies; mais ces dents lamelliformes sont, en nombre et en disposition, différencés de celles des trigonies, et plus rappuechées de celles des mulettes. Cette coquille, néanmoins, ne saurait être associée ni à l'un ni à l'autre de ces deux genres; elle paraît moyenne entre eux, forme une sorte de transition de l'un à l'autre; et comme elle semble fluviatile, elle indique que les trigonées forment une transition des arcacées aux nayades, (1)

#### ESPÈCES.

- Castalie ambiguë. Castalia ambigua.
  - \* Mulette castalie, Blainv. Malac. pl. 67. f. 4. \* Unio ambiguus, Sow. Genera of Shells. pl. 1. f. 2.
  - Habite..... Cabinet de M. le marquis de Dree, provenant de la collection d'Hollande, Coquille ovale, trigoue, enflée, réuse, et en cœur antérieurement, munie de côtes longitudinales planulées, transversalement strices, et qui n'at-

<sup>(1)</sup> Lorsque l'on ne connaissait qu'un très petit nombre d'espèces du grand genre des mulettes, avant que l'on cût découvert en Amérique toutes ces étonnantes modifications de formes dont les coquilles de ce genre sont susceptibles, il était possible de créer des genres pour certaines de ces modifications. Alors, ces types isolés dans les collections semblaient offrir des caractères naturels : l'insuffisance des matériaux justifie très bien la création de genres dont les naturalistes voient actuellement l'inutilité. Celui des castalies et quelques autres dont nous parlerens bientôt, a été proposé par Lamarck pour une coquille qui paraissait, il v a vingt ans, fort différente des mulettes alors conques, mais qui se lie , aujourd'hui à ce genre par plusieurs espèces ayant des caractères propres à servir de passage d'un genre à l'autre sans qu'il soit possible rationnellement de déterminer une limite entre eux. Il devient nécessaire d'envisager ces genres avec d'autres éléments d'observations, de les supprimer on de les modifier selon les besoins de la science. Celui dont nous nous occupons pourra disparaître sans inconvenient, et le petit nombre d'espèces qu'il contient réunies en une petite section du grand genre mulette.

teignent point le bord supérieur. Son épiderme est brais , son bord très entier , et l'intérieur offre une nacre très brillante. Largeur, 43 millimètres. [On sait actuellement que cette coquille et quelques autres espèces vaisines , vivent dans les eaux douces du Pérou et du Chili.]

#### LES MAYADES.

Coquilles fluviatiles dont la charnière est tantot munie d'une dent cardinale irrégulière, simple ou divisée, et d'une dent longitudinale qui se prolonge sous le corselet : et tantót n'offre aucune dent quelconque, ou ost garnie dans sa longueur de tubercules irréguliers, granuleux.

Impression musculaire postérieure composée. Les crochets écorchés, souvent rongés.

Les nayades sont très distinguées, par leur charnière et par les animaux qu'elles omprennent, des conques fluviatiles dont il a été déjà fait mention dans l'exposition des conques: elles composent une petite famille particalière, qui paraît tenir de très près aux trigonées, et devoir les suivre.

Ce sont des coquillages d'eau douce, qui vivent dans les rivières, les étangs et les lacs. Leur coquille est libre, régulière, équivalve, inéquilaterale, toujours transverse, et munie d'un épiderme verdâtre, rembruni, et qui manque sur les crochets où il est constamment rongé ou détruit. Les impressions musculaires de ces coquilles sont latérales, bien séparées; mais ce qui les distingue des autres conchifères dymaires, c'est qu'ici l'impression muscalaire du côté postérieur est composée de deux ou trois impressions distinctes et inégales.

L'animal de ces coquillages n'a point de tube ou siphon saillaut en dehors. Son pied est une lame alongée transversalement et arrondie, qu'il fait sortir entre les valves, et qui lui sert à se déplacer. Sa coquille se tient en partie enfoncée dans la vase, ayant ordinairement ses crochetis en bas ou moins à découvert-Je ne rapporte à cette famille que quatre genres : savoir : mulette, hyrie, anodonte et iridine. En voici l'exposé. (1)

## MULETTE. (Unio).

Coquille transverse, équivalve, inéquilatérale, libres; à crochets écorchés, presque rongés. Impression musculaire postérieure composée.

<sup>(1)</sup> La famille des nayades devra subir des chaugements notables, par suite des nouvelles observations acquises à la science : ces observations sont le résultat des recherches des naturalistes Américains, qui ont fait connaître un grand nombre d'espèces très remarquables par leur forme et lea modifications de leur charnière. C'est au moyen d'une série plus complète d'espèces que l'on s'est aperçu que, depuis les mulettes dans lesquelles la charnière est très épaisse, on pouvait passer par degrés insensibles aux anodontes dans lesquelles il n'existe plus de charnière articulée; c'est ainsi que la ressemblance dans les animaux des deux genres. annoncée par Poli et si facile à vérifier journellement, devant conduire à leur réunion , on y est entraîné par d'autres faits surabondants en quelque sorte tirés des coquilles seules. En continuant les mêmes observations sur le genre hyrie, et tous ceux successivement démembrés des mulettes (dipsas, alasmodonte, symphynote, amblémide, obliquaire, etc.) on arrive pour tous à des résultats semblables à ceux obtenus pour les anodontes, c'est-à-dire que des animaux semblables pour l'organisation, habitent des coquilles dont les modifications sont nombreuses, aussi tous les caractères saisis par les naturalistes pour la séparation des genres, se sont trouvés successivement combinés, enchaînés avec ceux

Charnière à deux dents sur chaque valve: l'une cardinale, courte; irrégulière, simple ou diviséé en deux, substriée; l'autre alongée, comprimée', latérale, se prolongeant sous le corselet: Ligament extérièur.

des mulettes proprement dites de telle manière, qu'il a été impossible de leur conserver de la valeur, après un examen quelque peu attentif. Nous pourrions prendre pour exemple celui des genres qui est considéré comme l'un des mieux caractérisés. Le genre symphynote est fondé sur ce caractère remarquable, que les deux valves sont soudées entre elles le long du bord supérieur : cette soudure se fait au moven d'appendices aliformes qui recouvrent ordinairement le ligament. Si ce caractère singulier se présentait dans des coquilles avant une charnière constante, on pourrait admettre ce genre, mais il n'en est rien, car il y a des symphynotes anodontes, des symphynotes à charnière de mulettes proprement dites, et des sympliquotes alasmodontes; il ven a meme qui offrent quelques-unes des autres combinaisons qui servent à lier les mulettes aux autres genres.

Ce que hous venons de dire peut rigoureusement s'appliquer non-seulement aux symphymotes, mais encore, et sans exception à tous les genres proposés par M. Rafinesme ou d'autres naturalistes:

En résumant les éléments de la question, on peut dire, touis les animaus observés jisqu'û présent dans les divers proupes des mulettes, et les genres qui ont été établit à leurs dépens, étant semblables, toutes les modifications des coquilles se iuanejant par degrés insensibles, de telle sorte qu'il est impossible de saisir les limites naturelles de ces modifications, nous conclouos que tout ce graud ensemble ne peut et nie doit former qu'un seul genre constituant à lui seul la famille des nayades.

Jusqu'à présent nous n'arons pas mentionne un genre que Lamarck a compris dans sa famille des nayades. Il était impossible de prévoir, pour les iridines, des rapports Testa transversa, æquivalvis, inæquilatera, non affixa, natibus decorticatis, suberosis. Impressio muscularis postica composita.

Cardo dentibus duobus în utrăque valvă: dens cardinalis unicus, brevis , irregularis , simplex aut bipartitus , substriatus ; alter elongatus , compressus , lareralis , infra pubem productus. Ligamentum externum.

plus naturels, avant que la consissairce de l'animal du prouvé que les prévisions à son égard étisein flaisses. L'animal dont il est question ayant les lobes du manteau réunis posiérieurement, tandis que dans les mulettes; les audontes, etc., ces lobes sont étésinsi dans totat leur longueur, il doit être éloigné de la famille des nayades, toin le temps que les naturalistes/donneiont une grande importance à ce caractère, et fonderont sur lui les principales divisions de la classification

Nous avious le projet, après avoir examiné les espèces die nübletés et A'sindoffisie de la cillection du Musicilii, de mettre en action la synonymie, et de dobiter sinsil, de mettre en action la synonymie, et de dobiter sinsil accondidate de si doms de Lamarek avec celtir des actidirs américains: il ne nous i pia été possible de le faire pour un assez grand combre d'espèces. Des envois considérables de mulettes et d'anodontes ayant été adressés an Muséum; on s'empiressa de les mettre en ordre, et on rejeta tous les individus de l'ancienne collection qui pouvaient être remiplacés par de plus beaux; on ne fit malheureusement pas attention que les cartons sur lesqués ils étaient fixés, portaient le nom spécifique écrit de la main de Lamarek, et qu'en les diant on perdait le moyen de vérifier à l'aveni la validité des espèces établies dans ces genres difficiles par ce grand naturaliste.

M. Lea, qui s'est beaucoup occupé des inulettes de l'Amérique, à publié plusieurs Mémolres aur ce genre, dont les espèces sont singulièrement multipliées dans ce pays. M. Lea, aussi bien que d'autres naturalistes iméricains, a cherché à mettre de l'accord dans la synonymie et de raide. Ossavariors. Le gento mulette, établi par Bruguière, comprend des conchifères fluviatiles que Linné confondait avec les myes, quoique celles-ci soient des coquilles marinestrès différentes par leur forme, leur charuière, la position de leur ligament, et l'animal qu'elles enveloppent.

Les milettes ressemblent extérieurement aux anodontes, qui sont aussi des coquillages d'eau douce, or y tiennem de très près par leurs rapports; mais elles acquièrent ordinairement heaucoup d'épaisieurs, et c'est aut-tout par leur charaière qu'elles en sont éminemment distinctes. Chaque valve présente une dent cardinale courte, qui est ordinairement simple sur la valve gauche; et divisée en deux lobes sur la valve droite jen outre, une dent latérale alongée, comprinée, caualiculée, qui es prolonge sous le corselet, et occupe un grand espace, en dessous, le long du bord inférieur de ce doté. Ces deux deux de deux valve s'articulent entre elles, lorsque la coquille est fermée. (†)

porter aux espèces figurées celles mentionnées par Lamarck dans cet ouvrage. Nous croyons que M. Lea a fait quelques erreurs iadépendantes de su volonté, et par suite de l'impossibilité où il se trouvait d'examiner la collection du Muséum de Paris. Malleureusement, comme aous venons de le dire, il n'existe plus mainteuant dans cette collection les moyens de vérification. Malgré cette imperfection, qu'il ne pouvait empécher, le travail de M. Lea se recommande à l'attention des naturalistes par des observations judicieuses, des descriptions exactes et la représentation d'un grand nombre d'espèces nouvelles très intéressantes.

(1) Ces renseignements sur les mulettes sont aujourd'hui insuffisants: l'animal est tout-à-fait semblable à celui des anodontes, et les coquilles seules offrent des différences, soit dans leur épaisseur, soit dans le mode de leur articulation en charnière; mais nous avons vu que ces caractères étaient pour ces genres de peu d'importance, car on voit dans une grande série d'espèces la charnière des mulettes s'aminier peuà peu, les dents activales de s'éfacer, se réduire

Le test des muletter est formé d'une nacre en général très brillante, et, au dehors, il est scouver d'un épideme verdâtre ou brun, qui manque sur les crochets, ceux-ci étant toujours comme écorchée et plus ou moins carriés. Enfin, au-dessus de la dert latérale, la lame du bord de la coquille offre une troncature ou un sinus qui paraît recevoir l'extrémité ou une portion du ligament.

Ces coquillages vivent dans les rivières d'Europe et dans celles des deux Indes ; ils se tiennent enfoncés dans la vase, ayant leurs crochets tournés en has, et plusieurs d'entre eux fournissent d'assez belles perles. Plusieurs aussi ont leurs valves un peu báillantes et mal closes.

Ce qui se montre dans tous les genres où nos collections se sont bien enrichies, savoir, que les espèces se nuancent et se fondent les unes dans les autres dans le cours de

à une simple inflexion du bord, qui elle-même disparaît à son tour, et laisse le bord simple et entier; comme dans les anodontes proprement dites. D'autres modifications se présentent encore : on voit dans les mulettes proprement dites une dent posterieure, alongée, étroitereçue entre deux lamelles de la valve opposée. Cette dent, dans certaines espèces, s'épaissit et reste très courte; dans d'autres, elle diminue et finit par disparaître, tandis que la dent cardinale antérieure a persisté : c'est alors que l'on arrive, par une seconde série des mulettes, aux alasmodontes ( nom donné aux espèces avant la dent antérieure seulement ). Dans une troisième série, on observe la disparition graduelle de la dent cardinale antérieure, tandisque la postérieure persiste. Une quatrième série offre d'autres modifications : la dent a ntérieure, quelquefois simple dans certaines mulettes, se charge de sillons et semble comme hachée dans d'autres espèces. Ces sillons, en persistant dans les espèces qui ont la charnière étroite, donnent lieu à la dent décomposée en lamelles rayonnantes des hyries. Lorsque les sillons existent de chaque côté des dents cardinales, soit antérieure soit postérieure, on a la modification propre au genre castalie.

TOME VI.

leurs variations, se fait ici encore plus fortement remarquer qu'ailleurs, et sons me ce que j'ai dit de l'expèce dans an Philosophie zoologique et autres ouvrages: aussi la détermination des espèces du genre mulette est-elle très difficile.

#### ESPÈCES.

Dent cardinale courte, épaisse, non en crête, et substriée.

- 1. Mulette sinuce. Unio sinuata. Lamk. (1)
  - U. testé ovato-oblongé, superné coaretato-sinuaté, crassé; natibus subprominulis; dente cardinali crasso, lobato, striato dente postico magno.
- (1) Nous avons signalé plusieurs fois le peu de soin que les auteurs ont mis pour reconnaître avec précision les espèces de Linné. Nous avons fait remarquer que sous un nom linnéen était inscrite une espèce que le célèbre auteur du Systema natura ne connut pas : cette altération a eu lieu sur-tout lorsque deux espèces voisines ont assez de caractères communs pour que la phrase caractéristique de Linné, ou plutôt sa synonymie, convint assez bien à toutes deux. Cette confusion s'établit d'autant mieux que l'on néglige ordinairement quelques indications très utiles pour arriver à nue détermination plus exacte de l'espèce : c'est ce qui est arrivé pour le mya margaritifera de Linué. Si l'on consulte la douzième édition du Systema natura et les divers ouvrages cités dans la Synonymie, si l'on recherche dans la Fauna succica, on a bientôt recounu à quelle coquille convient le nom de mya margaritifera. Cette coquille, connue de Linné, se trouve sur-tont dans le nord de l'Europe, et elle est très abondante dans les eaux douces de la Norwege. Tous les auteurs, jusqu'à Draparnaud, avaient bien reconnu l'espèce de Linné, et il aurait suffi d'apporter quelques rectifications à leur synonymie; mais Draparnaud ayaut cru reconnaître la mya margaritifera dans une coquille du Rhin, lui imposa le

\* Fav. Conch. pl. 62. f. F.

\* Unio margaritiferus, Nils. Moll. Suecie, p. 103, p. 1; Syn, plerisque exclus.

\* De Blainv. Malac. pl. 67. f. 3.

Draparn. Hist. des Moll. p. 132. pl. 10. f. 8, 16. 19.

Encycl. pl. 248, f. 1. a. b.

Habite dans le Rhin , la Loire et les autres grandes rivières du continent européen tempéré et austral. Mus. nº. Mon cabinet. Coquille grande, épaisse, pesante, et ayant une forte dépression sinueuse dans sa partie supérieure. Longueur transversale, 140 à 145 millimètres.

#### 2. Mulette alongée. Unio elongata.

U. testel transversim oblongel, eurod, autorilis obtuse angulatd . supernè subonarciald ; natibus depressis ; dente cardi nali parvulo subconico.

- \* Mya margarhifera, Ilm. Syst. nat. p. 1112.
- " Muller. Verm. p. 210.
- " Pennant, Zool, Brit. 1812. t. 4. pl. 46. f. 2. \* Sehrot. Fluss. Conch. p. 168, pl. 4. f. 2.:
- \* Id. Einl. t. z. p. 606.
- \* Born, Mus. p. at.
- \* Chema. Conch. t. 6. p. 15. pl. 1; f; 5. \* Dacosta, Brit. Conch. p. 205, pl. 15, f. 3.
- \* Gmel. p. 3219. a\* 4.
- \* Barbut. Verm. p. 18, pl. 2, f. 2. \* Enevel. meth. pl. 240. f. 5.

nom de Linné. Lamarck, en cherchant à compléter la synonymie de l'espèce de Draparnaud, s'aperçut bien que le nom ne lui convenait pas, en proposa un autre, mais lui atfibua une synonymie qui appartient presque tout entière à la margaritifera. N'ayant pas retrouvé dans la mulette margaritifère de Draparnaud l'espèce de Linné, il inscrivit celle-ci sous le nom d'unio elongata, la considérant sans doute comme une espèce que Linné n'avait pas connue. Ainsi, en rectifiant les erreurs et la synonymie, on pourrait conserver le nom d'unio sinuata à la margaritifera de Draparnaud, et restituer à l'unio elongata, qui est la vraie mya margaritifera de Linné, son nom linnéen.

- \* Lister. Anim. Angl. suppl, pl. 1. f. 1.
- \* Id. Conch. pl. 149. f. 4.
- \* Knorr, Vergn. t. 4. pl. 25. f. 2.
- \* Unio margaritifera, Jeune. Drap. Moll. de France. pl. 11.
- \* Roissy. Buff. de Sonn. Moll. t. 6. p. 322. nº 3, Exclus. Draparn. Syn.
- \* Mya margaritifera. Dilw. Cat. t. 1. p. 52. nº 29.
- " Unio margaritifera. Pfeiff. Syst. anord. pl. 5. f. 11.
- \* Unio elongatus. Nils. Moll. Suec. pl. 106, nº 2. \* Unio margaritifera, Kickx. Syn. Moll. Brabantis. p. 82.
- n\* 101.

  \*\*Tarton. Manual of Shells. p. 15. n\* 5. pl. a. f. 9.

  \*\*Habite dans les rivières de l'Angleterre , et probablement de nord de l'Europe. Man. n\* Mon cabinet. Elle est, pro-portionnellement, plus éroigée et môns à nueuse que la précédente ; ses crochets sont surbaissies, et a den cardinale petite. C'est pent-être l'auto-marganie.
- 3. Mulette dent épaisse. Unio crassidens. Lamk.

fera de Linné.

- U. testá ovali, tumidá, crassá, postice rotundatá, antici esgulis binis ternisve subsinuosá; dente cardinali crassissim lobato, angulato, striato.
- [a] Testa sub epiderme albo-rubens, iridea; latere antico oblique truncato.
   [Du Mississipi.] List. Conch. t. 150. f. 5.
- [b] Testa subepiderme albo-rubens; latere antico magis annuato, obtuso. [Du lac Érié.]
  - [c] Testa sub epiderme albida, subiridea, anteriùs attenutorotundata.
- Unio crassa. Encycl. amér. Conch. tab. 1. f. 8.
- Unio cuneatus, Barnes, Sillim, journal, Habite l'Amérique septentrionale, dans le Mississipi, l'Otio, et plusieurs lacs. Mon cabinet pour la coquille (a), Mu. n'. pour les coquilles [a et b]. Espèce à coquille épaisse, dont la nacre cet très belle, sur-tout dans les coquilles [a et b]. Largeur de la coquille (a), 105 millimétique.
- 4. Mulette du Pérou. Unio Peruviana. Lamk.
  - U. testă ovată, crassă, posteriis brevissimă; antico leter plicis pluribus undatis sinuoso; umbonibus tumidis; dente cardinali crasto, striato.

Encycl. pl. 248. f. 7.

- " Unio undulatus, Barnes, Sillim, journ. t. 6. p. 120. pl. 2.
- \* Unio undulatus. Say. Amér. Conch. pl. 16.
- \* Unio multiplicatus. Lea. Observ. 2º part. p. 80. pl. 4. "M Habite ao Péron, dans les rivières, Mus. nº. Mon cabinet. Dombey. Belle espèce, remarquable par ses plis ondés, obliques et nombreux. Largeur, 109 millimètres.
- 5. Mulette à plis rares. Unio rari-plicata. Lamk. (1)
  - U. testá ovatá, subalatá, crassá; antico latere plicis obliquis raris sinuoso; pube elevatá, compresso-carinatá.
    - \* UMo plicatus. Barnes. Sillim. journ. t. 6. p. 120. n 3. pl. 4. fig. 3.
    - \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 578. no z.
    - Mus. n°.

      Habite la rivière de l'Ohio. Michaud. Elle tient de la précédente, et en est très distincte. Largeur, 62 millimètres.
- 6. Mulette pourprée. Unio purpurata. Lamk.
  - U. testd ovato-elliptiod, tumidd, anterius subbipliestd, intus viridi-violaceo purpureoque tinctd; dente laterali crenulato. An List. Conch. t. 155. f. 10?
  - \* Unio ater. Lea. Observ. on Gen. Unio, p. 40. pl. 7. f. 9.
  - " Unio lugubris, Say. Amér. Conch. pl. 43.
  - Unio aro. Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 589, n. p. o. Habite (le Missispi).... Je la crois des grandes rivières de l'Afrique. Mos. n.º. Mos cobinet. Belle et grande coquille à nacre pourprée avec des taches irrégulières d'un vivolitre, so-tout sous les corchets. Largeur de mon exemplaire, 130 millimètres. La deux cardinale est épaisse, mais de talle médiorer. L'autre dent est très finement
- 7. Mulette ligamentine. Unio ligamentina. Lamk. (2)

crénelée.

U. testé ovali, tumidé, sub epiderme candidé; ligamento subduplici: unico externo detecto; altero intré natem et cardinem obtecto.

<sup>(1)</sup> Nous croyons que cette espèce est la même que cella nommée unio heros ou unio plicata par les auteurs américains.

<sup>(2)</sup> Lamarck a pris pour un caractère spécifique une dis-

Mas. no.

Habite la rivière de l'Ohio. A. Michaud. La coquille a sur chaque valve un angle obtus au côté antérieur. Son test est très blanc. Son corselet est un peu élevé en carène. Dent cardinale fort épaisse. Largeur, 77 millimètres.

# 8. Mulette oblique. Unio obliqua, Lamk.

U. testá sublongiudinali, oveto - rotundatá, obliquá, sub epiderme candidá; ligamento subduplici; dente cardinali crasso, sulcato, bipartito.

\* Unio undulatus. Barnes. Sillim. journ. t. 6. p. 121. pl. 5. f. 4.

Mus. no.

Habite la rivière de l'Ohio. A. Michaud. Distincte de la précédente par sa forme; elle est renflée vers les crochets, déprimée vers l'autre extrémité, bisillonnée sur le côté antérieur. Longueur apparente, 61 millimètres.

# 9. Mulette rétuse. Unio retusa. Lamk. (1)

U. testa rotundata, tumida, intus violacea; natibus retusis, erosis; dente laterali breviusculo.

Mus. nº.

Habite les rivières de la Nouvelle-Écosse. A. Michaud. Test épais ; épiderme d'un vert jaunâtre ; dent cardinale grossière, sillonnée, divisée en deux. Longueur apparente, 47 millimètres.

# 10. Mulette sillon rare. Unio rari-sulcata. Lamk.

U. testé ovato-rhombeé; fusco-lutescente, intus violacescente: sulcis transversis, elevatis, distantibus.

position du ligament qui se trouve dans presque toutes les mulettes, soit par suite d'une maladie, soit à cause de la vieillesse; la charnière s'altère peu à peu, et la matière calcaire est remplacée par une substance cornée peu solide, semblable à celle d'un ligament décomposé. Au reste, cette espèce a beaucoup d'analogie avec l'unio multiradiata, Lea, qui en est très probablement un très jeune individu.

(1) Celle-ci est très probablement la même que l'unio incurvis de Say.

Habite dans le lac Champlain. Cabinet de M. Dufresne. Ses rapports la rapprochent de la saivante; mais son bord supéricur n'en a point le rétrécissement en sinus. Largeur, 50 millimètres.

#### 11. Mulette resserrée. Unio coarctata. Lamk. (1)

U. testá ovato-oblongá, convexo-depressá, anterius subangulatá, superné coarctato-sinuatá; intus livido-purpuruscente.

\* Desh. Encycl. méth. t. 2. p. 581. n\* 8.

[2] Var. epiderma radiis longitudinalibus obliquis picti.

Habite la rivière d'Iludson. Cabinet de M. Valenciennes. C'est l'ànalogne, étranger et en moindre taille, de notre U. margarisfera, que Rieln nomme dichoinca erassissima, tab. 10. nº 4 fy. Mais l'espèce américaine est médiocrement épaises, plus déprimée, et assez distincte.

#### 12. Mulette purpurescente. Unio purpurascens. Lamk.

U. test i ovato-oblongd, convexd, amerius subangulati, supernè depressa, medio subsinuand; intus purpurascente.

Unio purpurcus. Encyel. amér. Coneh. pl. 3. f. 1. [b] Var. testi tenui, intus alto rubescente.

[e] Var. testd crassiore, intus albidd.

Barnes. Sillim. journ. t. 6. p. 264. nº 16.

Desh. Encycl, meth. vers. t. 2, p. 581. nº 9.

Habite les rivières de l'État de New-Yorck. Cabinet de M. Falencemess. Gette espèce avolsine la précédente par ses rapports, et en est distincte. La variété [b] est du lac Sarratoga, et la variété [c] du lac Champlain. Le Sueur.

#### 13. Mulette rayonnée. Unio radiata. Lamk.

U. testá obovatá, convexo depressá, tenuissimé transversim striatá; antico latero latissimo; epiderme flavicante, longitudinaliter radiana.

Mya radiata, Gmel. p. 3220.

Mus. no.

" Mya. Schrot, Linl. t. 2. p. 614. nº 1.

Mya radiata. Dilw. Cat. t. 1. p. 51. nº 25. Synon. Chemnitzii et Encycl. exclusis.

<sup>(1)</sup> Ne serait-ce pas l'unio gibbosa des auteurs américains?

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. a. p. 581. nº 7.

List. Conch. t. 152. f. 7?

Unio ochraceus. Encycl. amér. Conch. pl. 2. f. 8.

[b] Var. testá majore, paulò crassiore, anterius magu productá.

Habite le lac Sárratoga. Cabinet de M. Valenéiennes. Largeur, 60 millimètres. Cette coquille est mince. La variété [b] vient du lac Saint-Georges. On l'a prise pour auevariété de l'Unio purpurea. Largeur, 77 millimètres. Le Sueur. Mus. no.

#### 14. Mulette bréviale. Unio brevialis. Lamk.

U. testá transversim ovatá, anterius obsoletè angulatá; latere postico breviore rotundato.

Habite à l'île. de France. M. Mathieu. Mus. n°. Cabinet de M. Valenciennes. Largeur, 63 millimètres.

#### 15. Mulette rhombule. Unio rhombula. Lamk.

U. testi ovato-rhombed, transversim striati, anterius undateangulati, obliquè rotundati, natibus retusis.

[b] Var. testa paulo breviore.

Habite au Sénégal, daus les rivières. Mon cabinet. Dent audianle sillonnée. Coquille rougeabre intérieurement. Lageur, 65 millimètres. La variété [b] vient de la rivière Hudson des États - Unis. Cabinet de M. Valenciennes. Largeur, 50 millimètres.

#### 16. Mulette carinifère. Unio carinifera. Lam.

U. testá ovato-rhombeá, subdepressá, tenui, insus purpureoviolaceá, pube elevatá, compresso-carinatá; dente cardinali parvulo, striato.

Habite la rivière Hudson de l'État de New-Yorck, Cabinet de M. Valenciennes. Très distincte de l'U. purpurea. Latgeur, 52 millimètres.

#### 17. Mulettegéorgine. Unio georgina. Lamk.

U. testá oblingo-ovatá, transversim striatá, intius carnhescente; pube compresso - carinatá; dente çardinali parvostriato.

Habite le loc George. Cabinet de M. Valenciennes. Elle n'a rien de bien remarquable, et cependant je n'ai pu l'associer à d'autres. Largeur, 59 millimètres.

#### 18. Mulette massue. Unio clava. Lamk.

U. testá sublongitudinali, oviformi, inferné tumidá, obtusá; postico latere brevissimo; dente laterali prælongo.

[b] Var. testé versus extremitatem latera antici sensim depressé, magis attenuaté.

\* Unio modioliformis. Say. Amér. Conch.

Habite dans le lac Érié. Michaud fils. Mus. n. Test très blanc, Longueur apparente, 72 millimètres. La variété [b] vit dans la rivière de la Nouvelle-Écosse. Mus. n. Longueur apparente, 53 millimètres.

#### 19. Mulette droite. Unio recta. Lamk.

U. testă transversim elongată, angustă, convexă, anterisu subangulată; latere antico striis longitudinalibus obliquis, remotis, obsoletis.

\* Unio predongus, Barnes, Sellim. journ. t. 6, p. 261, nº 13.
 pl. 14. f. 11.

Mus. no.

Habite le lac Érié. Michaud. Elle a presque la forme du mytilus lithophagus. Son test est blanc, recouvert d'un épiderme bran noirâtre. Largeur, 100 millimètres.

#### 20. Mulette naviforme. Unio naviformis. Lamk.

U. testá transversim oblongá, rectá, anteri us angulatá, compressá subemarginatá; sulcis transversis latis; lateris antici undulatis.

Unio cylindricus. Encyclop. amér. Conch. pl. 4. f. 3?

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 580. nº 5.

Habite la rivière de l'Ohio. Michaud fils. Mus. no. Elle a presque la forme de l'arche de Noé. Largeur, 75 millimètres. Le corselet est comprimé en carène.

#### 21. Mulette glabre. Unio glabrata. Lamk.

U. está transversim oblongá, anterius subangulatá, intus lividá; dente cardinali parvulo, crasso, diviso. Mus. nº.

Habite la rivière de l'Obio. Michaud. Ses stries transverses sont menues; son côté antérieur est un peu dilaté et s'arroudit obliquement à l'extrémité. Largeur, 70 millimètres. Elle n'a rien de remarquable, et néanmoins elle est distincte des autres.

## 22. Mulette grand nes, Unio nasuta. Lamk.

U. testi transversim oblongd, angusti, anterius angulati,
obliquè attenuati, currd; margine superiore simulus binis.
\*\* Unio sobasus. Barnes. Sillim. journ. t. 6, p. 262. nº. 14.

pl. 12, f. 12.

An unio nasutus? Encycl. amér. Conch. pl. 4, f. 1.

Habite le lac Érié. Michaed. Mus. nº. Cogofilie violatre a

# l'intérieur. Largeur, 64 millimètres. 23. Mulette ovale. Unio ovata. Lamk.

U. testá ovatá, subtumidá, lateribus subhiante; epiderme lutescente; umbonibus prominulis.

[h] Var. testá radüs longitudinalibus pictá.

Unio ovatus. Eucycl. amér. Conch. pl. 2. f. 7.

\* Unio ventricosus. Barnes. Sillim. jonen, t. 6. p. 267. nº 20.

pl. 14. f. 14.

\* Unio subovatus. Lea. Observ. sur le genre Unio, 2º part.

pl. 18, f, 46.

" Unio occident? Lea. Lee. eit. 170 part. p. 49, 20 14, pl, 10,

\* Unio ventricosus, Say, amér. Conch. pl. 32,

Habite la rivière Susquehana et Mankauks. Michaud, Mus. nº. La variété [b] vit dans le luc Saint - George, le fâc Érié, etc. La Susar. Mas. nº. Coquille d'une épaisseur médiocre, assex cassée, un peu ondée sur le côté antérieur, avec des stries presque lamelleuses. Largeur, 75 à 78 millimètres.

#### 24. Mulette arrondie. Unio rotundata. Lamk.

U. testé ellipsico-rotundaté, infernè ventricosà, sub epiderme

splendidé merganiscosi; cardine arconató.

Inbite.... Cabinet de M. Daudabard, et celoi de M. Baujar.

Coquille rare, d'une forme singulière post le genre, et doni, la nacre est argentée, légirement teinte de rose, irisée et très brillante. Largeur, 78 millimètres. Elle a un pli sur le côté antérieur.

#### 25. Mulette littorale. Unio littoralis. Lamk.

U. testa late ovata, subquadrata, pube sulco marginali tarinque distincta, natibus rugosis.

Unio littoralis. Syst. des Anim. sons vert. p. 114.

#### MULETTES.

Mya rhomboidea, Schroet. Flass, tab. 2. f. 3. Draparp. p. 133, no 3, pl. 10. f. 20.

Encycl. p. 148. f. 2.

Act, Soc. Lin. 8. tab. 3. a. p. f. 3.

\* De Roissy. Buff. Moll. t. 6. p. 321. no 2.

\* Brard, Hist. des Coq, des env. de Paris. pl. 8. f. 6.

\* An eadem species? Unio littoralis. Pfeiffer. Syst. anord. p. 117. nº 4. pl. 5. f. 12.

\* Desh, Encycl, meth, vers. t. 2. p. 580. a. 6.

Habite dans les rivières de France. Commune dans la Seine. Mon cabinet. Coquille asses épaisse, striée et même sillonnée traveralement. Épiderme très brun. Largeur, 66 millimètres.

26. Mulette demi-ridée. Unio semi-rugata. Lamk.

U. testá ovatá, tenui, viridi-lutescente, obscurè radiaté; umbonibus rugis, transversis, undatis, subinterruptis.

Habite..., Mus. no. Mon cabinet. Elle a l'aspect extérieur de l'Unio corrugata; mais elle en est distincta et un peu plus grande. Largeur, 40 millimètres.

17. Mulette naine. Unio nana. Lamk.

U. testá transversá, subellipticá, transversim rugosá; rugis umbonorum angulato-flexuosis, subinterruptis; cardinis dentibus crassis, breviusculis.

Habite dans la Franche-Comté. Cabinet de M. de Ferussac. Largeur, 15 à 16 millimètres.

28. Mulette ailée. Unio alata. Lamk.

U. testá magná, ovato-trigoná, transversim striatá; pube in alam maximam elevatá: valvis margine connatis; ligamento occultato.

Unio alatus. Say. Eucycl. amér. Conch. pl. 4. f. 2.

\* Barnes, Sillim, journal, t. 6. p. 260. nº 12.

\* Symphynota alata, Lea. Observ. sur le genre Unio. p. 62.

Unio alatus. Sow. Genera of Shells. f. 5.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 583. nº 14.
Habite dans les lacs Champlain, Saint-Georges, etc. Mus. nº, M. Le Saeur. Mon cabinet. Ici comme ailleurs, dans ce genre, le ligament est en dehors de la charnière; néanmoins, comme les valves sont connées au bord inférieur de l'aile du corselet, M. Le Sueur, qui a observé cette.

.

réanion, pense qu'on doit former un genre particulier avec cette coquille. Nos hyries auraient-elles une pareille réanion à la carène de leur correlet? Au reste, elles sont auriculées, et différent de la mulette allée par leur dent postérieure.

- 29. Mulette délodonte. Unio delodonta. Lamk.
  - U. testá ovatá, anterius obtuse angulatá; dente cardinali crassiusculo, compresso, subdiviso.
  - Habite..... Mon cabinet. Elle differe de toutes celles que j'ui mentionnées. Elle est ovale, un peu renflée, et offire à l'Intériero une nacre argentée, assez brilante. Par sa dent cardinale, il semble qu'elle appartienne autant à la seconde division qu'à cette première. Largeur, 76 millimètres.
- 30. Mulette dent cannelée. Unio sulcidens. Lamk.

  U. testé oblongo-ovaté, depressiusculé, amerius subbiangulaté, brius purpurasente; dente cardinali basi interné mul
  - tiunicant.

    Habite dans une rivière du Counecticut [ M. Le Sueur ], et
    dans le rivière Schunglkill. M. Wanuxem. Mus. ne., Mon
    cabinet. Espèce asses remarquable par les sillous de sa dent
    cardinale, et sur-tout par ceux de sa base interue. Largeur
    de celle du Connecticut. 8 om illimètres. Elle est moins

pourprée à l'intérieur. Largeur de l'autre, 56 millimètres. Nacre d'au violet pourpré. Dent cardinale courte, comprimée, relevée et souvent en créte.

31. Mulette rostrée. Unio rostrata. Lamk. (1)

U. testá transversim elongatá, anterius attenuato-rostratá, extremitate subtruncatá.

<sup>(1)</sup> Cette espèce a la plus grande ressemblance avec la suivante, et quand on observe avec soin les nombreuses variétés d'an même type, on est porté à croire qu'il est convenable de réunir en une seule les deux espèces que Lamarck sépare ici, et que les auteurs ont adoptées d'après lui.

- \* Desh, Encycl, meth. vers. t. 2. p. 586, nº 21.
- \* Lister. Conch. pl. 147. f. 2.
- \* Unio tumidus. Nills. Moll. Suec. p. 77.
- Unio rostrata. Michaud. Sup. au Drap. p. 108. nº 4. pl. 16.
   f. 25.
  - \* Pfeiff, Syst, anord, p. 114. nº 1. pl. 5. f. 8.
- \* Kickx. Moll, Brab. p. 83. pl. 1. f. 17. 18.
- Habite dans le Rhône et dans les grandes rivières de l'Allemagne, de la Silésie, etc. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est plus alongée, plus lauccóle entrétrerement que la suivante, et en diffère sur-tout parce que le bord de la petite carène de son corselet est droit et ne fait point angle. Largeur , 99 millimètres.

#### Mulette des peintres. Unio pictorum. Lamk.

- U. testd ovato-oblongd, anterius rhombeo-attenuatd, extremitate obtusè acutd: natibus subverrueosis.
- \* Muller. Hist. verm. p. 212.
- \* Swammerd. Bibl. nat. pl. 10. f. 6. 7.
- \* La Moule des rivières. Geoffroy. Coq. p. 142. pl. 2.
- \* Lister. Anim. angl. pl. 2. f. 30. ..
- \* Id. Conch. pl. 147. f. 3. et 146. f. 1. ...
- \* Mya piotorum. Pennant. Brit. Zool. 1812. t. 4. p. 162. pl. 46. f. r.
- Mya pictorum. Lin. Syst. nat. p. 1112. Gmel. p. 3218. Bonan. Recr. 2. f. 40. 41.
  - Gualt. Test, tab. 7, fig. E.
  - Mya angustata. Schroet. Fluss. t. 4. f. 6.
  - Encycl. pl. 248. f. 4.
  - Sturm. Faun. 6. nº 2. pl. a. b. c.

    [b] Var. natibus undato-rugosis, subtuberculosis.
  - \* Dacosta. Brit. Conch. p. 228. pl. 15. f. 4.
  - \* Dacosta, Brit. Conch. \* Born. Mus. p. 20.
  - \* Schrot, Einl. t. 2. p. 604.
  - \* Dorset. Cat. p. 28. pl. 12. f. 4.
  - \* Wood, Conch. p. 104. pl. 19. f. 3. 4.
  - Mya angustata. Schrot. fluss. Conch. p. 184. pl. 3. f. 3.
     Mya pictorum. Dilw. Cat. t. 1. p. 49. nº 23.
  - \* De Roissy, Buff. Moll. 6. p. 320, nº 1, pl. 64, f. 4.
  - \* Chemn. Couch. t. 6. pl. 1. f. 6?
  - \* D'Arg. Conch. pl. 20 f. 10. nº 4.
  - \* Drap. Conch. pl. 11. f. 1. 2. 4. Exclusa. Var. A.

- \* Unio pietorum, Nills, Moll. Succ. p. 111, no 7. \* Pfeiff, Syst. anord. p. 115, nº 2. pl. 5. f. 9. 10.
- " Brard. Coq. des env. de Paris. p. 226. pl. 8. f. 1.
- Poiret, Coq. du départ. de l'Aine. Pred. p. 104. nº 3.
- \* Mysea pictorum. Turton, Man. p. 20. nº 11. f. 11.
- " Kickx. Moll. Brab. p. 84. nº 104.
- Blainy, Malac. pl, 67, f. a.
- " Unio ovalis. Sow. Genera of Shells, f. t.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t, 2. p. 586, nº 20.
- Mya evalis. Montagu. Mya evata. Maton. nº 10.
- Habite en France, dans les rivières, Mus, no, Mon cabinet.
- Elle est toujours moins grande, moins alongée que celle qui précède. Sa nacre est argentée, brillante, La variété [b] est obscurément rayonnée.

## 33. Mulette obtuse. Unio batava, Lamk.

- U. testel ovatel , tumide, è viridi lutereents , radiatel ; latere postico brevissimo: antico oblique curvo, extremitate rotundato. \* Mya batava. Dilw. Cat. t. 1. p. 49. nº 22. Exclus, ple-
- risque synonym. \* Unio pietorum, Var. g. Drap. Moll. pl. 11, f. 3.
- " Unio batavo. Pfeiff. Syst, anord. p. 119. pl. 5. f. 14.
- \* Nills. Moll. Succ. p. 112. nº 8. \* Mysen basava, Terton, Magnal, p. 20, 20, 10, pl. 2.
- - \* Mysea ovata. Id. Loc. ett. nº 12. pl. 2. f. 12. \* Unio batava, Kickx. Molt. Brab. p. 85. nº 105. f. 19.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 584. nº 15.
- Schroet. Fluss, tab. 3, f. 5.
- Encycl. pl. 248. f. 3. Mya batava ? Maton, no 8. Habite dans la Seine , etc. Mon cabinet, Elle offre quelques variétés d'âge , mais elle est très obtuse sux extrémités de ses côtés, et devient plus épulsec que la précédente.

#### 34. Mulette ridée, Unio corrugata. Lamk, (1)

- U. testa ovato-rhombea, tenui, viridi; umbonibus rugosis ; rugis angulato-flexuosis, sublongitudinalibus.
- (1) Il est impossible aujourd'hui d'établir une espèce de mulette pour celles qui ont des rides sur les crochets, car

[n] Testa viridis, pubis carinal leerigata.
 Mya corrugata. Mull. Verm. p. 214. Gmel. p. 3221. nº 15.

Mya corrugata. Mull. Verm. p. 214. Gmel. p. 3221. nº 15. \* Schrot. Einl. t. 2. p. 617. nº 8.

\* Mya corrugata. Dilw. Cat. t. 1. p. 52. nº 30.

Chemn. Conch. 6, t. 3, f. 22. Encycl, pl. 248, f, 8, a, b.

[b] Testa fulvo-virescens; pubis carind rugosd.

Mya rugosa. Gmel. p. 3222, nº 32. Chemn. Conch. 10. t. 170, f. 1649.

Encycl. pl. 248. f. 6.

" Mya rugosa. Dilw. Cat. t. 1. p. 53. no 31.

Habite les riviètes de l'Inde, à la côte de Coromandel. Mon cabinet pour les deux coquilles. On peut les séparer; mais je les regarde comme variétés l'une de l'autra. La coquille tout-à-fait développée est arrondie, rhomboïdale. Largeur, 42 millimètres.

#### 35. Mulette noduleuse. Unio nodulosa. Lamk.

U. testé ovaté, tenui, virente, obscuré radiaté, anterius angulaté; natibus rugaso-nadosis, subverrucosis.

Mya nodosa, Gmel. nº 23. Chemp. Conch. 10, tab. 170, f. 1650.

Encycl. pl. 248. f. .9

\* My a nodosa, Dilw. Cat. t. 1. p. 54. n. 33.

Rabite le lec Champlain d'Amérique. Cabinet de M. Valenciennes. Elle est moins alongée que la variété [b] de l'unio pietorum, qui a aussi ses erochets tourmentés et noduleux.

#### 36. Mulette variqueuse. Unio varicosa. Lamk.

U. testé ovato-rhombeé, tenui , fusco-virente, radiaté; natibus rugis, crassis, undatis, variciformibus.

un grand nombre d'espèces offrent ce caractère dans le jeune âge, et le conservent dans la viellesse lorsque les crochets ne sont pas rongés, comme cela arrive le plus souvent. Donnant trop d'importance à ce caractère, il n'est pas surpressat que Lamarch ait confondu ic deux espèces, et qu'il soit difficile de les reconnaître. Les figures de Chemnitz sont insuffisantes, et celles de l'Encyclopédie qui en sont la copie, que peuvent les supplées. Habite la rivière de Schuglkill, près de Philadelphie. M. Wanuxem. Mon cabinet. Elle se trouve aussi dans le lac Champlain. Cabinet de M. Valenciennes.

#### 37. Mulette grenue. Unio granosa. Brug.

U. testd obovatd, convexo-depressed, fusco-rufescente, antice latiore rotundatd; strits obliquis graniferis; granis confertis. Unio granosa. Brug. Journ. d'Hist. nat, 1. p. 107, pl. 6.

Unio granosa. Brug. Journ. d'Hist. nat. 1. p. 107. pl. 6 f. 3. 4.

Encycl. pl. 249. f. 2. a. b.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 582, nº 12. Habite dans les rivières de la Guyane. Mus. nº. Mon cabinet.

ablie dans les rivières de la Guyane. Mus, nº. Mon cabines. Coquille mince, d'un blanc bleuûtre à l'intérieur. Largeur, 36 millimètres.

## 38. Mulette aplatie. Unio depressa. Lamk.

U. testá ovato-oblongá, depressá, tenui, intùs coerulescente; laterum extremitatibus rotundatis.

\* Lesson. Voy. de la Coquille Moll. pl. 15. f, 55?

Habite dans les rivières de la Nouvelle-Holiande, Mus. n°. Mon cabinet, Épiderme brun. Largeur, 52 millimètres.

## 39. Mulette de Virginie. Unio Virginiana. Lamk.

U. testé ovato-rhombea, tenul, rufo-fucescente, radiaté; ligamento partim interno.

Habite la rivière de Potowmac, en Virgiuie. Mon cabinet. La dent latérale est séparée de la cardinale par deux sinss que remplit le ligament. Largeur, 60 millimètres. Aapeet extérieur de l'Unio radiata.

## 40. Mulette jaunatre. Unio lutcola. Lamk.

U. testd oblongo-ovatd, tenui, subpellucidd, luteo-virente, radiatd; latere antico majore, latiore, rotundato.

radiati; tatere antico majore; tatiore; returnato.

Habite la rivière Susquehana et celle Mohancks, dans les

États-Unis, Mus. n°. Le ligament passe entre le crochet et
la charuière. Largeur, 60 millimètres.

#### 41. Mulette marginale. Unio marginalis. Lamk.

U. testá ovato-oblongá, subrhombeá, tenui, intús cærulercente; fasoiis transversis marginalibus; dente cardinali parvo compresso. Encycl. pl. 247. f. s. s. b. c. [b] Var. testa minore, breviore.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 587. nº 23.

Habite au Bengale, dans les rizières. Son épiderme est brun, avec quelques bandes transverses, fauves ou jaunàtres, rapprochées du bord supérieur. La variété [b] vient de l'Île de Ceylan, Largeur, 75 millimètres, Mon cabinet.

#### 42. Mulette étroite. Unio angusta. Lamk.

U. testá transversim oblongá, angustá, subsinuatá; anterius angulis duobus obsoletis; laterum extremitatibus rotundatis.
An. List. Couch. t. 147. f. 3?

Habite..... Mus. n°. Épiderme brun jannêtre. Elle est na peu striée longitudinalement sur la dépression de sa partie moyenne. Largeur, 61 millimètres.

#### 43. Mulette de Bourgogne. Unio manca. Lamk,

 U. testá transversim oblongá; natibus depressis; dente laterali sinistro duplicato seu profundê canaliculato,

Habite en Bourgogne, dans la Drée. Cabinet de M. de Forussus, qui l'a nommée Unio mance. Elle a l'aspect de notre Unio desagnate; mais elle est plus petite, et as dent cardinale comprimée, striée d'un côté, et sa dent latérale gauche profondément canaliculée. Largeur, 73 millimètres.

#### 44. Mulette enflée. Unio cariosa. Say.

U. testil obovatil, tenui, inflatil, subvesicali; antico latere latissimo, rotundato; dente laterali breviusculo.

Unio cariosus. Say. Encycl. amér. Concb. pl. 3. f. 2.

[a] Var. testă minore, antică subproductiore. Habite le lac Étié et dans les trivières de l'Etat de New-Yorck, Mus. n°. M., Le Sacur, La variétá [a] se trouve dans la rivière Schuylkill. M. Wanuzm. Mon cabinet, Espèce remarquable par sa forme vésiculaire.

#### 45. Mulette bâtarde. Unio spuria. Lamk.

U. testá ovato-rhombeá, convexá, transversim striatá; epiderme fusco-lutescente; natibus obsoleté rugosis.

\* Mya spuria. Gmel. p. 3222.

\* Encycl. pl. 249. f. 3?

TOME VI.

An Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 617. t. 7. f. 5? Habite..... les régions australes de l'Asie? Du voyage de Baudin. Mos. n°. Elle est distinete de la précédente, Largeur, 48 millimètres.

#### 46. Mulette australe. Unio australis. Lamk.

U. testá transversim ovatá, medio subsinuatá; extremitatibus lateralibus rotundatis; dente cardinali parvo, compresso, subacuto.

Habite à la Nouvelle - Hollande. Mus. nº. Largear , 55 millimètres.

## 47. Mulette anodontine. Unio anodontina. Lamk.

U. testé transversim oblongé, anteriùs producté; natibus retusis; cardinis dentibus angustis, vix prominulis. Habite dans la Vizginie. Mon cabinet. Lo peu de saillie des dents de sa charnière pourrait la faire prendre pour une

anodonte, si on n'y donnait de l'attention. Coquille droite. Largeur, 60 millimètres.

# 48. Mulette suborbiculée. Unio suborbiculata. Lamk.

U. testá orbiculato-trigoná, ventricosá, anterius obsoletà angulatá; dente postico diviso, multistriato.

 Unio glebulus, Say. amér. Conch. pl. 34.
 Habite..... les eaux douces des climats chauds? Cabinet de MM. Daudebard et Fanjas. Belle espèce, très singulière

MM. Daudobard et Fanjas. Belle espèce, très singulière par sa forme, et dont la nacre, fort brillante, est d'un blanc rougeltre et irisée. Largeur, 80 millimètres.

## † 49. Mulette sandale. Unio calceola. Lea.

U. testé inæquilaterali , transversé, aliquamulium cylindraccé, tenuiter rugaté; dente cardinali proeminente.

Lea. Observ. sur le Genre Unio. p. 7. pl. 3. f. 1.

Habite l'Obio. Petite coquille subtrapézoide, minec et couverte d'un épiderme d'un vert concé, avec quelques rayons pâtes. Elle est blanche en dedain. Sa dent latérale est etàs diroite et à peine distincte du bord, tandis que sa dent cardinale est fort salliante, assez épaise et pyremidale. Cette coquille ser d'antermédiaire autre les Mulettes proprement dites et les Alamodontes.

#### † 5a. Mulette lancéolée. Unio lanceolata. Lea.

U. testd transversim elongati, compressi, postied subangulati; valvulis tenuibus; umbonibus vix proéminentibus; dente cardinali acuto, obliquo.

Lea. Observ. sur le genre Unio. p. 8. nº 2. pl. 3. f. 2.

Désh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 585. nº 18.

Habite la rivière de Tarboroug , Amér. sept. Petite coquille oblongue, étroite, transverse, très laéquilatérale, subauguleuse postérieurement. Elle est revêtue d'ou épideme jaune brunktre, Elle est blanche cu dedans. Sa charalère est très étroite. Ne serait-ce pas le jeune âge de l'Unio an odonoisée de Say?

#### † 51. Mulette donaciforme. Unio donaciformis. Lea.

U. testé incequilaterali, transversé, cuneaté, rugaté : dente cardinali proeminente; umbonibus postice angulatis; margine dorsali posteriori, subcarinaté.

Lea, Observ. sur le genre Unio. p. q. n. 3. pl. 4. f. a. Habite l'Obio, Amer. sept. Coquille subovale, transverse, subéquillatérale, subrostrée possérieurement. Sou épiderme est vert jaunètre, obseurément rayonné. Elle est blauche en dechans. Se charnière étroite offre deux dents cardinales sur la valve gouche, s'entre-orisiant.

## † 52. Mulette ellipsoïde. Unio ellipsis. Lea.

U. testé figuram ellipseos habente, longitudinali, ventricosé; valvulis erassis, umbonibus ferè terminalibus; dentibus grandibus et distinctis.

Lea. Observ. sur le geure Unio. p. 10. nº 4. pl. 4. f. 4. Sav. Amér. Conch. pl. 14.

Hablte l'Ohio. Coguille ovalaire, épuise, cordiforme, ayant les crochets presque terminaux. Son épiderme est bran verdăure, avec quelques linfoles vertes, ondaleuses sur le côdé postérieur; la nacer intérieure est d'un bean blanc. l'happression mueculaire anticireure est pétie et très profoude, les deux deuts cardinales sont très obliques, presque parallèles et dan la direction da bord supérieur.

#### † 53. Mulette arrosée. Unio irrorata. Lea.

U. sestă inaquilaterali, sub-orbiculată, longitudinali, tuberculată, rugosă, longitudinaliter uni-sulcată; dente laterali abrupte terminante.

35\* Les. Observ. sur le genre Unio. p. 11, n° 5. pl. 5. f. 5. Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 579. n° 3.

Habite l'Obio. Coquille plus longne que large, épaisse, cordiforme, piliaré pur des accroissements épais et présentant un petit nombre de tabercules écrasée, Sous un épiderme juune verditre, on remarque des aryons formés d'aux entitables de petits points d'un vert foncé. La nacre est blauche; la charaître est fortements arquée , au point de rendre ses dens parties présençe paraillèle.

#### † 54. Mulette rouillée. Unio rubiginosa. Lea.

U. testd incequilaterali, transversd, postice subbiangulari, antice rotundati; valvulis subcrassis; natibus proeminentibus, recurvis, postice subangulatis; dente cardinali magno laterali crasso; margariti sulmonie colore.

Lea. Observ. sur le genre Unio. p. 41. nº 8, pl. 8. f. 10. Inbite l'Ohio. Belle coquille inéquilatriale, ovale, presque aussi longue que large, subbianqueleue postérieurement, ayant le bord postérieur staueux. Elle est couverte d'un épiderne bran clâr, et à l'intérieur sa nacre est d'une coulour junue rougaitre ochracée. La charaière est très épaisse.

## † 55. Mulette hétérodonte. Unio heterodon. Lea.

U. testa rhomboido-ovatá, inaquilaterali, ventricosá; vadvalis tensibus; dentibus cardinalibus compressis, letis; dentibus lateralibus subcurvatis; dente laterali valvaladectra, duplici, ratibus proeminentibus; ligamento subbrevi; margaritá albá.

Lea. Observ. an le genre Unio. p. 42 n. 23, pl. 8, f. 11.
Habite l'étang de Schoylkill. Amér. sept. Petite coquille
orale, oblongue, transverse, inéquilaténia, à croches
très petits, arrondie antérieurement, subangulense du todé,
postérieur, épideme vers ionosé, anec blanche, charmaire
étroite. La deut antérieure lamellaire, très comprimée; la
postérieure courte et lamellilorme.

#### † 56. Mulette sillonnée. Unio sulcata. Lea.

U. testă sub-elliptică, incequilaterali, ventricosă, sub-emarginată; valvulis crassis; natibus ferê terminalibus; dentibas cardinalibus lateralibusque magnis, et duplicibus in valvulis ambabus; margarisă purpureă. Lea. Observ. sur le genre Unio. p. 44. nº 10. pl. 8.f. 12. Say. Amér. Conch. pl. 5.

Hable l'Ohio. Cette espèce resemble, par sa forme, à l'Unio. cillipsis. Elle est orale, oblongee, très inéqulairente, cordiforme. Elle est brune en dehors et chargée de gros sillous d'accroissement; sa nacre est d'un beau rose pourpré peu foncé; il dent postérieure est courte et épaisez jes dents cardinales sont fortement découpées par des sillous profouds.

#### † 57. Mulette planulée. Unio planulata. Lea.

U. testá ineaquilaterali, ovato-elliptică, transverad complanată per umbones à natibus usque ad marginem inferiorem, paraculis quadratis radiatim piede, natibus prominulis; dente cardinali parvo, laterali magno, crasse, curvato; margestrali pub-curulco-albd.

Lea. Observ. sur le genre Unio. p. 45. nº 11. pl. 9. f. 13. Unio phaseolus. Say. amér. Conch. pl. 22.

Habite l'Obio. Coquille synnt à peine deux ponces de large. Elle est ovale, oblongue, déprimée, inéquilatérale, oblique, à erochets peu sullinut; son épiderme est verditre et laisse apercevoir un petit nombre de rayons formés de taches d'un vert foncé. Les valves sont épisteses, blanches en dedans ; la charnière est épaisse et solide ; la dent postérieure est très courte.

## † 58. Mulette circulaire. Unio circulus. Lea.

U. testd. circulari, ventricosd, subocquilaterali; valvulis crassi; natibus prominuli; dentibus cardinalibus lateralibusque magnis; ligamento brevi crassoque; margaritd albd ctiridescente.

Lea. Observ. sur le gente Unio. p. 47, no 12, pl. 9. f. 14. Habite l'Ohio et planieurs autres rivières de l'Amérique septentrionale. Coquille singulière, arrondie; très épaisse, globuleuse, cordifierue. Son épiderme est bran. Elle est blanche en déchans, avec une tuche roscé pâle vers le milieu. La charaîère est très arquée, épaisse et la dent postérieure est fort courte.

## †59. Mulette multi-rayonnée. Unio multi-radiata. Lea.

U. testá ellipticá , inæquilaterali , ventricosá , multi-radiatá ; valvulis tenuibus; natibus prominulis; dentibus cardinalibus erectis, et in valvulis ambabus duplicibus; lateralibus lamelliformibus et abruptis; margaritá cœruleo-albá.

Lea. Observ. sur le genre Unio. p. 48. no. 13. pl. 9. f. 15.
Habite l'Ohio. Celle-ci est ovale, transverse, déprimée, à
test épais et solide. Son épiderme est vert jaunâtre, audessous duquel il y a un assez grand nombre de rayons
d'un vert soncé. La nacre est d'un blanc pur; les crochets
sont très petits et obliques; le côté postérieur est un peu
anguleux. Si la figure de M. Lea est fidèle, comme nous le
pensons, cette espèce serait le jeune age de l'Unio ligamentina, Lamk. no 7.

# † 60. Mulette en hache. Unio securis. Lea.

U. testa subtriangulari, inaquilaterali, per umbones valde complanata; valvulis crassis; natibus elevatis, recurvatis; compressissimisque; dente cardinali magno, laterali crasso, ligamento breviusculo, crassoque; margarita alba et iridescente.

Lea. Observ. sur le genre Unio. p. 51. nº 15. pl. 11. f. 17. Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 578. nº 2.

Habite l'Ohio. Très belle espèce, subtriangulaire, comprimée, ayant le test très épais et solide. Elle est inéquilatérale. Ses crochets très obliques sont peu saillants. L'épiderme est d'un jaune-brun. Il laisse apercevoir plusieurs rayons éfroits formés de potites taches subarticulées, d'un vertbrun très foncé. La nacre intérieure est blanche, la charnière est large, et les dents sont très épaisses et sillonnées profondément.

# † 61 Mulette Iris. Unto Iris. Lea.

U. testă angulato-elliptică, incequilaterali, sub-ventricosă; valvulis tenuibus; natibus prominulis; dente cardinali in valvulă sinistră, duplici, in dextră sub-bifido, parvo, erceto; dentibus lateralibus longis tenuibusque; margarită sub-ceruleo albă.

Lea. Observ. sur le genre Unio. p. 53. nº 16. p. 11. f. 18.

Habite l'Ohio. Coquille d'une petite taille, rappelant l'Unio batava par sa forme. Elle est oblongue, oblique, d'un vert foncé et rayonné de brun. Les rayons sont étroits : en dedans sa nacre est d'un jaune pâle irisé. La charnière est très étroite, La dent antérieure de la valve gauche est bifide, redressée. La dent postérieure est minee et peu suillante.

#### † 62. Mulette zigzag. Unio zigzag. Lea.

U. testá ovata, inæquilaterali, ventricosá; valvuliz suberassis; dentibus cardinalibus magnis, erectis; lateralibus carvatis; natibus prominulis; radiis ex lineis angulatis compositis; ligamento brevi crassoque; margaritá albá.

Lea. Observ. sur le genre Unio. p. 54. no 17. pl. 12. f. 19.

Habite l'Ohio, Pelite espèce remarquable par sa coloration, Elle est d'un vert brunâtre et oracé d'un grand nombre de lindoles brunss en zigage et formant quelques rayons obscurs; elle est ovale, oblongue, transverse, blanche en dedans: sa dent postérieure est courte: l'antérieure est grouse et saillante.

#### † 63. Mulette élargie. Unio patula. Lea.

U. testá oratá, compressá, euneiformi, incequileterali, obliquad, transversá; umbonibus eampressis; valralis subcrassis; matibus moterminalibus; dente vardinali parvo; late-

rali longo et sub-curvato; margarisa alba,

Lea. Oberr. sur le genre Unio, p. 55. n. 18. pl. 12. f. 20. Hable l'Oblo. Coquille ovale, bolloages, transvers, splate, candiforme, indquiladrelle, très oblique. Son épiderme espren foncé, verditre, interromp par des facies transverses janalures. Les valves sont épiasses, d'une nacre blanch et brillante. La deut postérieure est uté épaisse cipea alongée : la deut cardinale de la valve gauche est profondément bilobée.

#### † 64. Mulette capigliolo. Unio capigliolo. Payr.

U. testé ovato-ellipicé, compressisseuls'; epiderme transversim plicaté, exiss flavaque viridifacececente; latere antico maximo, esbangulato; positico brevisimo, rotundeto; natibus valdé decorticotis; intiu albido-cerulescente; dente cardinali trangulari, rermulato, crass.

Payraudeau, Cat. des Annel. et Moll. de l'île de Corse. p. 66. nº 117, pl. 2. f. 4.

An nadem ? Unio pictorum. Var. Poli. Test. pl. 9. f. 5.
Habite l'ile de Corse , la Sicile , l'Italie, dans les rivières et
les ruisseaux. Coquille ovale, oblongue, obtune à ses extrémités, transverse, très inéquilatérale, à crochets petits,

d'un brun verdàtre, non rayonnée. Nacre blanche ou jaunâtre. Deux dents cardinales sur la valve gauche; la première plus saillante, très comprimée, lamelliforme; une seule épaisse, conique sur la valve droite.

#### † 65. Mulette de Turton. Unio Turtoni. Payr.

U. testá transversim clongatá, tenui, olivaced, utroque latere hiante; antico longiore, attenuato; umbonibus tumidis; natibus subinegris; striti stransversis exilissimis; intis albé; dente cardinali parvo, compresso.

Payraudeau. Cat. des Annelides et Moll. de l'île de Corse. p. 65. nº 116. pl. 2. f. 2. 3.

An eadem species? Unio requienii. Mich. Suppl. a Drap. pl. 16. f. 24.

Habite Ille de Corse, la Sicile, le lac de Côme en Italie.
Nous croyous quele est aux variété de l'espèce que Poli.
Adout en un le nom de Mra pictorum (pl. 9, 1.6, 7, 9). Coquille ovale, transverse, oblongee, subangaleuse postéicarement, brance en debors, blanc plensire en dedans,
quelquefois junahtre. Elle est mince, fragile; se charmière
est très droits.

## 66. Mulette du Nil. Unio Nilotica. Caill.

U. testá ovato-oblongá, subdepressá, striatá fusco-virente, antice obtusá, postice obscure angulatá, inius purpureá; cardine bidentato, angusto, recuvo.

Caillaud. Voy. à Méroé. t. 2. pl. 61. f. 8. 9. Desh. Encycl. méth. vers. t. 11. p. 583. nº 17.

Var. B. Nob. Testá angustiore, umbonibus rugis, undulatis, ornatis.

Habite fe Nil et les aux douces du Sénégal. Coquille ovale, oblongue, tranverse, renflée, ayant le correlet un peu saillant. L'épiderme est d'un brun-vert foncé. La nacre est rose en declass. La d'ent cardinale de la valve droite est fort saillant et comprisée : celle de la gauche est courte et bifide; la variété a des plis en zigzag sur les crochets.

# † 67. Mulette Égyptienne. Unio Egyptiaca. Caill.

U. testá ovato-oblongá, inaquilaterá, turgidá, latere postico lato, dilatato; cardine angusto, bulentato; lamellá posticali angustissima, acuta; epidermide fusco-viridi, subradiato; margarita albo-rosed,

Var. testá minore, postice dilatatá, subalatá, nigricante.

Caillaud. Voy. à Méroé. t. 2. pl. 61. fig. 6. 7.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 11. p. 587, nº 22.

Habite le Nil, les caux douces d'Égypie et celles da Sénégal. Coquille ovale, obloague, enfiée, subéquilatérale, couverte d'un épiderme vert-brnn, rayonnée de jaunâtre. Les valves sont minces, fragiles, d'on rose pâle, irisé de bleu. La charnière est presque linéaire, et les desta très comprimées et auex longues, sont lamelliformes.

#### † 68. Mulette mytiloïde. Unio mytiloides. Desh.

U. testé elongaté, transvered, obliqué, incequilaterali, inflaté virescente, insis albé, margaritaceé; cardine bidentato, altero unidentato; lamellé posticali, angusté, truncaté.

Encycl. pl. 249. fig. 4.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 11. p. 585. nº 19.

Habite... Petite coquille renflée, très transverse, subcylindrique, très courte antérieurement et ayant un peu la forme des moules de la section des modioles. Son épiderme est d'un vert pâle. Sa nacre intérieure est blanche. La dent cardinale de la valve droite est grosse et pyramidale.

## † 69. Mulette raboteuse. Unio confragosa. Say.

U. testa orato-transversă, subequilateră, tumită, antică rotundată, postică obliquie runcată subangulată, obliquie rugoad et irregulariter sulcată; ambonibus tumidis tuberculato-rugosis; cardine angusto; dente postico obsoluto, antico valvă sinistră bipartito.

Alamodonta confragora. Say. Amér. Conch. pl. 21. Habite le Bayor. Erche, Louisiane, le Mississippi, à la Nouvelle-Orléans. Espèce très curiense, asser grande, emflet, orrale. Ses crochets staillants sont converts de rides et de tabrecoles irréguliers, et sur le côté postérieur on voit de gros aillons obliques, irréguliers ainsi que des petits plis. Les valves sont minces, blanches en dedans. Le dent postérieur emanque à la charsière.

#### † 70. Mulette monodonte. Unio monodonta. Say.

U. testá oblonga, transversa, soleniformi in medio arcuata,

compressed, utroque latere obtand, extus nigrescente, unius albo.livida, umbonibus minimis, compressis; cardine angusto dente anteriore unico, simplici in utrăque valvă; dente postico nullo.

Sey. Amér. Conch. pl. 6.

Hablie I. Wabash. Copullic alongée, transverse, toléniforme, très inéquilatérie, arquée dans a longueur o, bouse à sea extrémité. Elle est converted un épiderme noir, écuilleax. En dedans, elle est d'un blanc bleaktre avec des taches livides. Il n'y a qu'une seale dent cardinale, conique, obtuse, courte, sur une valve: point de deut postérieuxe, mois un ligament très fort s'ésand sur presques tout le bord supérieur.

# † 71. Mulette triangulaire. Unio triangularis. Barnes.

U. testá ovato-trigoná, convexá, tumidá, posticé valdé truncatá, obsoleté sulcatá, anticé kerigatá, subangulatá; virescente radiatá, intus albá, cardine bidentato, altero unidentato; dente posticuli brevi; dentibus striatis.

Barnes, Sillim. Journ t, 6, p. 272. pl. 13. f. 17.
Umo cuneatus, Swain. Till. Mag, décembre 1823.

Unio triangularis. Say. Amér. Conch. pl. 4.

Habite l'Olito. Espèce remarquable par sa forme et ses caractères, qui participent de ceux de Molettes et de Castalies. Elle est triangulaire, presque inéquilatérale, très bombée et cordiforme. Son obté postérier est cours, womqué, preque pela te pourre de quéques sillous agletis. L'épiderme est jamaktre, minoc, et laisse apercevoir des taches et des rayous érouts d'un rest fonoc. Les desta de la charnière sont striées, mais moins régulièrement que dans les Castalles.

# † 72. Mulette tellinoïde. Unio dehiscens. Say.

U. testé oblongé, angusté, compressé, temui, hiente inaquileteré, anticé obtusé, posicé angulato-truncaté; epiderme virescente, viridi eleganter radinée, initis albo-violacescente; umbonibus minimis; cardine edentito angusto.

Say. Amér. Conch. pl. 24.

Habite le Wabash river. Petite coquille, for remarquable par sa forme et ses caractères. Elle a l'apparence d'une Telline ou d'une Pasmonbie. Elle est alongée, transverse, bhillante, comprimée, mince. Le côté postérieur est obliquement troaqué et biangelent; l'épiderme est trit fin, d'un june verdûtre, et laise spercevoir un grand nombre de rayons d'un bean vert foncé, à l'intérieur, la coquille est blanche vers les bords, pourprée dans les crochest. Est charaître est très étroite, linéaire est sant destu, ou platôt ne montre que de très hibles radiments de charaître et très coquille consuite le deraite terme du passagé est malettes aux anodoutes, et elle pourrait aussi blen faire partie de ce deraite que de celui-

## † 73. Mulette petite-aile. Unio tetralasmus. Say.

U. testá ovato-oblongá, transerrá, inaquilaterá, tenui, tumidá, antieá obsusá, possied subrostratá, superné cosprestá, sinuosá, brevialatá; margine superiore inferiore parallelo; epiderme nigro-virescente, interiore albo; cardine angusto, interrupto.

Say, Amer. Conch. pl. 23.

Habite le Bayon Saint-John, près la Nouvelle-Orléma. Belle espèce shònique, transverse, infequilatéria e, ayant ses bords supérieur et inférieur prèsque parsillères ; le code antérieur est soluts, ; le positérieur subsoutst. Une sinonisé sépare, à la partie supérieure et positérieure, une petite aile comprime. La copulle est enfite à, les mines, recouvert d'un épiderne d'un vert noiritre fonné; la charnière très étroite est haterompos dans le milies.

# † 74. Mulette abrupte. Unio abrupta. Say.

U. testá ovato-quadratá, turgidá, cordiformi, crassá ponderosá, postició truncatá, obliquisina, intus rubrá, extis epidermi fusco indutá; cardine incrassato valdò arcuato; dente anteriore magno bipurtito, posteriore brevi.

Say. Amér. Conch. pl. 17.

Habite le Wabah-river, où elle est commune. Coquille subquadrangaliare, très oblique, ventree, cordiforene, épaisse, pesante. Son épiderme est jaunătre. La surface extérieure est étugée par des accroissements irréguliers et esposé. A l'intérieur, elle est d'au rouge un pen briqueté. Sa charnière est épaisse, fortement arquée. La dent cardinale de la valve gauche est hilobée.

#### † 75. Mulette subridée. Unio subtenta. Say.

U. testd ovato-oblongd, transvered, oblique inequilaterd,

arcuatd urdque extremitate obtust, transversim striatd, posticé rugis obsoletis divaricatis ornatd, epidermi viridi, indud, intis luteold cardine arcuato; dente postico brevi.

Say. Amér. Conch. pl. 15.

Habite les caux donces de la Caroline da Sud. Cette molette est ovale, oblongue, transverse, 'déprimée, nu pea arquée dans sa longueur, obtuse à sez extrémités. L'épiderme est vert brankreş l'intérieur est jaune; les bords sont blancs; la charankre assez éroire a moc dent postérieure courte et épaisse. La dent antérieure est pen saillante et bilobée sur la valve ganche.

## † 76. Mulette déclive. Unio declivis. Say.

U. testé transverá, inequilaterá, obliquá, depressá, anticò obtusá, posticò obliquè truncatá, rostratá, margine superiore compressá, initis albó vel palluò roseá, extis epiderme nigro virescente induté, cardine angusto; dente cardinal initino bibobato in utráque valor.

Say, Amér. Conch. pl. 35.

Hahite le Bayon-Tiche, Jostisiane. Cette capèce a quelques rapports avec l'Unio purpursezon. Elle est moias comprimée; alle est ovale; ablongue, transverse. Ses crochetts ne sont point suillants une le bord; so not de postréieur, obliquement tronqué, se termine par un angle asses aigu. Une dépression limite le corsellet qui se relève en aile. La charmière est très étroite; la dent antérieure est très petite et tor tinégale.

# † 77. Mulette interrompue Unio interrupta. Say.

U. testá oblongå, transversá, inaquilaterali, postké angilad, obliqué trancatá et corrugatá, epiderme nigro, intis violaccá, cardine crasso; dante anteriore magno, valeá destrá inequaliter trilobato, sinistrá bilobato; dente portico preloneo.

Unio interruptus. Say. Transyl. Journ. t. 4. p. 525.

Id. Amer. Conch. pl. 33.

Unio trapezialis. Lea. Observ. sur le genre Unio, 2º part. p. 70. pl. 3. f. 1.

Habite le Boyon-Tèche, Lonisiane. Cette espèce est alongée, transverse, élargie postérieurement, obliquement tronquée de ce côté, obluse autérieurement, très inéquilatérale, un angle obtus descendant da crochet, sépare le côté supérieur et pontérieur. On remarque sur ce côté quelques gues côte abliques, et cinq ou its astres plus grosse sont places sur la partie de la coquille comprise entre l'angle pontérieur et le miller; à surface extérieure est converte d'un épideren moit; à l'intérieur, la nacre est d'un violet obseur. La dent cerdinale de le valve droite est en trois purities près ingélages ; la médiane est grande, comique, épaisse, profondément sillonnée. Les deux latérales sont très pedites.

#### † 78. Mulette de Deshayes. Unio Deshaysii. Michaud.

U. testá elongato-transver sd, vunidiore antich obstud, postich subangulad. Jatioro inferné subsinuatá; spideme lustováridi indutd, initis albo-caralecente; cardine angustisimo; dente antico valvá sinistrá unico, prælongo, depresso, in destrá proeminentiore, lamelloso; dente posticali prælongo lamelloso.

Michaud. Complément de Drapara. p. 167. pl. 16. f. 26 et 30.

Habite en Bretagne, à Quimper, Cospulle oblogue, treta-pen erres, craifée, twis inquitatéries, ayant les croches pen saillants. Son côté antérieur est obtus ; le postérieur est plus large et terminé per un angle; l'éplètene est miace, d'un jaune verdêtre; la nacre est blanche et bleckter; plus charsière très évoite office de desti antérieure, plus charsière très évoite office de desti antérieure, plus est multiformer; la postérieure est grande, saillante etfort mince.

#### † 79. Mulette de Roissy. Unio Roissyi. Michaud.

U. testd oblongd, atrd, rugoad, crassd, tumidd, undique hiante, atterius obtusê angulatd, posterius latiore superad arcutatá; initis curneo-ceruleo-margaritaced, viridi maculadi; natibus depressis, decorticais: dente cardinali crasso, parvo, subacuto, laterali subnullo.

Michaud. Compl. de Drap. p. 112. pl. 16. f. 27. 28.

Habite Tour-la-Ville, près Cherbourg. Nous avons reproduit textuellement la phrase caractéristique de M. Michaud et nous avons aperça, comme lai, qu'il estisait quelques différences entre cette coquille et l'Unio siongate on plutôt margaritifera de Linné; pour nous qui avons sous les yeax nn très grand nombre d'idrifdus et de variétés de diverses localités, nous pensons que l'Unio Roissyi n'est qu'une des nombreuses variétés de l'Unio margaritifera de Linné.

#### † 80. Mulette lisse. Unio lœvissima. Desh.

U. testé ovato-priangulari, inaquilaterali, transverim rugoed, subventiroosé; volutis tennissimis, superné bi-alati, ante et post nates connaits; dentibus cardinalibus et lateralibus lineam curvatam facionatibus; natibus prominulis ; ligamento celato; maigrariid purpures de tridescente.

Symphynota lavissima. Len. Observ. sur le genre Unio. p. 53. nº 1, pl. 13. f. 23.

Habite (Obio. Grande et belle coquille, voistine de l'Unio dates par es carcières. Elle et ovale, transvere, trèoblique, miace, fragile, médiocrement bombée. Les crochests nont roses; le reste est convert d'un épiderme vers, chaisse; l'alusérieur, la macre est d'un beau rose; la charnière est prespue droite : elle est très simple, très droite et a volfre que les redinents de celle des mulettes; au desun de la charnière le bord appérieur se raibre en deux alles, dont la postériaure est alba grande. As bord au-périeur de post alles des deux vulves se soudent de telle corte que pour le sépare, il flust non-seallement rompre le ligament, mais encore briser le test dans l'endroit de sa souders.

# † 81. Mulette bi-silée. Unio bi-alata. Desh.

U. testé ovato-triangulari, inaquilaterali, tranversim rugoué, subventifendi; naegine dorsali bladet ; nalpulis tenuibus, ante et post nates connati; natibus et ale posterioris basi apicaque undulati; natibus haud prominentibus; dente lamelliformi unico in valvuld utríque; ligamento celato ; margarila tenui et iridecente.

Symphynota bi-alata, Len. Observ. sur le genre Unio. p. 59. pl. 14. f. 24.

Habite... Espèce voitate de la précédente, mais ayant les ailes du bord supérieur beaucoup plus saillantes. La coquille est plus mince, d'un blanc verditre ou juunâtre en dedans, d'un vert-brun en debors, A la base de l'aile postérieure on remarque quatre ou cinq gros plis très courts; la chanuière ae rapproche plus encore de celle des anodontes que celle de la précédente espèce, car elle est réduite en une petite côte courbe, simple, le long du bord.

#### † 82. Mulette aplatie. Unio complanata. Desh.

U. tusto oyato-triangulari, inaequilatebali, transverium rugod, compressal; vulvula cratasi; margine poteriori doradii calate quino cardinali in vulvuldi utrăque i plano irregulari calloso tub ligamento; natibus compressi; sub-prensinsis; silgamento celato; margarid albd, irideccenti.

Alasmodonta complanata. Barnes. Sillim. Jonra. t. 6. p. 278. nº 3, pl. 14. f. 22.

Symphynota complanata. Lea. Observ. snr le genre Unio. p. 62, p. 4.

Habita le Fox-river, le Wisconsan, l'Othio, Grande et belle copille très aplaie, syant in le hamière des alsamodontes et offenat aussi le caractère des symphynotes. Elle est abbagadrilatiers, presique aussi longue que large, tronquée postérieurement. Son alle postérieure est grande est sillonnée; les crochets sont aplaies, très entiers. Le coquiet couverte d'un épiderme noir. Elle est, ca dedans, d'une nacre argentée.

#### † 83. Mulette délicate. Unio gracilis. Barnes.

U. testé subtriangulari-ovaté, inaquilaterali transversim rugosé, subcompresté; valvulis tenubus fragilibusque; margine postrojri dorsali subdaté, consadque: denc cărăinali in valvuld dextré elevato, recurvo; natibus subprominulis, ligamento eslato: margarité violaçeo-purpured et ir idescent.

Barnes. Sillim. Journ. t. 6. p. 274. nº 27.

Unio frugilis. Swainson, Zool. Illustr. t. 3. octob. 1823, Id. Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 587. nº 24.

Habite l'Obio. Coquille mince, fragile. assez déprimés; ayant l'aile posérieure fort courte. Elle est oyae, oliongee, rétréele antérieurement, très large du côté postérieur, très inéquilatérale. Son épiderme est d'en vers junaitre et branktre; as nacre est d'un rose pourpré très pile; la charmièse est très droite; la dest autéricque est presque nulle; la postérieure est plus suillante, mais très mince.

#### † 84. Mulette élégante. Unio concinna. Sow.

U. testd ovato-oblongd, transvered, inaquilaterd, antiod

attenuatd, postice rotundatd, transversim irregulariter rugosd; umbonibus acutis, minimis; dente postico brevi, crasso, anteriore obsoleto.

Sow. Min. Coneh, pl, 223. f. t. 2,

Habite.... Fossile dans l'oolite inférieure, à Cropredy, près Banbury, en Oxfordhire. Coquille épaisse, soide, ovale, oblongue, transverse. Elle est peu profonde; sa charnière est large, courbée dans sa longueur; la dent antérieure est obsolète; la poutérieure est courte. épaisse et sublitement tronquée; la nymphe est peu alongée.

#### + 85. Mulette hybride. Unio hybrida. Sow.

U. testá ovato-transversá, subtrigoná, inequilaterá, obliquá, antiquatá, anticé obtusá, posticé subangulatá, superná arcuatá; umbonibus minimis, lunulá profundá incombentibus.

Sow. Min. Coneb. pl. 154.

Habita.... Fossile dans les eslezires aneiens da Nottinghamshire, en Angleterre, On ne connait pas la charnière de cette eoquille, et on ne la rapporte an genre Unio que parce qu'elle se trouve dans les terrains houillers, et parce qu'elle sa forme et l'aspect extérieur de plusieurs espèces vivantes du même geure. Ses erochess out courts et incilnés sur une lannel assex profonts

# HYRE. (Hyria.)

Coquille équivalve, obliquement trigone, auricales à base tronquée et droite. Charnière à deux dents rampantes: l'une, postérieure ou cardinale, divisée en parties nombreuses, divergentes, les intérieures étant les plus petites; l'autre, autérieure ou latérale, étant fort longue, lamellaire. Ligament extérieur, linéaire.

Testa æquivalvis, obliquè trigona, auriculata, basi truncald, rectd. Cardo dentibus duobus repentibus; dens posticus vel cardinalis, multipartitus; partibus internis minoribus; alter, anticus vel lateralis, lamellaris, prælongus. Ligamentum externum, lineare. Ossavarioss. Les hyries, distinctes des mulettes par leur forme générale et par leur dent cardinale, sur-tout celle de la valve droite, offrent une transition de ces dernières aux anodontes, par les dipsas de M. Lecach. Ce sont des coquilles rapprochées des avicules par leur forme, et qui vivent probablement dans des lacs exotiques, plutôt que dans des rivières. Elles ont intérieurement les impressions musculaires latérales des nayades, et une nacre très brillante. Leur dent cardinale ou posterieure est divisée en plis nombreux et lamelleux, dont les intérieurs sont trèspetits : elle semble offrir un paquet de lames divergentes et très inégales. Cette dent composée est plus rampante qu'elevée, et se dirige toujours vers le côte postérieur de la coquille, au lieu de s'élever perpendiculairement au plan de la valve. (1)

#### ESPÈCES.

#### 1. Hyrie aviculaire. Hyria avicularis.

H. testi umbonibus națibusque lavigatis; auriculis magnis, caudatim productis, subacuțis.

\* Mya syrmatophora. Gronov. Zooph. p. 260, n° 1093, pl. 18, f. 1.

. TOMR IV.

<sup>(1)</sup> Ce que nous avons dit dans les notes relatives à la famille des nayades, et au geare mulette en particulier, nous dispense d'entrer dans beaucoup de détails à l'égard du genre luyrie. On sait actuellement que c'est dans les rivières de l'Amérique méridionale, que ces ocquilles se trouvent, et lorsqu'on les compare à certaines espèces d'unio d'autres localités, on reconnait facilement, comme nous l'avons déja dit, des nunces qui lient insensiblement les deux genres j'unio gébulus, par exemple, avant la dent antérieure découpée, pourrait être convensiblement placé parmi les luyries, si sa forme avait avec elles plus d'analogie. Nous le répétons, nous cryons qu'il sers' convensible de supprimer le geure dont nous nous occupons pour le réunir à celui des mulettes.

- \* Id. Schrot. Einl. t. 2. p. 620.
- \* Id. Dilw. Cat. t. 1. p. 54. no 34.
- \* Moulette ridée. Blainv. Malac. pl, 67. f. 1.
- \* Unio avicularis. Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 583. nº 13.
- Hyria syrmatophora, Sow. Genera of Shells. f. 1.
- \* Paxyodon ponderosus, Schum. Essai d'une classif, des Coq. pl. 11. f. 2. Mya syrmatophora. Gmel. p. 3222.
- [b] Var. testa tronsversim abbreviata; natibus pr ribus.
- List, Conch. t, 160. f. 16.
  - Habite .... Mon cabinet. Épiderme vert-brun; strics transverses très fines : angle du côté antérieur très oblique ; oreillettes terminées en pointes : la postérieure fort alongée. Largeur, 110 millimètres. La variété [b] vient du cabinet de Lisbonno. Je la crois du Brésil. Elle est plus raccourcie, à angle antérieur moins oblique, à oreillettes m oins prolongées. Mus. no. Largeur, 76 millimètres.

## 2. Hyrie ridée. Hyria corrugata.

- H. testa trigona; umbonibus longitudinaliter rugosis; rugis anticis crassioribus subdivisis; auriculis brevibus; antica obtusd.
- Encycl, pl. 247. f. 2. a. b.
- [b] Var. auriculd antica basi sinuosa, subplicata. Sow. Genera of Shells. f. 2.
  - Habite ..... Mus. nº. Mon cabinet. Espèce fort remarquable et tranchée. Stries transverses moins fines , presque sem-
  - blables à des sillons. Largeur, 90 millimètres. Etc. Ajoutez le mya variabilis. Maton. Act. soc. Linn. X. p. 327. tab. 24. f. 4. 5. 6. 7.

#### ANODOMTE. (Anodonta.)

Coquille équivalve, inéquilatérale, transverse. Charnière linéaire, sans dent. Une lame cardinale, glabre , adnée, tronquée ou formant un sinus à son extrémité antérieure, termine la base de la coquille. Deux impressions musculaires écartées, latérales subgéminées. Ligament linéaire extérieur, s'enfonçant à son extrémité antérieure, dans le sinus de la lame cardinale.

Testa œquivalvis, inæquilatera, transversa. Cardo linearis edentulus. Lamina cardinalis glabra, adnata, anticè truncata aut sinu desinens, testœ basim terminat. Impressiones musculares duæ, remotœ laterales, subgemellæ. Ligamentum lineare externum, extremitate anticà in sinu laminæ cardinalis demissum.

OBSERVATIONS. Les anodontes, que Linné confondait avec les moules, et que Bruguière a reconnues, sont des coquilles fluviatiles à valves ordinairement très-minces, et qui acquièrent un assez grand volume. Elles ont de si grands rapports avec les mulettes, que, sans la considération de leur charnière, on ne saurait les en distinguer. Comme les mulettes, leur test est nacré, et, en dehors, il est recouvert d'un faux épiderme mince, verdâtre, souvent un peu rembruni ; leurs crochets sont pareillement écorchés, comme rongés, toujours obliques, et en partie dirigés vers le côté postérieur. Mais ce qui les distingue éminemment, c'est qu'ici la dent cardinale et la dent latérale des mulettes ont tout-à-fait disparu, et que la charnière n'offre plus qu'un bord interne uni, qu'une espèce de lame adnée ou appliquée sous la nymphe, qui se termine antérieurement par une troncature ou un sinus. C'est dans ce sinus ou dans le petit espace que laisse cette troncature que l'extrémité antérieure du ligament vient s'enfoncer; c'est aussi tout ce qui reste ici de commun avec la charnière des mulettes et des hyries.

Ces coquillages vivent dans les caux douces des étangs et des lacs, et s'enfoncent plus ou moins dans la vase de leur fond.

L'animal des anodontes offre deux ouvertures tubiformes, courtes, qu'il forme avec l'extrémité postérieure de son manteau, et qui sont garnies de petits filets tentacu-

laires (1). Il n'a point de byssus, et, pour se déplacer, il fait sortir, entre ses valves, un pied très grand, comprimé, qui ressemble à une plaque presque arrondie et musculeuse. Il est hermaphrodite et semble vivipare, car les œufs passent entre les branchies, où l'on trouve les petits avec leur coquille toute formée.

Les valves des anodontes étant, en général, grandes, creuses, très-minces et légères, servent, dans la France boréale, à écrêmer le lait et à prendre le fromage.

#### ESPÈCES.

# Point d'angle distinct à l'extrémité postérieure de la ligne cardinale.

## 1. Anodonte dilatée. Anodonta cygnea. Lamk.

- A. testa ovata, fragili, postice dilatata, rotundata; sulcis transversis ineequalibus; natibus retusis.
- Myulus orgneus. Lin, Syst. nat. p. 1158. Gmel. p. 3355. no. 15.
- \* Schrot. Einl. t. 3. p. 440.
- \* Mull. Hist. vers. t. 2. p. 208.
- \* Geoffr. Coq. p. 139. nº 1. pl. 2.
- \* Lister. Anim. Angl. App. t, 1. f. 3.
- \* Id. Conch. t. 156. f. 11.
- Gualt. Test. tab. 7. fig. F. Bona.
- Pennant. Brit. Zool. 4. t. 67. f. 78.
- Schroet. Fluss. tab. 1. f. 1.

<sup>(1)</sup> Les anodontes, pas plus que les mulettes, n'ont pas, comme le croyait Lamarck, deux ouvertures tubiformes an manteau. Dans ces mollusques, les lobes du manteau sont séparés dans toute leur longueur, ce qui les distingue éminemment de ceux des familles précédentes dans lesquels il existe en effet des siphons ou des perforations postérieures. Lamarck a très bien saisi, au reste, toute l'analogie qui existe entre les mulettes et les anodontes; mais il n'a pas conclu, comme nous le faisons actuellement, que les deux genres dussent être réunis en un seul.

#### ANODONTES.

- \* De Roissy, Buff, Moll. t. 6, p. 316, pe 1,
- \* Drap. Moll. de France. pl. 11. f. 6. pl. 12. f. 1.
- \* Mytilus cygneus. Dilw. Cat. t. 1. p. 315. nº 33.
- \* Anodontites cygnea. Poirret. Prod. p. 108.nº 1.
  - \* Brard. Hist. des Coq. p. 234. pl. 10.
- " Peiff. Syst. anord. p. 111. pl. 6. f. 4. \* Kickx. Moll. Brab. p. 80. nº 99-
- \* Turton. Manual. p. 17. nº 8. pl. 1. f. 8.
- \* Blainv. Malac. pl. 66. f. 1.

Habite les lacs et les étangs de l'Europe. Mus, n°. Mon cabinet. Espèce commune, Coquille grande, très mince, large ou dilatée postérieurement et supérieurement, ayant le sinus de la lame cardinale fort petit. Nacre très argentée. Largeur, 177 millimètres,

- 2. Anodonte des canards. Anodonta anatina. Lamk.
  - A. testá ovato-oblongá, fragili, postice rotundatá, antice subangulată; sulcis transversis incequalibus; natibus retusis.
  - Mytilus anatinus. Lin. Syst. nat. p. 1158. Gmel. p. 3355. nº 16.
    - List, Concb. pl. 153. f. 8.
    - \* Lister. Anim. Angl. pl. 2. f. 29.
  - Gualt. Test. tab. 7. fig. E. \* Mull. Verm. Hist. t. 2. p. 207.
  - Schrot, Pluss, Conch. pl. 1, f. 2,
  - \* Chemn. Conch. t, 8. pl. 86. f. 763.
  - \* Schrot, Einl. t. 3. p. 442.
  - \* Brooks, Introd. p. 86. pl. 4. f. 49. Anodonta anatina. Drap. Moll. de France. pl. 12. f. 2.
  - \* Poirret. Prodr. p. 109. nº 2.
  - \* Mytilus anatinus. Dilw. Cat. 1. 1. p. 317. nº 36.
  - \* Pfeiff, Syst. anord, p. 112. pl. 6. f. 2.
  - Sow. Genera of Shells. pl. 1. f. 1. 2.
  - Pennant. Zool, Brit. t. 68. f. 79.

Draparn, Hist. des M. pl. 11, f. 6, et pl. 12, f. 1 (1), Habite en Europe, dans les étangs, les rivières. Mon cabinet

<sup>(1)</sup> C'est par erreur sans doute que Lamarck cite ici cette figure de Draparnand, car elle représente très exactement l'espèce précédeute, anodonta cygnea.

Aussi commune que la précédent ; elle n'est jamais aussi dilatée qu'elle postérieurement.

- 3. Anodonte sillonnée. Anodonta sulcata. Lamk.
  - A. testă ovato-oblongă, fragili, transversim sulcată, posteriùs rotundată; antico latere producto, biangulato subrhombeo; natibus retusis-
  - Anodonta marginata? Encycl. amér. Conch. pl. 3. f. 5.

An Schroet. Fluss. t. 2, f, 1? Encycl. pl. 202, f. 1, a, b.

Habite le lac Ladoga et les rivières des États-Unis. Mon cabinet. Coquille extrêmement voluine de la précédente par ses rapports. Néamoins ses sillons sont plus marqués, mieux espacés; les deux angles et la forme subrhomboide de son côté antérieur suffisent pour la faire reconnaître, Largeur, 181 millimètres.

- 4. Anodonte fragile. Anodonta fragilis. Lamk.
  - A. testă anguste ovată, tenui, fragilissimă, anterius rhombeocompressă; sulcis transversis remotis; natibus prominulis, undato-rugosis.
  - Habite les lacs de Terre-Neuve. M. Lapylaie. Mon cabinet. Son côté postérieur est arrondi, court. Ses crochets sont un peu saillants au-dessus de la base cardinale. Largeur, 68 millimètres.
- 5. Anodonte large. Anodonta cataracta. Say.
  - A. testá tenui, fragili, laté ovatá, posterius rotundatá, anterius compresso-carinatá, biangulatá; natibus subprominulis rugulosis.
    - Anodonta cataracta. Encycl. amér. Conch. pl. 3. f. 4.
    - Habite la rivière Hudson, aux États-Unis. Cabinet de M. Valenciennes. Elle est obscurément rayonnée, et sa lame cardinale n'offre qu'un léger sinus. Largeur, 85 millimètres.
- 6. Anodonte rougeatre. Anodonta rubens. Lamk. (1)

A. testa ovato-rotundata, crassa, rubente; epiderme fusca; cardine arcuato; sulcis transversis obsoletis.

(1) Nous avons vu l'animal de cette espèce. M. Caillaud

Encycl. pl. 201, f. 1. a. b.

\* Cailland, Voy, à Meroé. t. 2. pl. 60. f. 12.

\*Iridina rubers. Denh. Encycl. meih. vers. t. 2, p. 330.n. 2. Habite au Sénégal. Mon cabinet. Espèce semarquable, à test auscr épais et rougeltre. Le sinus de la lame, cardinale forme un angle aigu et profond. Largeur, 66 millimètres.

#### 7. Anodonte crêpue. Anodonta crispata. Lamk.

A. testá oblongo-ovatá, subdepressá, tenni, medio coarctatá; costellis longitudinalibus confertis, planulatis, transversim sulcato-crispis.

Encycl. pl. 203. f. 3. a. b.

Habite.... dans les rivières des régions australes? Do voyage de Baudin, Mus. n°. Mon cabinet. Son épiderme offre sur la milio et presque sur le côté postérieur, des côtes rayonnentes, aplaties, traversées par des sillons arqués, fréquents et ondés. Cet épiderme est d'un brun fauve. Largeur, 5 millimières.

#### 8. Anodonte uniopside. Anodonta uniopsis. Lamk.

A. testá oblongo-ovatá, anterius subangulatá, transversim striutá; lamellá cardinali erassiuscutá, postied callo prominulo terminatá.

Habite.... les régions australes? On voyage de Baudin. Mus. se. Son épidermt est brun. Ses erochets sont un pea stillants; le ligament passe entre les crochets et la charnière. Teinte bleukte à l'intérieur, vers le bord. Largeur, 57 millimètres.

## 9. Anodonte de Pensylvanie. Anodonta Pensylvanica. Lamk.

A. testd ovatd, convexo-depressd, tenui, anterius subangulatd; natibus prominulis, varicoso-rugosis.

Habite la rivière de Schuglkill, près de Philadelphie. M. Wanuxem. Elle est petite, mince, fragile, à nacre intérieure

l'a trouvé dans le Nil et a bien voulu nous le communiquer. Nous lui avons recoineu tous les caractères principaux des iridiues. Cette coquille devra docs désormais faire partie du genre iridine de Lamarck. bleuaire vers le bord. Largeur, 50 millimètres. Mon cabinet. Ce n'est peut-être qu'une variété de l'A. catéracta no 5; mais son côté postérieur est proportionnellement moins large.

## 10. Anodonte mitoyenne. Anodonta intermedia. Lamk. (1)

A. testd ovatd, subradiatd, postice brevi, rotundatd; pube elevatd, compresso-carinatd; natibus retuis.

Chemn. Conch. 8, t, 86. f. 763. Schroet, Fluss, tab. 1. f. 2.

Encycl. pl. 201. f. 2.

[b] Var. testa minore; radiis nullis.

Schroet. Fluss. t, r. f. 3

Habite en France dans la Loire, etc. Cabinet de M. Daysons. La variété [1] les rouve dans la Scine. Mon cabinet. Cette copollile senable intermédiaire entre l'.A. anatine et l'.A. rapesialis. Ells mérite d'être distingués. A l'extérieur, cle a presque l'aspect, mais plus en petit, de la suivante. Largeur, 121 millituitres. Le viaus de sa lame cardinale est petit et médiores.

## Un angle distinct à l'extrémité postérieure de la ligne cardinale.

11. Anodonte trapéziale. Anodonta trapezialis. Lamk.

A. testá ovatá, fragili ; pube elevatá, compresso-alatá; basi posticá angulo terminatá; natibus prominulis.

Chemn, Conch. 8. t. 86. f. 762.

<sup>(1)</sup> Nous avons voulu constater sur un grand nombre d'individus de diverses localités, si, en effet, quelques-uns offraient des caractères constants suffisants pour l'établissement d'une bonne espèce. Nous dirons que nous avons bien trouvé des jeunes individus de l'anodonta cygnace et de l'anodonta anatina se rapportant à la description et aux figures mentionnées ici, d'où nous avons conclu sur ces seules observations que cette espèce pouvait être supprimée et as synonyme reportée aux deux espèces que nous venons de citer.

Schroet. Pluss. tab. 3. f. I (1).

Encycl. pl. 205. f. 1, a. b. Optima.

Habite..... des eaux douces étrangères à celles de l'Europa ?

Mus. nº. Mon cabinet. Coquille grande, nince ; épiderme d'an vert jannière, et qui paralt avoir été confondes avec l'A. ergases, quolqu'elle soit très différente.
Sa base est en ligne d'oite, se termine postérieurement
par un angle. Le sinus de sa lame cardinale est grand, et
forme un angle rentrant, sign. Largeur, 1, qu'millimètres.

12. Anodonte exotique. Anodonta exotica. Lamk. (2)

A. testá ovato-oblongá, transversim sulcatá, basi posticá angulo terminatá; sinu cardinali magno; natibus prominentibus.

Habite.....les rivières de l'Inde ? Mon cabiutt. Belle espèce à épiderme d'un vert-brun, et qui, sous une sorme plus alongée, tient à la précédente par ses rapports. A l'intérieur, elle offre une nacre brillante, argentée et irisée. Largeur, 148 millimètres.

### 13. Anodonte glauque. Anodonta glauca. Lamk.

A. testd ovatd, tumidd, frugili, obsolete radiatd, anterius compresso-alatd; epiderme glauco-virente; natibus prominulis.

A. glauca. Valenciennes.

Habite en Amérique, dans des eaux douces voisines d'Acapulco. Collection de MM. le baron de Hamboldt et Bonpland. Belle espèce, très distincte, à coquille mince, très fragile. Largeur, 98 millimètres. Mon cabinet.

14. Anodonte sinueuse. Anodonta sinuosa. Lamk.

A. testi ovali, transversė striata, supernė coarctata; lined cardinali undato-sinuosa; natibus prominulis, lavigatis, violaceo maculatis.

<sup>(1)</sup> Selon nous, cette figure de Schroter ne représente pas l'espèce : elle convient beaucoup mieux à une variété que nous connaissons de l'anodonta cygnaa.

<sup>(2)</sup> Cette belle et grand espèce, remarquable par l'épaisseur et la solidité de ses valves, ne vient pas des rivières de l'Inde, comme le supposait Lamarck, mais de celles de l'Amérique méridionale, du Pérou particulièrement.

Encycl. pl. 203. f. 2. a. b.

Habite.... Cabinet de M. Daudebard. Espèce remarquable par sa ligne cardinale courbe et sinueuse, par le lignment qui passe sou les crochets, et per sa macre brillante, argentée et irisée. Le sinus de sa lame cardinale est assecgrand, mais ne forme point un angle rentrant. Largeur, 85 millimétres.

## 15. Anodonte des Patagons. Anodonta Patagonica.

A. testé obovaté, anterius angulaté, ad pubem compressocarinaté; strits sulcisque transversis concentricis; lateribus rotundatis.

Encycl. pl. 203. f. 1, a, b.

Habite dans l'Amérique, les rivières de la Piata et celles du pays des Patagons. Mus. nº. Mon cabinet. Crochets un peu asiliants. Epiderme d'un vert jaunière ou rembruni. Sinos de la lame cardinale en angle aigu et rentrant. L'argeur, p 2 à 50 millimètre.

#### IRIDINE. (Iridina.)

Coquille équivalve, inéquilatérale, transverse, à crochets petits, recourbés, presque droits. Impression musculaire comme dans les anodontes.

Charnière longue, linéaire, atténuée vers le milieu, tuberculeuse dans sa longueur, presque crénclée: à tubercules inégaux, fréquents. Ligament extérieur, marginal.

[ Ånimal oblong, transverse, assez épais, jaunâtre ayant les lobes du manteau réunis postérieurement, et prolongés en deux tubes inégaux, très courts. Pied comprimé, tranchant, bouche petite, ovale, transverse, ayant de chaque côté une paire de palpes un peu coriaces, oblongues, striées à leur surface interne. Les branchies grandes, presque égales, réunies entre elles postérieurement au dessous du pied.]

Testa æquivalvis, inæquilatera, transversa; natibus parvis, subrectè inflexis. Impressiones musculares ut in anodontis.

Cardo longus, linearis, versus medium, attenuatus, per longitudinem tuberculosus, subcrenatus, tuberculis incequalibus crebris. Ligamentum externum, marginale.

OBSENTATIONS. ASSUFÉMENT L'IVIDAINE est SI VOISINE dES ANOdontes par ses rapports, que Engueire a pu tier autorisé à l'y réunir; mais sa charnière tuberculeuse dans toute sa longueur, est en cela si singulière, que j'en ait fait le type d'un genre particulier. La coquille qui ya donné lieu a le test assez épais, d'une nacre brillante, rougefüre, surtout à l'intérieur, et qui réfléchit les couleurs de l'ins (1).

#### ESPÈCE.

- 1. Iridine exotique. Iridina exotica. Lamk.
  - \* Desh. Mém. de la Soc. d'hist. nat. t. 3. pl. 1;
  - \* Iridina nilotica. Sow. Zool. jour. nº 1. pl. 2.

    \* Anodonta exotica. Blainv. Malac. pl. 66. f. 2.

<sup>(</sup>i) En jugeant le genre Iridine d'après sa coquille, les auteurs qui ont suivi Lamarck étaient justement autorisés à le regarder comme un double emploi inutile du genre anodonte. On devait s'attendre à la justification de cette opinion lorsque l'on viendrait à connaître l'animal de ce genre. Jusque dans ces derniers temps les iridines étaient très rares dans les collections et payées fort cher par les mateurs; on supposait qu'elles habitaient les grands fleuves de la Chine. M. Caillaud, dans son vorage à Méroé, le découvrir en asses grande abondance dans le Nil, et ayant eu le soin de recueillir quelques individus dans l'alcols ; il les rapporta en France, et nous en fit l'abandon dans l'intérêt de la science. Nous étions alors persuadé comme M. de Férussacet la plupart des auteurs, gue legeare doutil est question

- " Caill. Voy. à Meroé, t. 2. pl. 60. f. 11.
- \* Le Mutel. Adans, Voy. au Sénég. pl. 17. f. 21.
- \* Iridina exotica. Desh. Encycl. meth. vers. t. a. p. 319.
- \* Iridina elongata, Sow, Genera of Shells, f. 1.

devait être réuni aux anodontes, et nous nous attendions à trouver un animal semblable à celui bien connu de cegenre. Aussi nous avons été fort étonné en trouvant dans la coquille un animal différent de ce que nous l'avions supposé : nous avons dit que les mulettes et les anodon tes ont les lobes du manteau séparés dans toute leur longueur. Dans les iridines il en est autrement; les lobes du manteau sont réunis postérieurement, et se terminent par deux tubes courts n'ayant pas, comme dans les premières familles des acéphales, un muscle rétracteur propre des siphous; voilà donc un animal avant une coquille, semblable à celles des anodontes, et offrant dans ses caractères essentiels des différences très notables avec tous les animaux de la famille des navades. Ayant fait une anatomie complète de l'animal de l'iridine rapportée par M. Caillaud, elle est devenue le sujet d'un mémoire publié parmi ceux de la Société d'histoire naturelle de Paris. Nous avions annoncé à la fin de ce travail qu'une autre coquille également rapportée par le même voyageur et dont nous avions l'animal sous les yeux, devait constituer un genre nouveau. Mais la différence avec les iridines consistant en ce que les lobes du manteau se réunissent dans une moindre partie de leur longueur, nous pensons que cette coquille doit faire partie actuellement du même genre. Elle n'était point nouvelle pour la conchyliologie : Lamarck l'a fait connaître sur le nom d'anodonta rubens. Quant au reste de l'organisation, les iridines différent très peu de mulettes ; elles ont un pied grand et comprimé, linguiforme, coudé; une masse abdominale assez considérable, de chaque côté de laquelle se trouvent les feuillets branchiaux. La bouche et les palpes labiales different peu de celles des mulettes; l'intestin est proportionnellement plus alongé et forme des courEncycl. pl. 204 [bis]. f. 1, a, b,

Habite..... les rivières des climats chauds. Mon cabinet. Coquille transversalement oblongue, à stries longitudinales

bures plus grandes; le cœur et les oreillettes sont semblables dans les deux genres.

Une question se présente à l'occasion des iridines : jusqu'à présent les zoologistes ont donné aux formes du manteau une grande importance pour la classification ; les autres caractères ont été considérés par eux, comme de moindre valeur, et ils ne les ont fait entrer que pour déterminer les familles ou les genres. Ce qui a lieu dans l'iridine, vient infirmer d'une manière notable la règle établie. puisqu'elle offre cette singulière combinaison, d'un animal très voisin des mulettes par les principaux organes intérieurs, et se rapprochant des conques fluviatiles ou marines par la disposition de son manteau. Il est donc, en réalité. fort difficile de classer rationnellement le genre qui nous occupe; car si on le maintient, à l'exemple de Cuvier, à la suite des mulettes et des anodontes, il est évident que certains rapports sont rompus, puisque dans ces genres les lobes du manteau sont séparés. Si . en suivant notre première opinion, on place les iridines dans la familles des conques fluviatiles, les rapports seront peut-être plus exactement observés; mais il restera dans l'organisation profonde des animaux des différences assez considérables pour rompre certaines analogies que nous avons signalées entre les mulettes et cet animal.

Lamarch avait fondé le caractère extérieur des iridines sur un accident qui ne se montre guère que dans les vieux individus : la charoîère reste simple comme celle des anodontes dans ceux qui sont jeunes, et dans ce cas il n'y a véritablement aucune différence entre les coquilles des deux genres. Il est à remarquer cependant que dans celles des iridines que nous connaissons actuellement, il existe à la partie antérieure de la coquille deux impressions musculaires beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont habituellement dans les anodoutes.

très fines sur le test même, à bords latéraux arrondis, et à crochets un peu saillants au-dessus de la charnière. Largeur, 138 millimètres.

#### LES CAMACÉES.

Coquille inéquivalve, irrégulière, fixée. Une seule dent grossière ou aucune à la charnière. Deux impressions musculaires séparées et latérales.

Il est assurément bien singulier de trouver, parmi les conchifères dimyaires, c'est-à-dire, parmi les coquillages qui ont deux muscles d'attache bien séparés et lateraux, des coquilles inéquivalves, irrégulières et fixées elle-mêmes sur les corps marins, comme les hultres, les spondyles, et plusieurs autres conchifères monomyaires. Ce fait montre que nulle part la nature ne passe brusquement d'un ordre de chose à un autre, sans laisser quelque traces de celui qu'elle abandonne, et même sans en offrir encore quelques-unes au commencement du nouvel ordre qu'elle établit.

Ainsi, les camacées semblent indiquer le voisinage des conchières monomyaires, par leur coquille inéquivalve, et doivent par conséquent terminer les dimyaires; tandis que les tridacnées, en commençant le second ordre de la classe, rappellent par leur coquille équivalve et régulière, qu'elles tiennent encore quelque chose des conchyféres dimyaires.

Les camacées ont le ligament extéricur, et quelquefois enfoncé irrégulièrement vers l'intérieur; par leur charnière, elles ont quelque analogie avec les bénitiers ou tridacnées; enfin ces coquilles irrégulières sont souvent lamelleuses et bérissées de pointes, et ont leurs erochets toujours inégaux, quelquefois grands et contournés. L'animal n'a que des siphons courts, désuins, Les coquillages dont il s'agit sont fixés sur les rochers, les coraux, et souvent les uns sur les autres. Ceux que l'on connaît, ne sont pas encore fort nombreux, et je ne les divise qu'en trois genres, dicérate, came et éthérie, dont voici l'exposé.(1)

(1) Plusieurs observations peuvent être faites sur la famille des camacées composée actuellement de trois genres. Nous pensons qu'elle devra subir des modifications assez importantes. C'est ainsi qu'en comparant les jeunes dicerates aux cames, on n'aperçoit point de différences uotables: mais il faut ajouter qu'à mesure que les coquilles de ce premier genre vieillissent, les caractères de la charnière s'exagerent de plus en plus, sans cependant s'alterer au point d'être entièrement dissemblables avec ce qu'ils étaient dans le jeune âge. On peut donc dire en réalité que les dicérates ne sont que des cames exagérées dans leur volume. leur épaisseur, la proéminence de leurs crochets et la grandeur des dents cardinales. Il n'y aurait donc aucun inconvénient à réunir en un seul les deux genres, et de former nour chacun d'eux une section qui aurait ainsi moins de valeur qu'un genre établi pour chacune d'elles.

Les étheries out été pendant long-temps le sujet de doutes sur la place qu'elles doivent occuper dans la série soologique. Lamarck croyait que ces curieuses coquilles vivaient dans la mer. Illes supposait marines, mais propres à l'embouchure des Reuves. Il était réservé à M. Calillaud de lever toutes les incertitudes à cet égard; il annonça avoir trouvé des étheries dans le haut Nil, au dessus des cataractes. Depuis, lemême genre a été retrouvé dans d'autres grands fleuves de l'Afrique centrale, et entre autres dans le Niger à plus de cent lieues de son embouchure. M. Calillaud n'avit pu, pendant son séjour en Egypte, se procurer l'animal dece genre curienx, mais il ne manqua pas de le solliciter de personnes qu'il connaissait en position de l'obtenir. La plupart des soologistes avaient adopté sur ce genre l'opinion de Lamarch. Cuvier, en le mentionnant

#### DICÉRATE. (Diceras.)

Coquille inéquivalve, adhérente; à crochets coniques, très grands, divergents, contournés en spirales irrégulières. Une dent fort grande, épaisse, concave, subauriculaire, en saillie dans la plus grande valve. Deux impressions musculaires.

pour la première fois, donna une nouvelle opinion, et le plaça dans la famille des ostracées entre les pernes et les arondes. La connaissance de la coquille seule ne justifie que difficilement cette opinion du savant zoologiste, Aussi sans adopter celle de Lamarck que nous crovons pouvoir modifier, nous avons cependant rejeté celle de Cuvier. Quoique les étheries soient irrégulières, adhérentes et pourvues, comme les cames, de deux muscles adducteurs. nous avons pensé qu'elles avaient les lobes du manteau complétement séparés, et par conséquent sans tubes et sans siphons. Dès lors nous en avons fait une petite famille particulière du second ordre des acephalees dimyaires sans siphons : elle est comprise daus le deuxième sousordre renfermant des coquilles irrégulières, et elle n'est point éloignée de la famille des nayades faisant partie du 2° sous-ordre. Cette distribution méthodique, et ces rapports nouveaux établis pour le genre qui nous occupe, étaient publiés dans l'Encyclopédie long-temps avant que l'on connût l'animal du genre. Les demandes de M. Caillaud eurent enfin leur succès : il obtint plusieurs exemplaires, bien conservés dans la liqueur, de l'animal de l'éthérie du Nil. M. Rang en fit la description dans les Annales du Muséum, et nous avons vu avec plaisir se réaliser nos prévisions; ainsi il n'a point les lobes du manteau réunis, il est dépourvu de siplions, et il a beaucoup de ressemblance, quant aux autres caractères extérieurs, avec les animaux des mulettes et des anodontes. En concluant de ce qui précède, on voit qu'il devient nécessaire de séparer les éthéries de la famille des camacées.

Testa inaquivalvis, adhærens; natibus conicis, maximis, divaricatis, in spiras irregulares contortis. Dens maximus, crassus, concavus, subauricularis, in valva majore prominens. Impressiones musculares duæ.

OBSERVATIONS. La dicérate, par sa forme extérieure, rappelle en partie l'idée de l'isocarde; mais celle-ci est une coquille régulière, libre, équivalve, et en est d'ailleurs très distinguée par le caractère de sa charnière. C'est des cames proprement dites qu'il faut rapprocher la dicérate, et c'est même parmi les espèces de ce genre que Bruguière, qui a connu cette coquille, a cru pouvoir la ranger. Cependant elle diffère tellement des cames par sa charnière et ses crochets singuliers, qu'elle nous a paru devoir constituer un genre à part dans la même famille. Il y a apparence que, pendant la vie de l'animal, la coquille était fixée, et qu'elle n'adhérait aux corps marins que par un petit espace de l'une de ses valves, peut-être à la manière des gryphées. Je ne connais encore qu'une seule espèce de ce genre, et seulement dans l'état fossile.

### ESPÈCES.

## Dicerate arietine. Diceras arietina. Lamk.

Annales du Mus. vol. 6. p. 300. pl. 55. f. 2, a. b. Sauss: Voyage des Alpes. 1. p. 190. pl. 11. f. 1—4. Favanne. Conch. pl. 80. fig. 8.

Chama bicornis. Brug. Dict. nº 8.

- \* De Roissy. Buff. Moll. t. 6. p. 197. pl. 61. f. 2.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 87. nº 1.
- \* Sow. Genera of Shells. f. 1.
- \* Blainv. Malac, pl. 70. f. 4.

Habite.... Fossile du mont Salève, et des environs de Saini-Mihiel, dans la ci-devant Lorraine. Cabinet de M. Gilet-Laumont.

Nota. On trouve dans le département du Calvados, et dans celui de la Sarthe, à Cherré, près de la Ferté-Bernard, des moules intérieurs d'une dicérate qui pourrait être une espèce, car tous sont constamment de plus petite taille, et n'ont point l'empreinte que la cavité de la D. ariétine aurait du leur laisser.

TOME VI.

#### 2. Dicérate gauche. Diceras sinistra. Desh.

D. testé oblongé, cordiformi, postice subangulaté; umbonibus minimis, inversis; cardine obliqué bidentato. Desh. Dict. class. d'hist, nat. atlas. n. 8. f. 1. a. b. c.

Id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 88. nº 2.

Habite.... Fossile des cavirons de Sains-Mihiel, dans l'osilie supérieure. Coquille différente de la précédente, nonseulement par la charnière, mais encore par les valves. La valve droite est ich aplus grande et celle qui est adhérente, ta ndis que c'est la gauche dans la première espèce.

#### CAME. (Chama.)

Coquille irrégulière, inéquivalve, fixée; à crochets recourbés, inégaux. Charnière à une seule dent épaise, oblique, subcrénelée, s'articulant dans une fossette de la valve opposée. Deux impressions musculaires ditantes, latérales. Ligament extérieur enfoncé.

Testa irregularis, inæquivalvis, adhærens; dentibu incurvis, inæqualibus. Cardo dente unico crasso, obbiquo, tuberculato, in fossuld valva oppositæ inserto. Impressiones duco musculares distantes, laterales. Ligamentum externum depressum.

OBREVATIONS. L'indévait réuni, dans son geare chees, des coquilles trop disparates peur que cette association puisse être conservée, car elle réunissait des coquilles régulières et équivalves avec d'autres qui sont inéquivalves et régulières, des coquilles ibbreavec des coquilles fies sur les corps 1-arit », enfin des coquilles qui ont deux muscles d'atta e b 1 sépar s avec d'autres qui n'en ont qu'un seul. Braguière ayant sent les inconvénients de cette association , a refait le genre chana de Linné, et à réservé ce nom générique aux espèces à coquille irrégalière, inéquivalye, adhérante, et qui n'a qu'une dent à la charnière.

Ainsi les cames sont des coquilles irrégulières, grossières, raboteuses, écailleuses ou épineuses, dont les valves sont très inégales, et dont la charnière n'offre qu'une dent épaisse, oblique, transverse, comme calleuse, et en général crénelée ou sillonnée. Les deux crochets sont courbés en dedans, fort inégaux, et l'un des deux seulement est en saillie à la base de la çoquille.

D'après ces caractères, l'isocarde, les cardites, les cypricardes, les tridacnées, etc., ne sont plus et ne doivent plus

être des cames.

Ces dernières vivent ordinairement à une petite profondeur dans la mer. On les trouve toujours attachées par leur plus grande valve aux rochers, aux coraux, ou groupées les unes sur les attres d'une manière très variée. Sauf les espèces qui son técailleuse ou l'amelleuses, elles offrent rarement des couleurs brillantes. Leurs rapports les rapprochent, d'une part, de la dicérate, et, de l'autre, des éthéries (1).

#### BSPÈCES.

Crochets tournant de gauche à droite.

1. Came feuilletée. Chama lazarus. Lamk. (2)

Ch. testd imbricatá; lamellis dilatatis, undato-plicatis, sublobatis, obsoleté striatis.

(2) Nous avons à faire plusieurs observations sur cette espèce. Inscrite pour la première fois par Linne dans la

<sup>(1)</sup> Ce n'est pas seulement par la coquille que les cames se distinguent des genres environnants, l'amimal a usus idea caractères propres, et il suffit pour s'en assurer de jeter les yeux sur le bel ouvrage de Poll. L'animal est moiss irrégulier que la coquille, il est cordiforme, les deux lobse de son manteau se réunissent postérieurement, et l'on voit dans la commissure, deux siphons très courts cliide comme ceux des isocardes. Sur la masse abdominale s'élève un petit pied cylindraci, tronqué, coudé jah bouche et petite et accompagnée de chaque côté d'une paire de pales subquadrangulaires et obliquement tronqués. Tous les individus d'une même espèce sontadhérents par la valve du même côté, et les crochets s'enroulent dans la même direction.

Seba, Mus. 3, tab, 88. f. 8.

Knorr. Vergu, 1. tab. 8. f. 1. Favanne. Conch. pl. 43. fig. A 1, et A 2.

Chama macerophy lla. Chemp. Coneh. 7. tab. 52, f. 514. 515. Encycl. pl. 196. f. 4. 5. \* Chama gryphoides. Brug. Encycl. meth. vers. t. 1. p. 388.

n a. Syn. plurib. exclus.

\* Id. Dilw. Cat. t. 1. p. 221, no 19. Syn. plur. exclus.

\* Chama lazarus, Sow, Genera of Shells, f. 3.

Habite l'Océan américain. Mus. no. Mon cabinet. Vulgaire ment le géteau fevilleté. Coquille commune dans les collections, et que l'on a confondue avec la suivante. Elle n'est point tachée, mais elle est tantôt entièrement rougepourpre, et tantôt presque uniquement jaunâtre.

- 2. Came cornes-de-daim. Chama damæcornis. Lamk.
  - Ch. testd imbricatd: lamellis profunde lobatise lobis elongatis. dorso longitudinaliter sulcatis, apice furcatis,
  - " Chama lazarus. Linn. Syst. nat. p. 1139.

10° édit. du Systema naturæ, on trouve dans la synonymie des figures qui ne représentent pas l'espèce à laquelle Lamarck et d'autres auteurs attribuent le nom linnéen ; ces figures représentent le chama damocornis de Lamarck. La courte description donnée plus tard dans le Muséum de la princesse Ulrique, confirme la synonymie précédemment citée; seulement nous observerons que Linné, parmi les figures qu'il indique dans Séba, comprend un véritable spondyle. Cette erreur est répétée dans la douzième édition du Systema natura ; mais lorsqu'elle est rectifiée il ne peut plus y avoir le moindre doute sur l'espèce, car la description et les figures s'accordent parfaitement. Cette observation avait été faite avant nous par Schroter et la plupart des auteurs qui ont suivi Linné. Quant à l'espèce en elle-même, tous les auteurs jusqu'à Lamarch ont été d'accord pour donner avec Linne le nom de chama lazarus à la coquille nommée chama damæcornis par Lamarck. Cette subtitution fâcheuse sera d'autant plus facile à réparer, que Chemnitz avait très bien distingué le chama lazarus de Lamarck, et lui avait donné le nom de macerophylla qu'il conviendra de lui conserver.

- \* Rumphius. Amb. pl. 48. f. 3.
- Seba. Mus. 3. tab. 88. f. 12. et tab. 89. nº 6. 9 et 11.
- \* D'Argeny. Conch. pl. 20. f. P. K.
- \* Valentyn, Abband. pl. 13. f. 4.
- Favanne. Concb. pl. 43. fig. A 3. A 4. et pl. 44. fig. A 1. A 2.
- Chemn. Conch. 7. t. 51. f. 507-509. Born. Mus. t. 5. f. 12-14.
  - \* Schrot, Einl. t. 3. p. 242.
  - \* Gmel. p. 3302. nº 11.
- \* Brug. Encycl. meth. vers. t. 1. p. 387. no. 1.
- Encycl. pl. 197. f. 1. a. b. c.
- \* De Roissy, Buff. Moll. t. 6. p. 193, nº 2.
- \* Dilw. Cat. t. 1. p. 221. no 18.
  \* Chama damacornis. Sow, Genera of Shells. f. 1.
- Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mus. n°. Mon cabinet. Belle espèce, recherchée dans les collections, blanche avec des taches roses pourprées à la base des lames.

#### 3. Came gryphoide. Chama gryphoides. Lin. (1)

Ch. testá imbricatá, submuricatá; lamellis brevibus, adpressis, plicatis, fornicatis, subasperis.

(1) Les figures citées par Linné dans la synonymie de cette espèce sont toutes si mauvaises, qu'il est impossible ayec les coquilles sous les yeux, de déterminer celles auxquelles le nom peut convenir, et ici il n'y a pas de description qui puisse suppléer aux figures. Outre ce fâcheux inconvénient, Linné a ajouté celui de confondre dans gette espèce une coquille qui en est bien distincte, décrite et figurée par Adanson sous le nom de Jataron. Les auteurs qui suivirent tentèrent bien quelques rectifications , mais aucun ne réussit, laissant toujours le Jataron comme type principal de l'espèce. Quelques-uns ajoutèrent même à la confusion, en introduisant dans la synonymie des espèces que Linné ne connut pas. Bruguière ordinairement si exact, et Dillwyn lui-même, qui tous deux ont cherché à améliorer la nomenclature de Linné, ont échoué à l'égard de cette espèce, et il suffit pour s'en convaincre de vérifier, comme nous l'avons fait, toute leur synonymie. On comprendra, d'après cela, qu'il nous est impossible Chama gryphoides. Lin. Gmel. nº 12. Brug. nº 2. List. Conch. t. 212. f. 47. et t. 215. f. 51. Gualt. Test. t. 101. fig. C. D. E. Poli. Test. 2. t. 23. f. 3. Chemp. Conch. 7. t. 51. f. 510-513.

Encycl. pl. 197. f. a. a. b. c.

\* Came feuilletée. Blainv. Malac. pl. 70. f. 2.
Habite la Méditerranée, l'Océan américain? Mus. n°. Mon

Habite la Méditerranée, l'Océan américain? Mus. n°. Mon cabinet. Le bord interne de la coquille n'est point crénelé sur les côtés.

#### Came crénelée. Chama crenulata. Lamk.

Ch. testá subimbricatá, muticá, longitudinaliter rugosá; rugis inaqualibus, variis; margine crenato.

 [a] Testa rugis mediis orassis, planulatis, brevibus, subinterruptis.

Jataronus. Adans, Seneg. pl. 15. Encycl. pl. 196, f. 2, a, b,

[b] Var. testd rugis plerisque gracilibus, suleiformibus, squamulosis.

Encycl. pl. 196. f. 2. a. b.

Habite les côtes d'Afrique, celles du Sénégal, sur les rochers.

Mon cabinet. Coquille rougeatre, ayant sur le côté antérieur deux côtes interrompues, calleuses.

#### 5. Came unicorne. Chama unicornis. Brug. (1)

Ch. testá lamellosá; lamellis valvæ superioris adpressis; nate valvæ majoris elongatá, intortá, valdê productá.

d'ajouter à la synonymie de Lamarck, à moins que de réformer d'abord ce qui a été fait par ses devanciers, ce que nous ne pouvons faire ici.

(i) Il est facile de comprendre que les cames vivant attachées aur des corps fort irrégularité, et nous l'avons remarqué dans les espèces fossiles aussi bien que dans les vivantes. L'une des irrégularités qui se répètent le plus labituellement est l'alongement du crochet de la valve fixée. Lorsque, pour s'attacher, l'animal a remounté un corps long et éroit, il cherche à assurer sa solidité en multiplant les points d'adhémence, et il y parvient en alongeant son crochet par son

Chama unicornis. Brug. Dict. no 3.

Gualt. Test. tab. 101. fig. F. et G.

Schroet. Einl. 3. tab. 8. f. 18.

Chama cornuta. Chemn, Conch. 7. t. 52. f. 519. 520.

Encycl. pl. 196. f. 6.

Habite ..... On la dit de la Méditerranée, des mers de l'Inde et d'Amérique. Mon cabinet. La valve supérieure est mutique.

## 6. Came fleurie. Chama florida.

Ch. testd suborbiculari, imbricatd, albo luteo roseogue varid: squamulis fornicatis per series transversas longitudinalesque dispositis; margine in agro. .

\* An eadem? Chama corna.a. Var. Ther. 1. Conch. t. 7 pl. 52. f. 518.

Habite les mers de Saint-Domingue. l'u. . . Probablement cette came, fort jolie par ses couleurs, ar-tout dans les jeunes individus, a été confondue avec la C. griphoide. Elle me paraît différente.

## 7. Came limbule. Chama limbula. Lamk.

Ch. testa semi-orbiculari, oblique fiza, submutica, crassa limbo interno violaceo.

[b] Var. valvd minore gibbd.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande. Péron. La variété [b] vient de l'Île de France. M. Mathieu, Mus. no. En dessous, sur-tout dans sa jeunes se, cette coquille est un peu écailleuse.

## 8. Came rouillée. Chama æruginesa. Lamk.

Ch. testa suborbiculari, rufo-rubente; valva majore subtus foliaced; alteræ valvæ squamis minimis, fornicatis; margine integro.

accroissement. Ce phénomène n'a pas lieu pour une espèce seulement; nous l'avons vu se reproduire dans plusieurs, et nous pensons qu'il peut se présenter dans toutes. On concevra maintenant qu'il n'est point rationnel d'établir, comme on l'a fait, une espèce sur ce caractère unique; aussi, en examinant plusieurs coquilles portant ce nom dans les collections, nous avons reconnu en elles des variétés de la came gryphoïde et de la feuilletée.

Habite à Timor et à la baie des Chiens-Marins, Mus, no Elle correspond à la C. gryphoide, dont elle est distincte

9. Came aspérelle. Chama asperella. Lamk. (1)

Ch. testé imbricaté, albidé, squamulis fornicatis sursium elevatis echinaté ; margine crenulato.

[b] Var. ? testá squamulis brevioribus, subdecumbentibus. Habito..... les mers australes ? Mus. n°. La variété [b] vient de la baie des Chiens-Marins.

10. Came treillissée. Chama decussata. Lamk.

Ch. testá subglobosá, decussatim striatá, squalidá; stris trans versis versis marginem eminentioribus.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Communiquée par le professeur Vahl. Elle est ventrue, globuleuse; de la taille d'une petite prune. Le bord non crénelé.

Crochets tournant de droite à gauche.

11. Came arcinelle. Chama arcinella. Lin.

Ch. testá subcordatá; costis longitudinalibus spinosisseus, costarum interstitüs execuato-punctatis; ano cordato.

Chama arcinella, Lin. Syst. nat, p. 1139. Gmel. p. 3303. nº 14, Brug. pº 9.

\* Born, Mus. p. 85.

\* Schrot. Einl. t. 3. p. 246.

\* Bona, Rect. 3. f. 336.

\* Lister, Conch. pl. 355, f. 192. \* Davila, Cat. t. 1, pl. 17, f. T.

Knorr. Vergn. 4. t. 14. f. 1. et 6. t. 36. f. 1. a.

Chemn. Conch. 7. tab. 52. f. 522. 523.

Encycl. pl. 197. f. 4. a. b.

\* Fav. Conch. pl. 52. f. E.

\* Dilw. Cat. t. 1. p. 224. nº 25.

\* Sow. Genera of Sbells. f. 2.
Habite l'Océan américain, etc. Mus. no. Mon cabinet. Co-quille blanche, quelquefois teinte de rose, et très épineuse.

On ne distingue sa plus grande valve que parce que son

crochét est un peu plus élevé que celui de l'autre.

(1) Celle-ci vient de la Méditerranée, et elle est l'analogue vivant du chama echinulata fossile, n° 5. Il faudra donc ces deux espèces.

## 12. Came rayonnante. Chama radians. Lamk.

Ch. testa rotundata, erassa, oblique affixa, albo et rufo radiata; lamellis brevissimis, confertis, adpressis; margine integro. Favanne. Conch. pl. 80. fig. D.

Chemn. Conch. 9, tab. 116. f. 992.

Encycl. pl. 196. f. 3.

Habite.... l'Océan des Grandes-Indes? Mon cabinet. Ce n'est pas le chama sinistrorsa de Bruguière; je ne la possédais pas alors. Cette coquille, très rare, a la dent cardinale très obtuse, à peine saillante.

#### 13. Came cristelle. Chama cristella. Lamk.

Ch. testá semi-orbiculari, oblique affizá, albá, aurantio maculatá; squamis transversis, remotis, plicceformibus; margine crenulato.

List. Conch. t. 213, f. 48? et Klein. Ost. 1. 12. f. 86?

Chemn. Conch. 9. t. 116. f. 993?

Habite l'Océan des Grandes-Lades, Mon cabinet, Cette espèce et l'aveinelle sont les seules, tournant de droite à gauche, que je possédais lorsque Bruguidre consulta ma collection. Celle-ci est très distincte de la précédente. Elle est en crète, et a sa valve uspérieure splaite.

#### 14. Came blanchâtre Chama albida, Lamk. (1)

Ch. testá semi-oròiculari, obliquè affizil, glabrd; lamellis transversit, undiquè adpressis. Habite la mer de Java. Mus. n°. Leschenault. Couleur, blanc jaunètre. Longueur, 45 millimètres.

<sup>(1)</sup> Cette coquille, très curieuse, est devenue pour M. Sowerby le type d'un genre très intéressui auquel il a donné le nom de cleidathærus. Se charnière contient à l'intérieur un osselut caduc retenu par des parties du ligament et s'étendant d'une valve à l'autre. Nous avons fait remarquer dans d'autres geores de la famille des mysires et voisins des anatienes elles ique dans les anatienes elles-mêmes, un osselet cardinal retenu seulement par le ligament; dans ces genres, cet osselet est régulière et symétrique. Ici, appartenant à une coquille adhérente, irrégulière et inéquivalve, il n'a point a même régularité, quoiqu'il remplisse les mêmes fonctions dans la charnière. Quoique, sous ce rapport, le nouveau genre de M. Soweily ait beau-

15. Came rudérale. Chama ruderalis. Lamk.

Ch. testă orbiculari, lamellosă, albidă . roseo tinciă; lamellis partim elevatis, valvæ majoris undato-plicatis.

conp d'analogie avec ceux que nous venous de mentionner, on ne peut cependant les rapprocher dans une même famille; on ne peut voir là que la répétition d'un même phénomème, aux deux extrémités de l'embranchement des acéphales dimyaires. Ce gener nouveau, bondé au run scule espèce que La marck ne put convenablement juger, puisqu'il n'en conunt pas les carcères principaux, est carrectérisé de la 11. mière suivante par M. Sowaby.

#### Genre CLEIDOTHERE. Cleidothærus.

Caractères génériques. Anin. al inconnu. Coqulle inéquivalve, irrégulière, adhérente; une dent cardinale conique sur la valve libre reçue dans une fossette de la valve opposée. Un osselet calcaire alongé, recourbé, retenu dans des impressions profondes de claque valve par un ligament convere; deux impressions musculaires sur chaque valve, l'antérieure très alongée; la postérieure arrondie. Impression palléale simple, ligament externe.

Ossavations. On ne peut contente l'analogie de ce genre avec celui des cames. La valve droite qui et la plus grande est adhérente comme dans les cames sénestres; le test est subnacré, solide, et avant d'avoir ouvert la coquille ou en l'examinant lorsqu'elle est dépouvre de l'osselet, on la preudrait pour une came. La charnière est proportionnellement plus réduite que dans les coquilles de ce genre, mais cependant assez semblable, puisqu'on y trouve une petite dent sur la petite valve reçue dans une cavité correspondante de la valve opposée. L'osselet est assez gros, alongé, courbé et retenu par sen extrémités dans le fond des crochets de chaque valve au moyen d'un ligament particulier; le ligament principal est extérieur comme dans les cames. Une seule espècest actue ioment connue. L'amarch lui a donné le nom de chanae shika; eile de'urs preudre celui de

Cleidothærus Albidus.
Cleidothærus Chamoides, Sow, Genera, of Shells, f. t. 2, 3,

 [b] Var. testă lamellis brevioribus subcrispis; valvă minore convexiusculă.

Habite les mers australes. Mon cabinet. La variété [b] vient du port Jackson, Mus. n°.

#### 16. Came safranée. Chama croceata. Lamk.

Ch. testă suborbiculari, eroced; squamulis albidis prominulis subasperă; valvă minore convexă.

Habite... les mers des climats chauds? Mon cabinet. Bord interne entier. Couleur d'un jaune roussaire la l'intérieur, avec les impressions musculaires très blanches et arquées.

### 17. Came du Japon. Chama Japonira. La nk.

Ch. testd ovato-rotundata'. c wee', rubent; valud majore mate substituted; inf. ... suloi: longitudinalibus granslosis.

Habite les mers du Japon. Mus. . . . Petite coquille , dont la valve supérieure est comme operculaire, à sillous transverses concentriques, et à crochet sans saillie. Largeur, 12 millimètres.

#### Coquilles fossiles.

#### 1. Came lisse. Chama lævigata. Lamk.

Ch. tests simutrored, oblique fixed, lowingated; valve minore pland, subconcave.

Habite..., Fossile de.... Mon cabinet. Je ne connais aucune came vivante qui puisse être l'analogue de cette coquille; ainsi c'est une espèce distincte.

#### 2. Came gryphine. Chama gryphina. Lamk. (1)

- Ch. testá sinistrorsá, imbricatá; squamis valvæ minoris, inœqualibus, plerisque adpressis; margine partim crenulato.
- \* Knorr. Mon. Dil. t. 2. pl. D. 3. f. 3. 4.
- \* Chama sinistrorsa, Brocch, Conch. Foss, subap. t. 2. p. 519, n\* 3.

<sup>(1)</sup> Nous connaissons l'analogue vivant de cette espèce; il vit dans les mers de Sicile. L'espèce n° 3 est une variété de celle-ci, tandis que les valves cités des environs d'Angers appartiennent à une autre espèce.

[b] Var. testá curvá, latere postico fixá.

Habite..... Fossile du Piémont, colline de Lastesan. Mus. nc. Cette coquille paraît tenir du Ch. gryphoides; néanmoins son graud crochet tourne de droite à gauche. On en trouve des valves supérieures aux environs d'Angers. M. Ménard.

## 3. Came à mantelet. Chama lacernata. Lamk.

Ch. testá... valvá minore planulatá, sabantiquatá; lacernulis transversis, margine incrassatis et undatis, dorso longitudinaliter striatis.

Habite.... Fossile du mont Marius, pres de Rome. M. Cuvier. Mus. n°. Je n'ai vu que la valve supérieure. Le crochet tourne à droite.

## 4. Came turgidule. Chama turgidula. Lamk.

- Ch. testá rotundatá, turgidá, dextrá; valvá minore convexá, imbricatá: lamellis brevibus decumbentibus, dorso striatis.
- \* Seba. Mus. t. 4. pl. 106. f. 55. 56.
- \* Chama rustica. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 149. n° 5. pl. 37. f. 7. 8. pl. 38. f. 4.
- Habite..... Fossile de,.... Mus, no. Mon cabinet. Taille médiocre.

## 5. Came hérissonnée. Chama echinulata. Lamk. (1)

Ch. testa ovali, tumida, squamulis plurimis subtubulosis echinulata.

Habite ..... Fossile des environs de Plaisance, en Italie.

## 6. Came unicornaire Chama unicornaria. Lamk. (2)

Ch. testá subimbricatá, squamis incequalibus, fornicatis, semierectis asperá; nate valvæ majoris productá.

Habite.... Fossile des environs de Plaisance. Mus. n°. C'est au moins une variété de la came unicorne.

(1) Gelle-ci est l'analogue fossile de la chama asperella, n° 9, vivant actuellement dans la Méditerranée.

(2) Cette espèce a été faite pour une variété à grands crochets de la chama gryphina, n° 2. Il faudra donc désormais réunir en une seule les trois espèces suivantes, chama gryphina, luccrnata et unicornaria.

## 7. Came lamelleuse. Chama lamellosa. Lamk.

Ch. test dovato-rotundatd, transversim plicatd; plicis concentricis, acutis, fimbriatis, lamelliferis; lamellis dentatis.

Annales du Mus. 8. p. 348. nº 1. et t. 4. pl. 23. f. 3. a. b.

Chama squamosa. Brand. Foss. t. 7. f. 86.

Chama lamellosa. Chemn. Conch. 7. t. 52. f. 521.

Chama rugosa. Brug. Dict. nº 5.

Encycl. pl. 197. f. 2. a. b. c.

- \* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 247. no 3. pl. 37.
- \* Sow. Genera of Shells. f. 4.

Habite..... Fossile de Grignon. Mus. no. Mon cabinet. Les plis transverses, sur-tout les supérieurs, portent des lames linéaires, dentées sur les côtés et canaliculées en dessus.

## 8. Came en éperon. Chama calcarata. Lamk.

- Ch. testá, orbiculatá; plicis transversis acutis distantibus: superioribus spinis proclongis, canaliculatis, radiatim echinatis.
- \* Seba. Mus. t. 6. pl. 106. f. 53. 54.
- \* Chama punctata. Brug. Encycl. meth. vers. t. 1. p. 392. nº 6.
- \* Desh. Coq. foss. des env. de Paris. t. 1. p. 246. no 2. pl. 38. f. 5. 6. 7.

Annales du Mus. 8. p. 349. et t. 14. pl. 23. f. 4. a. b.

Encycl. pl. 197. f. 3. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mus. n°. Mon cabinet. Les épines manquent dans la figure citée de l'encyclopédie.

## † 9. Came géante. Chama gigas. Desh.

Ch. testá ovato-rotundatá, gibbosá, crassá, foliaceá, lævigatá; lamellis numerosis, concentricis, latis, irregulariter sectis; dente cardinali magno, sulcato.

Desh. Descript. des Coq. foss. de Paris. t. 1, p. 245. nº 1.

pl. 37. fig. 5. 6.

Habite.... Fossile à Parnes, Chaumont, dans le bassin de Paris. Elle est la plus grande espèce que nous connaissions à l'état fossile. Elle est couverte de lames concentriques, saillantes, minces, onduleuses, non découpées, en épines ou en lanières: ces lames sont lisses, ainsi que la surface de la coquille elle-même; les impressions musculaires sont grandes.

#### † 10. Came pesante. Chama ponderosa. Desh.

Ch. testd orbiculatd, incrassatd, irregulari, convexd, multilamellatd, intia levigadi; lamellis valva inferioris brevibus, simplicibus, valva superioris longioribus laceris, plieatis; dente cardinali magno, valde sulcato.

Desh. Descript. des Coq. foss. de Paris. t. s. p. 248. nº 4.

pl. 37, fig. q. 10.

Hablto... Fossile aux environs de Paria, à Valmondois, Amvers, Tancron, Betz. Sex valves aequièrent, avec l'âge, une t épaisseur remarquable; l'inférieure a des lames peu sallantes et simples; la supérieure les a plus noubresses; plus sillantes, découpées à leur bord et finement plissées. Les dents de la charmière sont épaisses, solides, sillonnées: les crochets sont peu prociniments.

### † 11. Came sillonnée. Chama sulcata. Desh.

Ch. testé orato-orbiculaté, convexé, turgidé, profundé, transversim sublamellosé, longitudinaliter multisulcaté, lamellis irregularibus, brosissimis; suleté undulatis, numerosis, convexis; dente cardinali oblongo, bresi, sulcato.

Desh. Descript, des Coq. foss. de Paris, t, 1. p. 250. nº 6, pl. 37. fig. 8. 9.

Habita..... Fossile aux environs de Paris, à Chaumont. Coquille orhiculaire profande, ayant la valve inférieure étagée par des accroissements, et opagée de silbon l'osgitudianux asses réguliers. Le valve supérieure est aillonnée sur le côté antérieur. Les lames sont transverses; les sillons sout longitudianes.

#### † 12. Came substriée. Chama substriata. Desh.

Ch. testá suborbics and, is the convexá, insuper planulatil, multil mellató sum and continuenti, muissimis, papyraceis, substriutis; unsonihus minumis, viz productis; dente cardinali minime, oblovao, transversili.

Desh, Descript. des Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 250. nº 7.

pl. 37. fig. s. 2. 3.

Habita... Foutile aux environs de Paris, à Senlis. Cette captée est d'une taille médiocre, arrondie, chargée de Mes transverses, minea, elégantes, et finement striées en dessus. La valve inférieure est très sonesve; la supérieure est aplaite et nou crochat n'explont proeminent, les bords des valves sont très entiers sans la moindre crénelure.

† 13. Came fines lames. Chama papyracea. Desh.

Ch. testd subarbiculatd, suboordiformi, kooigastd, kamellosd; lamellis raris, tenuibus, latis, papyraceis, transversalibus fragilissimis; cardine unidentato; dente minimo, apice laviter crenato; marginibus integris.

Desh. Descript. des Coq. foss. de Paris. t. 1, p. 251. nº 8.

pl. 37. fig. 3. 4.

Habite..... Possile aux environs de Paris , à Valmondois. Elle a beaucoup d'analogie avec la came substriée. Elle est pourvue de lames con-centriques très minores, saillantes, lisses. Le reste de la coquille est également lisse ; à l'intérieur, les valves, vers le centre sur-tout , sont très finement ponetaées.

#### ETHERIE. (Etheria.)

Coquille irrégulière, inéquivalve, adhérente; à crochets courts, comme enfoncés dans la base des valves. Gharnière sans dent, ondée, subsinuée, inégale. Deur impressions musculaires distantes latérales, oblongues. Ligament extérieur, tortneux, pénétrant en partie dans la coquille.

Testa irregularis, incequivalvis, adharens, natibus brevibus, basi testa sub immersis. Cardo edentulus , undatus, subsinuorus, incequalis. Impressiones musculares duc, distantes, laterales, oblonge. Ligamentum externum, contottum, initis parlim penetrans.

[Animal oblong, assez variable dans su forme, aplati latéralement, ayant les lobrs du mante a désunsi dans toute leur l'augueur; deux iames branchiales inégales, de chaque c. . . 6, en forme de croiss aut, fortemen striées et réunise entre elles au-dessous de la terminaison du pied, de manière à former avec le manteu un canal borgne, dans lequel se termine l'anus. Bouche grande, ovalaire, accompagnée de chaque côté d'une paire de palpes labiales demi-circulaires, soudées par leur côté supérieur et striées sur leur surface interne. Un pied grand, épais, oblong et oblique.]

OBSERVATIONS. Les éthéries sont des coquilles très rares, peu connues, et qui avaient échappé aux recherches des naturalistes voyageurs, parce qu'elles sont attachées sur les rochers à une assez grande profondeur dans la mer. On les prendrait, au premier aspect, pour des huîtres, à cause de leur forme irrégulière; mais elles tieunent aux cames par leurs rapports, offrant comme elles deux impressions musculaires séparées et latérales, et ne s'en distinguant, en effet, que parce qu'elles n'ont point de dent à leur charnière. Elles sont d'ailleurs bien plus nacrées et plus brillantes à l'intérieur que les cames, et leur test est entièrement feuilleté comme celui des huîtres. La plupart sont d'une assez grande taille, et toutes sont fixées par leur valve inférieure. On leur voit , à l'intérieur, des boursoufflures singulières, inégales, bulliformes, mais qui paraissent accidentelles. Enfin, il y en a qui ont une callosité subcylindrique, qui est comme incrustée dans la base de la coquille, sans former de saillie à l'intérieur (1).

<sup>(1)</sup> Nous avons déjà donné quelques renseignements sur ce genre dans la note qui est à la suite des observations générales sur la famille des camacées, et nous avons vu que M. Caillaud avait été le premier à faire connaître ce fait intéressant , que les espèces qui en dépendent vivent dans les eaux douces. M. de Férussac ayant recueilli les renseignements rapportés par M. Caillaud, publia dans le premier volume des Mémoires de la Société d'histoire naturelle, une notice intéressante à ce sujet, dans laquelle il revit avec soin les espèces d'éthéries proposées par Lamarck, les rectifia en les fondant sur des caractères observés sur un plus grand nombre d'individus; il réduisit les quatre espèces de Lamarck à deux seulement, et en ajouta une troisième, à laquelle il donna le nom du savant voyageur auquel on en doit la découverte. Depuis cette notice de M. de Férussac, nous avons traité du même genre dans l'Encyclopédie méthodique, et nous avons constaté ce fait curieux que, dans ce genre, les individus d'une même espèce adhèrent iudistinctement par l'une ou l'autre valve, ce qui n'a pas lieu dans les cames ou les huîtres; et nous

donnons la preuve de ce fait en montrant deux valves droites soudées dans toute leur longueur, ce qui ne pourrait être sans cette faculté des animaux de s'attacher par l'une ou l'autre valve. Pendant un voyage au Senégal, M. Bang fit des observations intéressantes sur les éthéries, qui v'ent à plus de deux cents lieues de l'embouchure dans le fleuve Sénégal. Il s'entendit avec M. Cailland, qui venait de recevoir l'animal de l'éthérie du Nil, pour publice en commun leurs observations; cu qu'ill s'enten en effet, j'et donnèrent un Mêmgire plein d'autérêt dans lequel ces animal est décrit pour la première fois. Ce Mémoire fait partie du recevuil des Mémoires du Muchum d'histoire naturelle.

L'animal des éthéries est très voisin de celui des mulettes. Les lobes du manteau sont désunis dans toute leur longueur; ils n'out par conséquent ni tubes ni siphons. Au-dessous du pied, les branchies du côté droit se réunissent à celles du côté gauche dans la ligne médiane, et laissent au-dessons d'elles un assez large canal dans lequel l'anus aboutit. Cette disposition se montre la même dans les mulettes. Les feuillets branchiaux sont inégaux, fortement striés et festonnés à leur bord libre ; la bouche est assez grande, et accompagnée de chaque côté d'une paire de palpes semblables à celles des mulettes. Enfin, ce qui est très singulier dans un animal qui vit attaché, il est pourvu d'un pied fort grand, comparable, pour la forme et la position, à celui des mulettes. Lorsque l'on examine des coquilles de ce genre dont le ligament n'est point rompu . on reconnaît qu'il n'est pas tout-à-fait intérieur ou subintérieur comme celui des huîtres, mais qu'il a complétement la structure des ligaments extérieurs. C'est quand les coquilles sont jeunes que l'on reconnaît le plus facilement la structure du ligament. Il v a deux impressions musculaires, toujours bien distinctes dans les vieux individus; mais dans les jeunes, il arrive quelquefois que l'on ne neut en distinguer qu'une seule. C'est sur un individu dans cet état particulier que M. de Férussac a établi son genre mullérie, qu'il est impossible actuellement de conserver. Quant

#### ESPÈCES.

Une callosité oblongue dans la base de la coquille.

- 1. Ethérie elliptique. Etheria elliptica. Lamk. (1)
  - E. testé ellipticé, complanaté, versus apicem dilataté; natibus vix remotis.
    - Annales da Mus. vol. 10. p. 401. pl. 29. et pl. 31. f. 1.
    - Blainy, Dies. des sc. nat. art. Éthérie. Malac, pl. 70 bis. f. 2.
      - \* Desh, Diet. class. d'Hist. nat. art. Éthérie.
    - Id. Encycl. méth. vers. t. s. p. 120. nº 1.
       Etheria Lamarkii, Féruss. Mém. de la soc, d'Hist. nat. t. r. p. 350.
    - \* Id. Rang, et Caill. Mem. du Mus. troisième série. t. 3. p. 143.
    - Habite.... in mer des Grandes-Indes? Cabinet de M. Faujas. Grande coquille, l'une des plus belles et des plus brillantes que je connaisse.
- s. Ethérie trigonule. Etheria trigonula. Lamk.
  - E. testá subtrigoná, gibbosulá, superné basique attenuatá; nate inferiore productiore . remotissimá.
    - Annales du Mus. 10. p. 403. tab. 30. et tab. 31. f. 2.
  - \* Blainv. Diot. des Sc. nat. art. Éthérie. \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 120, nº 2.
  - Habite .... la mer des Grandes Indes ? Cabinet de M. Faujas.

aux crénelures de la charaière dont parle M. de Férussac, nous avons vu sur l'individu même que cet auteur a eu dans les mains quelques petites cassures résultant, à ce qu'il nous a paru, de ce que la coquille ayant été prise avec l'animal, on a séparé les valves en attaquant le ligament avec un instrument tranchant.

(a) M. de Férusaer réunit en une seule ces deux premières espèces de Lamarck en leur donnant le nom de ce grand naturaliste. Nous croyons que cet exemple doit être suivi jil sera donc nécessaire de réunir toute la synonymie.

## Point de callosité incrustée dans la base de la coquille.

## 3. Ethérie semi-lunaire. Etheria semi-lunata. Lamk. (1)

E. testá oblique ovatá, semi-rotundatá, gibbosulá; latere postico recto; natibus secundis, subæqualibus.

\* Etheria plumbea. Fér. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. t. 1. p. 350.

\* Id. Rang. et Caill. Mém. du Mus. troisième série. t. 3. p. 144.

Annales du Mus. 10. p. 404. tab. 32. f. 1. 2.

\* Blainy. Dict. des Sc. nat. Ethérie.

- \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 121. nº 4.
- \* Sow. Genera of Shells. Genre Éthérie.
- \* Var. Spinosa, Etheria Carteroni, Michelin. Mag. de Conch. Première livraison. pl. 1.

Habite sur les rochers des côtes de l'île de Madagascar? Mon cabinet. Elle est moins grande que les deux précédentes.

## 4. Ethérie transverse. Etheria transversa. Lamk.

E. testa ovato-transversa, perobliqua, subgibbosa; natibus incequalibus.

<sup>(1)</sup> M. de Férussac a également réuni avec juste raison en une seule ces deux espèces. Lamarck n'avait vu qu'un très petit nombre d'individus, et ignorant entièrement leur extrême variabilité, il avait cru bien faire en établissant les espèces d'après la forme. Il est certain que si l'on voulait aujourd'hui suivre la même indication, on établirait une espèce pour chaque individu. Ces variations ne se bornent pas à la forme, car M. Rang fait judicieusement observer qu'il y a dans une même espèce des individus épineux et d'autres qui ne le sont pas, et ce caractère a des nuances si insensibles, qu'il est impossible de lui accorder la moindre importance. C'est en utilisant cette observation que M. Rang réunit l'etheria tubifera de Sowerby à l'etheria Caillaudi, Fer., et l'etheria Corteroni de M. Michelin à l'etheria plumbea, Fer. Nous croyons que c'est à cette dernière espèce qu'il faudra rapporter le genre mulleria.

#### HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

Anniales du Mus. 10. p. 406. tab: 31. f. 3. 4.

\* Blainv. Dict, des Sc. nat. art, Éthérie.

Bianv. Dict, des Sc. nat. art. Ethérie.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 121. n. 5.

Junior, Nob. Mulleria. Fér. Mém., de la Soc. d'Hist. nat. t. 1. D. 368.

Mulleria. Sow. Genera of Shells. f. 1. 2.
Habite sur les rochers maritimes de l'Ile de Madagascar. Mon cabinet.

## + 5. Ethérie de Caillaud. Etheria Caillaudi. Férus.

E. testé ovato-oblongé, exits verescente, intits argented; umbombus magnis, prælongis, acutis. Férus, Mém. de la Soc. d'hist. nat. t. 1. p. 359, n° s.

Caill. Voy. à Méroé. L. 2. p. 51. f. 1. 2. 3.

Desh. Encycl. méth, vers. t. 2. p. 121, nº 3.

Rang. et Caillaud. Mém. du Mus. troisième série. p. 144.
pl. 6. pour l'animal.

Var. A. Testa ovata tubifera.

Etheria tubifera. Sow. Zool. Jour. t. 1. p. 523. pl. 19. Var. g. Testa longiore, umbone valvæ majoris, longissimo, intis septis foliaceis diviso.

Habite le Haut Nil et ses sillecats, Coquille très commune, alongée, ayant quelquefols, avec l'àge, le talon de la viète achérente, q'une longueur extraordinaire; mais il n'aloordit pas besaccup la coquille, car il en rempli de cloisons très minces, trrégulières, assez distantes, résultant des accroissements.

PIN DU SIXIÈME VOLUME.



8fil8basDah

## TABLE

## MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

| CLASSE ONZIÈME, LES CONCHIFÈRES       | Concertena.    |      |
|---------------------------------------|----------------|------|
| Division des Conchifères.             | 1 - 0          | 12   |
| Ordre premier, Congnipinas Dymiaires, |                | 14   |
| CONCHIFÈRES CRASSIPÈDES.              | 17 24 4 1      | 16   |
| Division des conchisères crassipèdes. |                | 17   |
| Lis Tubicolées.                       |                | bid. |
| Arrosoir. Aspergillum.                |                | 19   |
| Clavagelle, Clavagella.               | and the second | 22   |
| Fistulane, Fistulana,                 | 200            | 25   |
| Cloisonnaire. Septaria.               |                | 32   |
| Térédine. Teredina.                   |                | 34   |
| Taret. Teredo.                        |                | 35   |
| LES PROLADAIRES.                      |                | 39   |
| Pholade. Pholas.                      |                | 42   |
| Gastrochène. Gastrochana.             |                | - 48 |
|                                       |                |      |

| • | TABLE DES MATIERES.           |     |          |
|---|-------------------------------|-----|----------|
|   | Solen. Solen.                 |     | 51       |
|   | Solécure, Solecurius,         |     | 61       |
|   | Pholadomye. Pholadomya.       |     | 63       |
|   | Panopée. Panopæa.             |     | 65       |
|   | Glychmère, Glycimeris,        |     | 68       |
|   | LES MYAIRES.                  |     |          |
|   | Mye. Mya.                     |     | 70<br>71 |
|   | Anatine, Anating,             |     | 75       |
|   | Periplome Periploma.          | 100 | 81       |
|   | Thracie, Thracia,             |     | 82       |
|   | Osteodesme, Osteodesma,       |     | 84       |
|   | CONCHIFÈRES TÉNUIPEDES.       |     | 85       |
|   | Lès Mactracées.               |     | 86       |
|   | Lutraire, Lutraria,           |     | 88       |
|   | Anatinelle. Anatinella.       |     | 95       |
|   | Mactre, Mactra,               |     | 96       |
|   | Crassatelle, Crassatella.     |     | 108      |
|   | Érycine, Erycina.             |     | 116      |
|   | Onguline, Ungulina.           |     | 120      |
|   | Solémye, Solemya.             |     | 123      |
| ı | Amphidesme. Amphidesma.       |     | 125      |
|   | Mésodesme, Mesodesma.         |     | 431      |
|   | LES CORRULÉES.                |     | 134      |
|   | Corbule. Corbula.             |     | 135      |
|   | Pandore. Pandora.             |     | 143      |
|   | LES LITHOPHAGES.              |     | 147      |
|   | Saxicave, Saxicava.           |     | 150      |
|   | Pétricole. Petricola.         |     | 155      |
|   | Vénérupe. Fenerupis.          | _   | 161      |
|   | Lus Nymenacies.               | •   | 165      |
|   | Sanguinolaire. Sanguinolaria. |     | 167      |
|   | Psammobie. Psammobia.         |     | 170      |
|   | Galéome. Galeomma,            |     | 179      |
|   | Psammotée. Psammotora.        |     | 180      |
|   | NYMPHACÉES TELLINAIRES.       |     | 184      |
|   | Telline, Tellina,             |     | 185      |
|   |                               |     |          |

| TABLE DES MATIÈRES.                        | 599 |
|--------------------------------------------|-----|
| Tellinide, Tellinides,                     | 215 |
| Corbeille, Corbis,                         | 317 |
| Lucine, Lucina,                            | 219 |
| Donace, Donax,                             | 236 |
| Capse. Capsa.                              | 253 |
| Crassine, Crassina.                        | 255 |
| Les Conques.                               | 262 |
| Conques fluviatiles,                       | 264 |
| Cyclade, Cyclas,                           | 265 |
| Cyrène. Cyrena.                            | 271 |
| Galathée, Galathea,                        | 282 |
| Conques marines.                           | 286 |
| Cyprine, Cyprina.                          | 282 |
| Cythérée. Cytherea.                        | 293 |
| Yenus. Venus.                              | 332 |
| Observations sur la Venus dysera de Linné. | 374 |
| Vénéricarde, Venericardia.                 | 379 |
| LES CARDIACÉES.                            | 385 |
| Bucarde, Cardium;                          | 388 |
| Cardite. Cardita.                          | 423 |
| Cypricarde, Cypricardia,                   | 437 |
| Hiatelle. Hiatella.                        | 442 |
| Isocarde, Isocardia.                       | 443 |
| Cardille. Cardilla.                        | 448 |
| LES ARCACÉES.                              | 451 |
| Cucullée. Cucullea.                        | 453 |
| Arche, Arca.                               | 457 |
| Pétoncle, Petunculus,                      | 485 |
| Nucule, Nucula,                            | 502 |
| Les Trisorfes.                             | 511 |
| Trigonie, Trigonia.                        | 512 |
| Opis. Opis.                                | 519 |
| Castalie. Castalia.                        | 522 |
| Les NATADES.                               | 524 |
|                                            |     |

| 10 | TABLE | DES | MATIÈRES. |  |
|----|-------|-----|-----------|--|
|    |       |     |           |  |

| 562 |
|-----|
| 570 |
| 574 |
| 575 |
| 578 |
| 5gr |
|     |

FIN DE LA TABLE

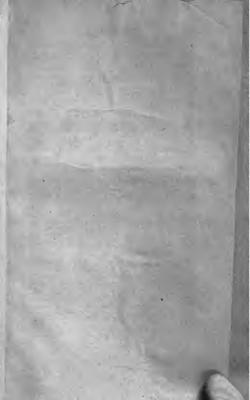

#### LIBRAIRIE DE J. B. BAILLIÈRE.

SPECIES GENÉRAL, ET ICONOGRAPHE DES COQUILLES VIVANTES, compresent le Musée Masséna, la Collection Lamarck, celle du Muséan d'Histoire nauerlle et les Découvertes récentes du voyagens; par L. Cé Killera, Comervater de Collections du Musée Masséna, attabés na Muséem d'Histoire entre les mêts, composée chesque de 6 planches collection aux les mêts, composée chesque de 6 planches collecties avec le plus grand axin, et le texte descriptif correspondent. Pits de chaque Livraion granti 10.5, papier ratin, figures colorieres, 6 fr.

- Le même, iu-4, papier velin satine, figures coloriées, 12 fr.

B Livraisons sont en vente

ICONOGRAPHE DU RÉCNE ANIMAL, DE M. LE BARON CVIER, on Représentation d'après nature de l'une des Espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées, de chaque gener d'acinauxo, Quargas pouvant servir d'Allas i sous let Traites de Zologle; par F.-E. Geráns, Membre des Sociées d'Histoire materelle et Entomologique de Pronce, publice a 3/1 livenione, des materelle et Entomologique de Pronce, publice ad 3/1 livenione, des me moi. Prix de chaque l'erriain et-8, figures noire, and de moi e moi. Prix de chaque l'erriain et-8, figures noire, and de moi e moi. Prix de chaque l'erriain et-8, figures noire,

- Le même in-3, figures coloriées,
- Le même in-4, figures coloriées,

38 Livraisons sont en vente.

DICTIONNAIDE DAISONNÉ. ÉTYMOLOGIQUE, SYNOMÍNI-QUE ET POLYGIOTTE DES TENNES USITES ANSE USE SCIENCES NATURLLES; comprenant l'andomie, l'Husoire naturelle et la Phylodologi efferties ; l'Autronomie, la Rusainque, la Chimie, la Grographie physique, la Giologie, la Mineralogie, la Physique, la Coologie; par A. J.-J. Jurnara, Mumbre de Andémie da Médecine de Paris, det Sciences de Tenin, etc. Paris, 1834, 2 feut vol. 10s. 32 a colomos:

RECHERCHES SUR L'OSTÉOLOGIE ET LA MYOLOGIE DE BATRACIENS, à lenrs différents àges. Ouvrage couronné par l'A cadémie roy ale des Sciences; par A. Dugàs. Paris, 1834, in-5 ave

20 planches gravée

IÉMOIRE SUR L'ORGANISATION DES CHRRIPÈDES, et sur leurs rapports naturels avec les animaux articules; par le docteur MANTIN SAINT-ARGE, Paris, 1835, in-5 arec 2 planches. 4 fr.

RECHERCHES FOUR SERVIR A L'HISTOIRE ET A L'ANA-TOMIE DES PHRYGANIDES: Ouveage qui a remporté le prix Davy, fondé à Genève; par F.J. Picter, Membre de la Société Euromotogique de France. Genève, 1834; 1 vol. in-4, avec 30 planches représe et concession.

TRAUTÉ ÉLÉMENTAIRE D'ANATOMIE COMPARÉE et RE-CHERCHES D'ANATOMIE PHILOSOPHILUE ON TRANS-CENDANTE sur lu paries primaires da système nerveur et du spalellette intérieur et excérieur par le Doctare Cof. Cares : enparieur de la compagne de la resultat par la Lefe de la comtación de la compagne de la mila de 31 planchas infgraves.

Digitized by Googl

- The state of the

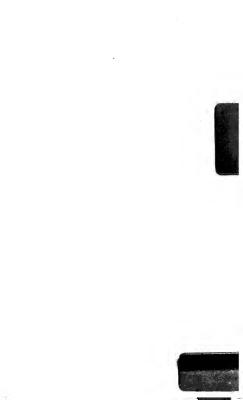

